

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>





840 V36

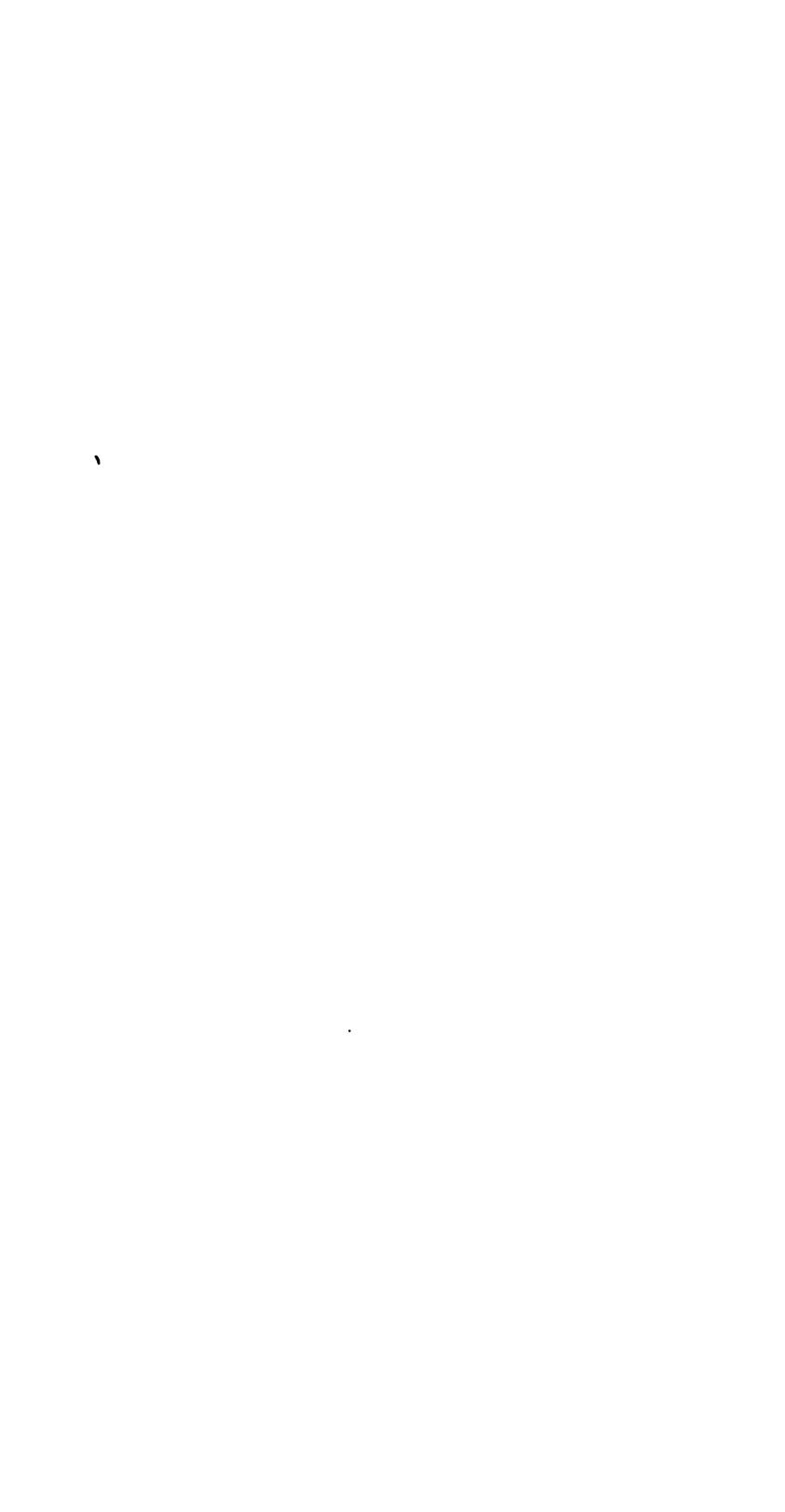

# REMARQUES

SUR

# LA LANGUE FRANÇOISE

<u>-</u>



# REMARQUES

SUR LA

# LANGUE FRANÇOISE

PAR

# **VAUGELAS**



# NOUVELLE ÉDITION

COMPRENANT LE TEXTE DE L'ÉDITION ORIGINALE

DES REMARQUES INÉDITES

UNE CLEY INÉDITE DE CONRART

TOUS LES COMMENTAIRES DU XVII° SIÈCLE

DES NOTES NOUVELLES

UNE INTRODUCTION ET UNE TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

PAR

#### A. CHASSANG

Docteur ès-lettres, Lauréat de l'Académie française, Inspecteur général de l'Instruction publique

#### TOME SECOND

Ouvrage couronné par l'Académie française

VERSAILLES
CERF ET FILS, ÉDITEURS
RUE DUPLESSES. 59

PARIS
LIBRAIRIE DE J. BAUDRY
RUE DES SAINTE-PÈRES, 15

1880

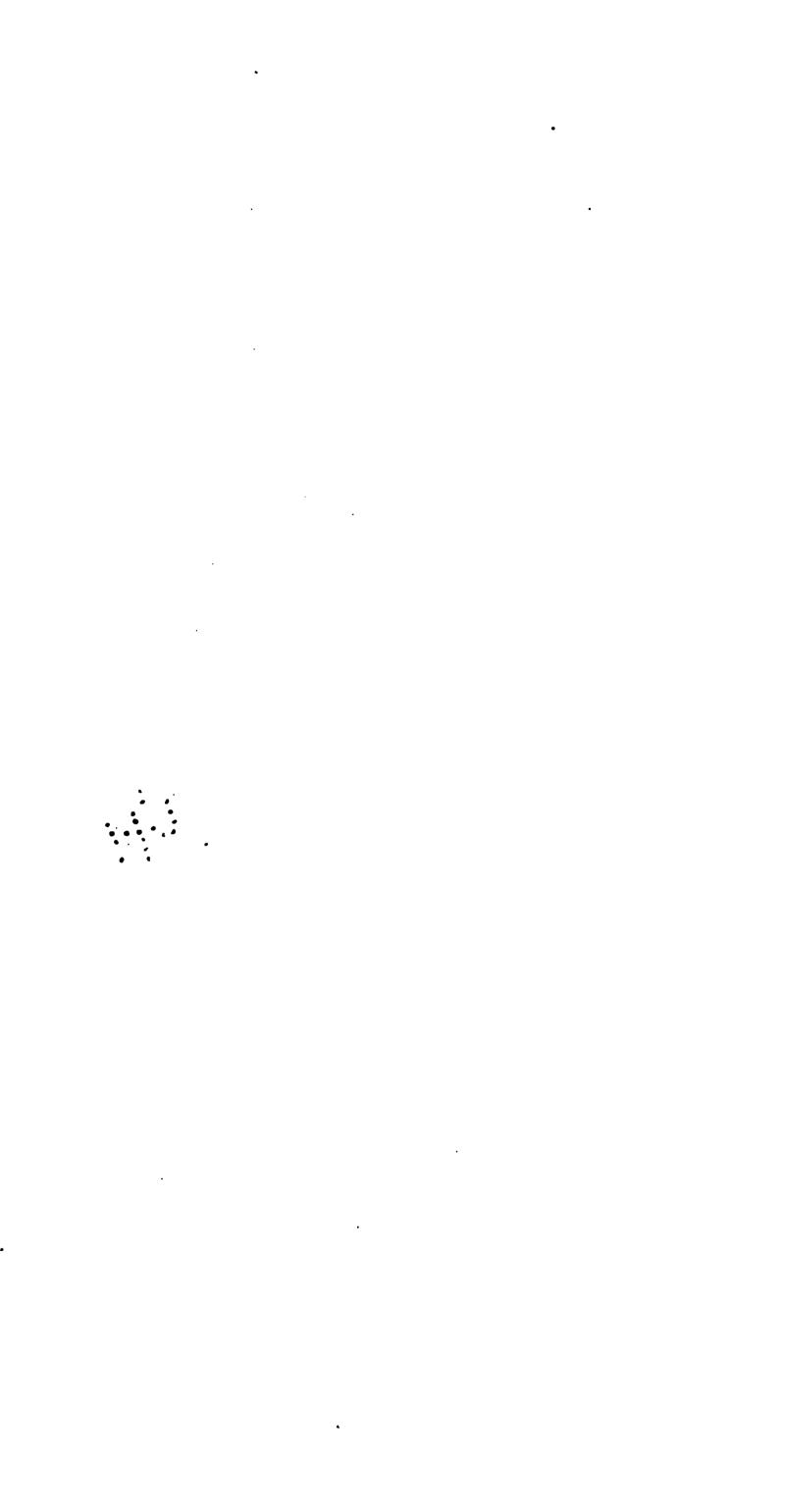

# REMARQVES

SVR

# LA LANGVE FRANÇOISE

# DAUTANT QUE, pour PARCE QUE.

Ie ne croyois pas faire cette remarque, comme la jugeant inutile, et m'imaginant qu'il n'y auoit que les Imprimeurs qui missent vne apostrophe à d'autant que, quand il signifie parce que: mais voyant que cette erreur se rend commune, et comme vniuerselle, il est necessaire d'en donner auis pour empescher qu'elle ne s'establisse tout à fait; Car encore qu'il semble que cela importe peu d'y mettre vne apostrophe, ou de ne l'y mettre pas, si est-ce que si l'on se relasche tantost en vne chose, tantost en vne autre, pour petite qu'elle soit, à la fin, comme je l'ay desja dit ailleurs, tout sera corrompu. Outre que je ne demeure pas bien d'accord, que ce soit si peu de chose que d'empescher vne equiuoque, d'autant que, auec apostrophe voulant dire toute autre chose. comme chacun sçait, que dautant que, ainsi orthographié. Quand je diray donc, d'autant que je suis heureux d'en costé, je suis malheureux de l'autre, en l'escriuant ainsi, ce d'autant que, est vn terme de comparaison entre le bonheur que j'ay d'vn costé et le malheur que j'ay de l'autre; C'est pourquoy si je veux dire d'autant que, pour parce que, et que j'y mette vne apos-

trophe, ceux qui liront d'autant que je suis heureux d'en costé, ne scauront en quel sens le prendre, sans estudier ce qui va deuant et ce qui va apres pour s'en esclaircir. Sur quoy il faut alleguer l'Oracle de Quintilien fulminant contre les equiuoques, quels qu'ils soient sans exception, et prier le Lecteur de s'en vouloir ressouuenir en tous les endroits de ces Remarques, où ce vice est condamné. Vitanda, dit-il, in primis ambiguitas, non hæc solùm de cujus genere suprà dictum est, quæ incertum intellectum facit, Chremetem audiui percussisse Demeam; sed illa quoque, quæ etiamsi turbare non potest sensum, in idem tamen verborum ritium incidit, rt si quis dicat risum à se hominem librum scribentem; nam etiamsi librum ab homine scribi pateat, malè tamen composuerat, feccratque ambiguum quantum in ipso fuit.

T. C. — Il est difficile que d'autant que fasse jamais d'équivoque, puisqu'il n'y a presque point d'occasions, où on le puisse employer au commencement de quelque phrase dans le sens qui lui fait donner une apostrophe. L'exemple que rapporte M. de Vaugelas n'est point une façon de parler naturelle. On dira, je suis aussi malheureux d'un costé, que je suis heureux de l'autre, et non pas, d'autant que je suis heureux d'un costé, je suis malheureux de l'autre. J'ai mesme observé, que les bons Auteurs ne se servent plus de dautant que, dans la signification de parce que, et qu'ils l'ont entierement banni du beau stile.

Après ce que dit ici M. de Vaugelas, qu'il faut éviter les équivoques, quelles qu'elles soient sans exception, je m'étonne qu'il n'ait preféré quoy qui arrive, à quoy qu'il arrive, dont il a parlé dans la Remarque qui porte ce titre, pour dire, quelque chose qui arrive, puisque, quoyqu'il arrive. peut faire une grande équivoque. Si je dis, on m'a appris que mon ennemi doit estre à Paris demain, et qu'il y vient pour me nuire; quoy qu'il arrive, je ne m'en veux point inquieter; on ne sçait si je veux dire, quoique mon ennemi arrive, ou, quelque chose qui arrive; et il n'y auroit aucune équivoque, si je disois, quoy qui arrive.

A. F. — La distinction que M. de Vaugelas apporte dans cette Remarque est tres bonne, quand il fait voir qu'il ne faut pas dire, il recompensa ses serviteurs qui l'avoient bien

2

servi, si on veut saire entendre qu'il n'en recompensa qu'une partie seulement, sçavoir ceux dont il avoit receu de bons services. On ne peut se servir de cette phrase que pour dire, qu'il les recompensa tous, parce que tous l'avoient bien servi. Ainsi pour parler correctement il saut dire, Il sit punir ceux des Bourgeois qui avoient trempé dans la revolte, et non pas, Il sit punir les Bourgeois, etc.

# Vn certain vsage du pronom demonstratif, et qui est necessaire,

Peu de gens y prennent garde s'ils ne sont versez en la lecture des bons Autheurs. Exemple, il recompensa ceux de ses serviteurs qui l'avoient bien servi. Ie dis que quand on ne veut pas parler generalement de tous, mais de quelques-vns seulement qui font partie du tout, comme en cet exemple, il faut necessairement vser de ce pronom; Autrement on ne s'expliqueroit pas; Car si pour exprimer cela, on dit simplement, il recompensa ses serviteurs qui l'avoient bien scrui, qui ne voit que cette expression est desectueuse, et que l'on ne dit pas ce que l'on veut dire, puis que l'on pretend faire vne restriction du general, c'est à dire, restreindre la recompense à ceux des seruiteurs seulement qui ont bien serui, et que neantmoins en disant il recompensa ses seruiteurs, qui l'auoient bien serui, on entendra qu'il recompensa tous ses seruiteurs qui tous l'auoient bien serui? Il n'est pas besoin de donner des exemples de cet vsage, ils sont frequens dans Amyot, et dans tous nos bons Autheurs anciens, et modernes. Mais outre que cette façon de parler est necessaire pour exprimer de semblables choses, elle a encore fort bonne grace, et est bien Françoise.

A. F. — Quand après ceux on s'est engagé à mettre un verbe qui précede le relatif qui, on est obligé necessairement d'employer la particule là, et de dire ceux-là, comme en cet exemple, ceux-là se trompent qui croyent que etc. Mais comme cette maniere de parler paroist avoir quelque chose

du vieux stile, il faut l'éviter en prenant un autre tour, ce qui doit estre facile à ceux qui sçavent un peu manier la Langue. La Poësie, qui veut des expressions douces et naturelles ne sçauroit s'accommoder de celle-là.

## QUICONQUE.

Quand on a dit, quiconque, il ne faut pas dire il, apres, quelque distance qu'il y ayt entre-deux, par exemple quiconque veut viure en homme de bien et se rendre heureux en ce monde et en l'autre, doit, etc. et non pas il doit.

A. F. — On a été du sentiment de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

## BEL, et BEAU.

Tous ces adjectifs qui ont deux terminaisons en el, et en eau, selon qu'ils sont suiuis d'vne voyelle ou d'vne consone, comme bel, et beau, nouvel et nouveau, ne prennent pas leur terminaison el, indifferemment deuant toutes sortes de mots qui commencent par vne voyelle, mais seulement deuant les substantifs, ausquels ils sont joints, par exemple vn bel homme, est bien dit, mais si l'on disoit, il est bel en tout temps, il ne vaudroit rien, il faut dire beau en tout temps. Ainsi l'on dit nouvel an, et l'on ne dit pas nouvel à la Cour, pour dire vn homme nouveau à la Cour. Cette reigle n'a point d'exception que je sçache. Deuant l'h consone, on le met comme deuant les autres consones, beau harnois, et non pas bel harnois.

T. C. — Bel se disoit autrefois par tout au lieu de beau, et cela se voit par les surnoms qui sont demeurez à quelques-uns de nos Rois, Charles le Bel, Philippe le Bel. On dit encore aujourd'hui par une manière de parler comme adverbiale, cela est bel et bon. Ici bel n'est point devant un nom substantif, mais devant la conjonction et, qui le joint avec un autre adjectif. Il est vrai qu'on ne diroit pas si bien, c'estoit

un bel et grand homme, ou si cela se pouvoit soussirir, ce ne seroit qu'à cause qu'on est accoustume à dire, un bel homme; car il est certain qu'on ne diroit pas, c'estoit un bel et charmant spectacle. L'adjectif nouveau ne sçauroit non plus s'accommoder de cette terminaison devant la conjonction et, et il saut dire, voilà un nouveau et rare moyen de sortir d'affaire, et non pas, voilà un nouvel et rare moyen.

A. F. — Quand M. de Vaugelas a dit que bel ne se met que devant les substantifs qui commencent par une voyelle, un bel homme, un bel habit, il ne s'est pas souvenu qu'on dit fort bien par une maniere de proverbe, cela est bel et bon, quoy que bel ne soit pas devant un substantif, mais devant la conjonction et; ce qui est particulier à cette phrase, puisqu'on ne pourroit pas dire, voila un bel et facile moyen de etc. quoy que bel fust devant cette mesme conjonction. On peut dire aussi cela est beau et bon.

#### AU DEMEURANT.

Ce terme, du temps de M. Coeffeteau, et plusieurs années apres sa mort, a esté en grand vsage parmy les bons Autheurs, pour dire au reste, mais il a vieilli depuis peu, et ceux qui escriuent purement, ne s'en seruent plus. I'ay tousjours regret aux mots et aux termes retrenchez de nostre langue, que l'on appauurit d'autant, mais sur tout je regrette ceux qui seruent aux liaisons des periodes, comme celuy-cy, parce que nous en auons grand besoin, et qu'il les faut varier.

- T. C. Au demeurant est tellement vieux, qu'on ne s'en sert plus du tout.
- A. F. Ce mot n'a pas seulement vicilli, il est devenu entièrement hors d'usage.

## BIGEARRE, BIZARRE.

Tous deux sont bons, mais bizarre est tout à fait de la Cour, en quelque sens qu'on le prenne. Aussi

la prononciation de bizarre, auec vn z, est beaucoup plus douce et plus agreable, que celle de bigearre, auec le gea; M. Coeffeteau a tousjours escrit bizarre. Les Espagnols disent aussi bizarro, mais ce mot signifie parmy eux leste et braue, ou galant. En François selon la raison, il faudroit dire bigearre, parce que bigearre vient de bigarrer, et bigarrer, selon quelques-vns, vient de bis variare.

- P. En son Ilistoire Romaine, Coeffeteau dit la bizarrerie de ses déportemens, parlant de Caligula. Bizarre signific phantasque, et bizarrerie signific extravagance.
- T. C. M. Chapelain ne reçoit plus que bizarre. Je vois tout le monde de son sentiment, et il n'y a aujourd'hui personne qui dise bigearre.
- A. F. On ne dit presentement plus que bizarre; ce qui fait voir que ce mot la est le seul dont on se doive servir, c'est que ceux qui ont dit bigearre, n'ont point dit bigearrement ny bigearrerie, mais bizarrement et bizarrerie.

# DE, et des articles.

Ie doutois si j'en ferois vne Remarque, mon dessein n'estant que d'en faire sur les choses, qui sont tous les jours en question et en dispute, mesme parmy les gens de la Cour, et nos meilleurs Escriuains. Il ne me sembloit pas que celle-cy deust estre mise en ce rang, comme en esset, il n'y a gueres de personnes qui ayent tant soit peu de soin d'apprendre à bien parler et à bien escrire, qui ne scachent ce que je vais remarquer. Neantmoins ayant consideré, que dans la pluspart des Prouinces, on y manque, et que parmy ce nombre infini d'Escriuains qui sont en France, il y en a vne bonne partie, qui n'y prennent pas garde, j'ay jugé cette Remarque necessaire. Au nominatif, et à l'accusatif de, se met deuant l'adjectif, et des deuant le substantif, par exemple on dit, il y a d'ésocilens hommes, et il y à des hommes escellens, ce

pays porte d'excellens hommes, et porte des hommes excellens, et non pas il y a des excellens hommes, ny il y a d'hommes excellens, et ainsi de l'autre. C'est vne reigle essentielle dans la langue. I'ay dit que c'estoit au nominatif et à l'accusatif, qu'elle auoit lieu, parce qu'au genitif et à l'ablatif, il n'en va pas ainsi; Car on dit la gloire des excellens hommes, et on l'a despositifé des belles charges qu'il possedoit.

- P. Amyot ne garde pas tousjours cette reigle. En la vio de Phocion, n° 2, p. 297, il dit: La fortune leur met sus des fausses imputations et malignes calomnies.
- T. C. M. de Vaugelas a raison d'appeller la règle qu'il établit dans cette Remarque, une règle essentielle dans la Lanque. On ne peut se dispenser de la suivre; cependant la plus grande partie des Gascons y manquent, quoique d'ailleurs ils escrivent poliment. Le Pere Bouhours dans son Livre des Doutes, rapporte trois endroits du Traducteur de Saint Chrysostome<sup>1</sup>, qui sont contraires à cette regle. Le premier est, devenons comme des petits enfants, sant orgueil, sant déguisement, et sans malice. Le second, si vous ne vous converiissez, et ne devenez comme des petits enfans, vous n'entrerez point dans le Royaume des Cieux. Et le troisième, lors donc qu'on voit des petits enfans si sages avant leur dye. Il est hors de doute, que le veritable usage est de dire; devenons comme de petits enfans; lors qu'on voit de petits enfans; et que c'est ainsi qu'il faut parler; mais comme le même Auteur à dit, des petits enfans, en trois dissérents endroits, il est aisé de connoistre que c'est exprès qu'il l'a dit. C'est peut-estre parce qu'on ne scauroit estre *enfant* sans estre *petit*; et qu'il a creu pouvoir regarder petils enfans, comme un seul mot, qui estant substantif, demande l'article des. Le Perè Bouhours rapporte un autre exemple, où il paroist qu'il faut nécessairement employer l'article de 1 le voici. Le Prophète Osée leur avoit prédit ces malheurs; lorsqu'il leur dit qu'ils seroient comme un Prophète, et comme un homme qui auroit perdu le sens, c'est-à-dire, comme des faux Prophètes possedez par le malin esprit. Je sais bien que par rapport au Latin Pseudopropheta, tiré du mot Gree, faux Prophete ne devroit estre considéré

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il s'agit sans doute de la traduction des Discours et Homélies de S. Jean Chrysostome, par l'abbé de Bellegarde (1648-1734).

(A. C.)

que comme un seul mot; mais par le seul nom de Prophete, on ne peut entendre faux Prophete, comme par le seul nom d'enfant, on pourroit en quelque sorte entendre petit enfant; et puisqu'il y a de vrais et de faux Prophetes, faux en cet endroit doit estre regardé comme un adjectif séparé de Prophete, et je crois par conséquent qu'il faut dire, comme de faux Prophètes, et non pas, comme des faux Prophetes.

Le Pere Bouhours fait une remarque sur l'article de ou des, non pas au nominatif ou à l'accusatif, comme en ces exemples, mais au génitif ou à l'ablatif. Il demande s'il faut dire, une lettre pleine de marques de son amitié, ou pleine des marques de son amilié; et il décide sur le sentiment de ceux qu'il a consultez, que pleine de marques de son amitié, seroit une faute. La raison qu'il apporte est que l'article indéfini de ne demande rien après soi qui ait, ou un article désini, ou quelque chose qui en tienne la place, comme, de son amitié; sur quoi il ajouste que si après marques on mettoit d'amitié, qui est indéfini, pour de son amilié, on diroit fort bien, une lettre pleine de marques d'amitié, de mesme qu'on dit, une lettre pleine de traits d'esprit, quoiqu'on ne disc pas, une lettre pleine de traits de son esprit. Il finit en disant que selon cette règle ce scroit bien parler que de dire en général, un Livre plein de bons mots, mais que ce seroit mal parler que de dire, un Livre plein de bons mots de Lucien, et qu'il saudroit dirc, plein des bons mots de Lucien.

J'ai fait cette question dans une Assemblée où il y avoit plusicurs personnes tres-intelligentes dans la Langue, qui ont preseré, une lettre pleine de marques de son amitié, à pleine des marques de son amitié. Ils ne demeurent point d'accord que l'article indéfini de ne souffre rien après soi, qui ait un article défini, et prétendent que l'on dit très-bien, il fit un discours rempli d'éloges du Roi, quoique du soit un article défini. Ils donnent pour exemples plus sensibles, on me fit entrer dans un magazin plein d'étoffes de la Chine, dans une boutique pleine de satins du Japon. Si on oppose que la Chine, le Japon, n'ont point d'article indéfini, parce qu'on ne sçauroit dire, de Chine, de Japon, ils répondent que sur ce que le Pere Bouhours conclut qu'il saut dire, une lettre pleine des marques de son amilié, et non pas, pleine de marques, parce que de son amitié, est défini, il faudroit dire aussi, un magazin plein des étoffes de la Chine, et non pas, d'étoffes, parce que de la Chine est défini, et il est certain qu'on ne peut parler ainsi. Voici un autre exemple qu'ils donnent, où l'article indéfini de souffre après soi un article défini. Le Roi

a une galerie remplie de tableaux du Titien, cela veut dire autre chose que si on disoit, remplie des tableaux du Titien; car cette dernière saçon de parler seroit entendre que tous les tableaux que le Titien a saits, seroient dans la galerie du Roi, au lieu qu'en disant, remplie de tableaux du Titien, on dit seulement qu'il ya une partie des tableaux du Titien dans la galerie. Il en est de même de, c'est un Livre plein de bons mots de Lucien; on sait entendre par-là qu'il n'y a dans le Livre dont on parle, qu'une partie des bons mots de Lucien; et quand on dit, c'est un Livre plein des bons mots de Lucien. on sait connoistre que tous les bons mots qu'a dit Lucien, y sont. Ainsi l'une et l'autre phrase est bonne pour toutes les choses de cette nature, mais dans une dissérente signification.

Il y a la mesme dissérence du général au particulier dans les articles les et des, nominatifs ou accusatifs. Quand on dit, les Sçavans tiennent que, etc. on sait connoistre que c'est l'opinion de tous les Sçavans, et si l'on dit simplement, des Sçavans tiennent, on sait entendre qu'on ne veut parler que de l'opinion de quelques Sçavans.

A. F. — La règle establie dans cette Remarque doit estre observée à la rigueur. Il n'y a que les Gascons et ceux de quelques Provinces voisines qui ne peuvent s'accoustumer à s'y soumettre.

#### ENCLINER.

Quelques-vns, et mesmes à la Cour, disent encliner, au lieu d'incliner, fondez sur ce que l'on dit enclin. Mais il ne s'ensuit pas que l'on doiue dire encliner. En matière de langues, il n'y a point de consequence entre le mot formé et celuy dont il se forme, comme par exemple on dit ennemy, auec vn e, et inimitié, auec vn i, entier, et integrité, parfait, et imperfection, et ainsi de plusieurs autres. M. Coeffeteau a tousjours escrit encliner, et M. de Malherbe aussi, en quoy ils n'ont pas esté suiuis, par ce que presque tout le monde dit et escrit, incliner.

T. C. — M. Chapelain dit qu'encliner est vieux. Je le crois un méchant mot, dont on ne se doit jamais servir, et qu'il

faut tousjours dirê ét escrire, incliner. Quoiquon disé enclin, on ne laisse pas de dire inclination.

A. F. — Le verbe encliner a vicilli entièrement, et l'autorité de M. Coeffetcau et de M. de Malherbe qui le falsoient dire encore à la cour du temps de M. de Vaugelas, no luy a conservé aucun usage.

#### ACCUBILLIR.

- M. Coeffeteau et plusieurs autres bons Autheurs encore apres Amyot, se seruent ordinairement de ce mot en mauuaise part, et disent, accueilly de la tampeste, accueilly d'une sécure, accueilly de la famine, accueilly de toutes sortes de malheurs. Il y a quelques endroits en France, particulierement le long de la riuiere de Loire, où l'on vse de cette saçon de parter. Mais elle n'est pas si ordinaire à la Cour. On s'en sert plustost en bonne part, et l'on dit par exemple, se accueilly sauorablement. Accueil, ne se dit jamais aussi qu'en bonne part, si l'on n'y ajouste, mauvais.
- T. C. Le Pere Bouhours remarque fort bien qu'on ne se sert plus du verbe accueillir en bonne part, et qu'au lieu de dire, il a été favorablement accueilli, on dit aujourd'hui il a été bien reçu, on lui a fuit un accueil favorable. Il le soustre encore dans le siguré, c'est-à-dire dans les exemples que propose ici M. de Vaugelas; mais d'autres veulent qu'il soit beaucoup mieux de dire, battu de la tempeste, surpris d'une stèvre, accablé de toutes sortes de malheurs.
- A. F. Accueillir quelqu'un favorablement, pour dire, faire un accueil savorable à quelqu'un, commence à vieillir. Ce verbe n'a plus d'usage que dans le stile soustenu en parlant d'un orage violent, ils furent tout d'un coup accueillis d'une si furieuse tempeste que. Accueilli de flèvre, et accueilli de malheurs sont des phrases qui ne sont plus usitées. On dit accablé de malheurs, surpris ou saisi de flèvre.

#### Aprés.

Ce mot deuant vn infinitif pour denoter vne action presente et continuë, est François, mais bas, il n'en faut jamais vser dans le beau stile. Exemple, M. de Malherbe parlant de certains vers dit, le suis apres de les acheuer, et en vn autre endroit, la nature est tousjours apres à produire de nouveaux hommes, et encore, il estoit apres de faire que dans peu de temps il seroit son allié. Il en a vsé fort souvent, tantost avec la particule de, tantost avec la preposition a, et tantost aussi sans verbe en suite, comme quand il dit, les livres n'en apprennent rien, je m'asseure que les Q, que vous me dites csire apres, en scavent aussi peu.

- T. C. M. Chapelain appelle, je suis après de les achever, fausse phrase, et dit qu'il faut, je suis après à les achever. Je crois qu'esire après à produire, estre après de faire, ou tout simplement, estre après, sans aucun verbe qui suive, sont des façons de parler dont les bons Auteurs ne se servent plus.
- A. F. Toules les plirases que M. de Vaugelas rapporte dans cette Remarque ont quelque chose de dur, dont l'oreille a peine à s'accommoder. Ainsi l'Académie ne croit pas qu'on s'en doive servir. On peut dire, estre après sans aucun verbe qui suive, pourveu que ce qui précede fasse entendre de quoy il s'agit. Par exemple, si on demande, arez-vous copié cette lettre? celuy qui est chargé de la copier parle blen en respondant, je suis après à la copier; mais en parleroit fort mai si on disoit; je suis après à faire cela.

#### SE CONDOULOIR.

Se dondouloir auec quelqu'en de la mort d'ene personne, ou de quelque autre malheur, est fort bien dit, et nous n'auons point d'autre terme en nostre langue pour exprimer cet office de charité, ou de ciuilité, que la misere humaine rend si frequent dans le

monde. M. de Malherbe a dit, rendre des deuoirs de condoleance, mais cette façon de parler n'est plus du bel vsage, et condoleance, semble aujourd'hui vn estrange mot1.

- T. C. M. de Vaugelas s'est en quelque façon dédit de cette remarque, lorsqu'il a dit sur la fin de sa Préface , que se condouloir est encore dans plusieurs excellens Auteurs modernes, mais qu'il n'est plus receu à la Cour, et que l'on dit, s'afsliger avec quelqu'un, faire compliment à quelqu'un sur, etc. Le Pere Bouhours condamne se condouloir, comme n'estant plus en usage, et ajouste que condoléance n'est point si étrange qu'il paroissoit à M. de Vaugelas. Je suis de son sentiment sur l'un et sur l'autre mot. On ne dit plus, se condouloir, mais on dit fort bien, faire un compliment de condoléance.
- A. F. La langue a beaucoup changé depuis que M. de Vaugelas a escrit cette Remarque : se condouloir, qu'il approuve, n'est plus en usage, et condoléance qu'il a condamné, est receu dans cette phrase, faire des compliments de condoléance.

## COMME, COMMENT, COMME QUOY.

Commençons par le dernier; comme quoy, est vn terme nouueau, qui n'a cours que depuis peu d'années, mais qui est tellement vsité, qu'on l'a à tous propos dans la bouche. Apres cela, on ne peut pas blasmer ceux qui l'escriuent, mesme à l'exemple d'vn des plus excellens et des plus celebres Escriuains de France, qui s'en sert d'ordinaire pour comment; comme quoy, dit-il, n'estes-vous point persuadé, pour dire,

(A. C.)

On lit à la fin de l'erratum de l'édition de 1647:

<sup>«</sup> L'auteur dit que cette façon de parler, se condouloir, est bonne. Elle l'est encore (sic) dans plusieurs excellens autheurs modernes: mais à la Cour elle n'est plus en usage. On dit s'affliger avec quelqu'un, ou faire compliment à quelqu'un sur. » On sait que l'erratum est de Vaugelas.

<sup>2</sup> Dans l'erratum ci-dessus indiqué, et qui se trouve à la fin de la Préface de Vaugelas. (A. C.)

comment n'estes-vous point persuadé? Mais pour moy, j'aimerois mieux dire, comment; selon cette reigle generale, qu'vn mot ancien, qui est encore dans la vigueur de l' Vsage est incomparablement meilleur à escrire, qu'vn tout nouveau, qui signifie la mesme chose. Ces mots qui sont de l'vsage ancien et moderne tout ensemble, sont beaucoup plus nobles et plus graues, que ceux de la nouvelle marque. Quand je parle des mots, j'entens aussi parler des phrases. Ce n'est pas que je ne me voulusse seruir de comme quoy, qui a souvent bonne grace, mais ce ne seroit gueres que dans vn stile familier.

Comment, et comme, sont deux, et il y a bien peu d'endroits, où l'on se puisse seruir indisseremment de l'vn et de l'autre. Il est certain que par tout où l'on a accoustumé de dire, comme quoy, on ne peut faillir de dire, comment, au lieu que si l'on disoit, comme, ce pourroit bien estre vne saute. On peut pourtant dire quelquesois, comme, et comment, par exemple, vous scauez comme il faut faire, et comment il faut faire. M. de Malherbe disoit tousjours, comme, en quoy il n'est pas suiui ; car il n'y a point de doute que lors que l'on interroge, ou que l'on se sert du verbe, demander, il faut dire, comment, et non pas comme. Ce seroit fort mal dit, demandez luy comme cela se peut faire, mais demandez-luy comment, et comme estes-vous venu, au lieu de dire, comment estesrous venu? et ainsi des autres.

T. C. — Comme quoi, qui estoit un terme nouveau du temps de M. de Vaugelas, a déjà vieilli, et peu de personnes disent aujourd'hui, comme quoi vous est-il tombé dans l'esprit, pour dire, comment vous est-il tombé dans l'esprit?

Il a raison de nous saire remarquer que comment et comme, sont deux mots qu'on ne peut pas employer indisseremment dans les mesmes phrases. On ne se sert de comment qu'en interrogeant, et pour signisser de quelle manière. Comment vous a-t-on reçèu? Comment peut-il se persuader que, etc. Je ne vois pas dien comment vous viendrez à bout de cette entreprise. Voilà comment les choses se sont passées. Je ne sçais comment vous avez peu donner dans le panneau. Il me demanda comment j'en avois usé avec un tel.

Comme a beaucoup d'acceptions dissérentes. Il signisse sinsi que, de mesme que, dans le temps que, par exemple, à cause que, presque, en quelque sorte. Il sera puni comme les autres, je le traiterai comme il le mérile, pour dire, ainsi que les autres, ainsi qu'il le mérite. Comme l'humilité est le fondement de toutes les vertus, ainsi, etc. pour dire, de mesme que l'humilité, elc. Comme il arrivoit, on vint l'avertir, etc. pour dire, dans le temps qu'il arrivoit, etc. Ceux qui parlent bien disent tousjours vers, et non pas devers, comme, se tournaui vers lui, pour dire, par exemple, se tournant vers lui, On le trouva comme mort, pour dire, presque mort. Il est comme l'ame qui fait mouvoir ce grand corps, pour dire, il est en quelque façon l'ame qui, etc. Comment ne scauroit estre employé dans aucune de ces significations, au lieu qu'on peut quelquefois se servir de comme, dans celle qui est particulière à comment, c'est-à-dire pour signifier de quelle manière. Il verra comme je le traiterai. Voilà comment la chose cet arrivée. Voyez comme il faii le brave.

A. F. — Il est aisé de juger que comme quoy, qui estoit un mot nouveau que M. de Vaugetas a veu naistre, n'avoit pas osté generalement receu, puisqu'il a si tost vicilli. On ne s'en sert plus presentement. Quant à comment et comme, il faut s'en tenir à ce qu'il observe dans ceite Remarque. Comment s'employe tousjours quand on interroge, et très-souvent pour signifier de queile manière. Je ne scay comment vous pourrez conduire ce dessein pour réussir. On peut aussi se servir de comme en certaines phrases, pour dire, de quelle manierc. Je vais vous conter comme cela s'est passé: si je le rencontre il verra comme je le traiteray. Ce mot comme a diverses acceptions qui ne conviennent point à comment. Je le traiteray comme tous les autres, pour dire ainsi que tous les autres. Comme it descendoit de cheval on vint l'avertir, pour, dans le temps qu'il descendoit de cheval. Comme la modestie est une vertu estimee de tout le monde, ainsi lorsqu'il etc. pour, de mesme que la modestie etc. Cet Autheur employe des mots qui sont hors du bel Usage, comme pour dire, par exemple. On l'a trouvé comme mort baigné dans son sang, pour dire, presque mort. Il est comme l'ame de sa compagnie; pour dire, il est en quelque façon l'ame de sa compagnie,

# Guere, gueres, de naguere, de nagueres.

On dit quere, et queres, auce s, et sans s. De naquere, ou de naqueres, commence à vicillir, et l'on dit plus tost, depuis peu, comme qui estoit arrivé depuis peu, au lieu de dire, qui estoit de naqueres arrivé, ainsi que M. Coeffeieau et plusieurs autres ont accoustumé d'escrire, mais on peut fort bien dire, qui estoit naqueres arrivé, sans dire, de naqueres. Naqueres se doit orthographier de cette façon en vn seul mot, et non pas n'a-queres, auec les marques de son origine et de sa composition.

- T, C, M, Chapelain dit que de nagueres s'est dit par contraction, au lieu de depuis nagueres, qu'il appelle l'entier et le bon. nagueres signifiant peu. On ne dit plus nagueres ni de nagueres, on dit tousjours depuis peu. J'ai parié de guere avec s dans la Remarque qui a pour titre, de gueres.
- A. F. On peut escrire guere et gueres indisseremment, sans s à la sin ou avec un s. Nagueres commence à vieillir, neantmoins on ne peut le condamner, je le trouvay nagueres en un tel endroit. Luy qui estoit nagueres les delices de la Cour. On ne dit plus du tout de nagueres.

# Compagnée pour compagnie.

Ce mot est barbare, s'il en fut jamais, et neantmoins il est tous les jours dans la bouche et dans les
escrits d'une quantité de gens qui s'ont prosession de bien
parler et de bien escrire. Ce scroit estre peu officieux
de n'en faire pas une remarque, et de ne pas declarer
que compagnée, en quelque sens qu'on le prenne, ne
vaut rien, et qu'il faut tousjours dire, compagnie. Ie
n'ay peu m'imaginer ce qui a donné lieu à une faute
si grossiere, si ce n'est le verbe, accompagner, qui
dans le commerce ordinaire de la societé ciuile, a son
plus grand vsage à l'infinitif, et au preterit, où il
fait sonner l'e, comme quand on dit, il le saut accom-

pagner, il l'est allé accompagner, je l'ay accompagné, il m'a accompagné. En effet, si l'on y prend garde, on trouuera qu'on se sert cent fois de ces deux mots, et encore d'vn troisiesme, qui est le participe passif accompagné, pour vne fois ou deux, que l'on dira accompagnoit, ou accompagna, ou quelque autre temps qui ne termine pas en e. Car accompagne, encore que l'e en soit feminin, ne laisse pas de contribuer aussi bien que le masculin à la corruption du mot, et d'estre cause auec quelque vray-semblance que l'on a dit, compagnée, pour compagnie. Ie ne sçay si le nom feminin compagne, n'y a point encore aydé; Il y a quelque plaisir meslé d'vtilité, de considerer les voyes et la naissance d'vne erreur, et quand on a releué vne personne, encore est-on bien aise de voir ce qui l'a fait tomber.

- T. C. Il me semble que personne ne dit plus compagnée pour compagnie; mais il y en a beaucoup qui se trompent à un autre mot de mesme terminaison, qui est araignée. Les uns disent areigne ou aragne; les autres aragnée ou éragnée, d'autres iragnée. Monsieur Ménage en a fait une Remarque, dans laquelle il fait connoistre que les Angevins disent iranteigne d'aranei tinea, et le peuple de Paris dit arignée. Il tient qu'il faut dire araignée, comme a dit Nicod. C'est ainsi que Messieurs de l'Académie Françoise ont décidé qu'on doit escrire ce mot. Il y en a beaucoup qui prononcent aragnée. Peut-estre se reglent-ils sur ce qu'on a tousjours prononcé gagner et campagne, quoiqu'on ait long-temps escrit gaigner et campaigne avec un i.
- A. F. Compagnée n'a jamais esté un bon mot, et ceux qui ont voulu l'etablir, quoyque regardez comme des gens qui escrivoient blen, n'ont pu en venir à bout.

#### BIENFAITEUR, BIENFAICTEUR, BIENFACTEUR.

Bienfaiteur, est le meilleur, c'est comme il faut escrire, et comme il faut prononcer. Bienfaicteur, auec le c, passe encore, pourueu qu'on ne prononce pas le c, mais bienfacteur, selon l'opinion des plus delicats, ne vaut rien, quoy que plusieurs disent ainsi; l'on dit malfaiteur, et malfaicteur, sans prononcer le c, et non pas malfacteur.

- P.— Il faut dire bienfacteur, et non pas bienfaicteur, et encore moins bienfaiteur, qui vaut moins encore que bienfaicteur. On dit un facteur. Dans la Religion on dit tousjours bienfactrice et jamais bienfaitrice ni bienfaictrice; et de dire qu'on peut passer bienfaicteur, pourveu qu'on ne prononce pas le c, c'est dire qu'il n'y a que bienfaiteur qui soit bon. On disoit autrefois facteur pour celui qui fait. Dieu est Pere et facteur de toutes choses, facteur des créatures, dit Amyot en ses questions Platoniques au commencement. Seyssel, liv. 2. des Guerres civiles, chap. 14. dit contre son ami et bienfacteur, parlant de Perpenna qui avoit tué Sertorius. Antoine dans Coëssetau Hist. Rom. p. 363, dit, qui a si indignement traité son ami, son compagnon, son allié, et si j'ose dire, son bienfacteur.
- T. C. Quoique M. de Vaugelas dise que bienfaiteur l'emporte sur bienfaicteur et sur bienfacteur, je le trouve généralement condamné, et il ne me paroist pas qu'il y ait présentement personne qui se serve de ce mot. Voici ce qu'en a écrit M. de Voiture dans une de ses lettres à M. Costar. Bienfaiteur n'est pas bon, bienfacteur ne se dit gueres. Dites, s'il vous plaist, bienfaicteur. Le Pere Bouhours, après avoir marqué que M. de la Rochefoucault, M. de Balzac et M. Patru ont dit biensacteur, M. Pelisson biensaicleur, comme M. de Voiture, et M. Maucroix, tantost bienfaicteur, et tantost bienfacteur, déclare que bienfacteur lui plaist davantage, sans qu'il condamne pourtant bienfaicteur. M. Menage fait connoistre que M. de Balzac a employé bienfaicteur dans une lettre postérieure aux endroits où il a dit bienfacteur, que M. de la Rochefoucault avoit escrit bienfaicteur, mais que celui qui a pris soin de l'édition de son Livre, y a mis bienfacteur, croyant que ce mot sust meilleur que bienfaicteur, et que M. Patru qui s'est servi de bienfacteur dans un Plaidoyé, a deu le preserer à biensaicteur, parce qu'au barreau on prononce plusieurs mots à l'antique par a, qui se prononcent par e dans la conversation. l'a étant plus emphatique et plus majestueux que l'e, après quoi il conclut pour bienfaicteur, en disant que ce qui lui sait préserer ce mot, c'est qu'on dit bienfaictrice, et malfaicteur, et non pas, bienfactrice et malfacteur. M. Chapelain dit que selon l'Usage establi et la pratique de la Langue, bienfacteur est le bon, et que l'on a appellé en

tout temps les Fondateurs des Monastères, bienfacteurs, bienfactrices; que bienfaicteur et bienfaiteur sont Gascons, et que l'on dit bienfacteur, comme on dit facteur, suivant la mesme origine, et non pas faiteur. Ce n'est point à moi de condamner quantité d'habiles gens qui prennent parti pour bienfacteur; mais tant qu'on ne décidera point que bienfaicteur n'est pas un bon mot, je le dirai avec beaucoup d'autres qui parlent très-bien, et qui s'en servent tousjours. M. de Vaugelas dit que bienfaicteur passe encore, pourveu qu'on ne prononce pas le c; mais si on ne le prononçoit pas, on feroit entendre bienfaiteur, que je crois un très-méchant mot.

A. F. — On n'a point esté du sentiment de M. de Vaugelas, qui veut que Bienfaiteur soit le meilleur de ces trois mots, et qui permet qu'on escrive Bienfaicteur, pourveu qu'en le prononçant on ne fasse point entendre le c, de la dernière syllabe; ce qui feroit approuver Bienfaiteur, que l'Académie n'a point trouvé un bon mot. La plus grande partie des voix a esté pour Bienfaicteur, en prononçant le c: sans pourtant avoir exclu Bienfacteur, qui est dans la bouche de beaucoup de gens.

## BESTAIL, ET BESTIAL.

Tous deux sont bons, mais bestail, est beaucoup meilleur. Il semble que bestial est plus dans l'vsage de la campagne, et que l'autre est plus de la ville et de la Cour.

- P. Je trouve l'un et l'autre également bons, mais ils ont chacun leur place, et il y a des endroits où l'un est plus élégant que l'autre. Au pluriel on dit toujours les bestiaux, de bestial. Je dis plustost du bestail blanc, que du bestial blanc. Amyot au Traité des Oracles de la Pythic, p. 886, n° 25, dit la multiplication du bestial, là je dirois plustost bétail.
- T. C. M. Chapelain trouve bestial insupportable, et dit qu'il ne doit passer que dans le sens de brutal, adjectif. Il a raison, bestial pour bestail ne se dit plus, si ce n'est au pluriel; car bestail n'en a point, et non seulement c'est très-bien parler que de dire les bestiaux, du singulier bestial, mais on ne peut pas parler autrement, puisqu'on ne peut dire les bestails. C'est une observation de M. Menage, qui ajouste que bru-

talité, c'est socordia, et que bestialité, c'est le crime qui se commet avec les bêtes.

A. F. — Bestial n'est plus du tout en usage, si ce n'est au pluriel. On dit, les Bestiaux; mais il saut dire Bestail au singulier, et ce mot n'a point de pluriel.

#### ESCHAPPER.

Ce verbe a trois regimes differens pour vne mesme signification, on dit eschapper d'un grand danger, et eschapper un grand danger, qui est plus elegant que l'autre, et l'on dit aussi, eschapper aux ennemis, eschapper aux embusches, qui est encore une fort belle façon de parler.

- T. C. Le régime de l'accusatif sera tousjours conservé à eschapper, à cause qu'on a passé en proverbe. l'eschapper belle, pour dire se tirer heureusement de quelque péril. Ce verbe a fait eschappée, qui signifie une action imprudente, c'est une eschappée qu'on ne pourroit pardonner qu'à un jeune homme. Il signifie aussi quelquesois intervalle, comme en cette phrase, il dit de bonnes choses par eschappée.
- A. F. On n'a pas creu qu'eschaper un grand danger, soit plus élégant qu'eschaper d'un grand danger. Il semble au contraire que le régime de l'accusatif ne soit deu à ce verbe que dans cette phrase; Nous l'avons eschapé belle.

# IL EST, IL N'EST, pour IL Y A, IL N'Y A.

C'est vne phrase qui est fort samiliere à M. de Malherbe, il est vray qu'il n'est, pour il n'y a, est beaucoup meilleur et plus en vsage, que il est, pour il y a, en l'assirmatiue. Par exemple, il n'est point d'homme si stupide, qui ne reconnoisse vne divinité, est bien meilleur, que de dire, il n'y a point d'homme si stupide. Mais si je disois, il est des herbes si venimeuses, qu'elles sont mourir subitement, à mon auis je ne dirois pas si bien que si je disois, il y a des herbes, etc.

Il faut remarquer, que l'on ne dit pas tousjours, il n'est, pour il n'y a; car l'on ne dira pas, il n'est qu'rn an, pour dire, il n'y a qu'vn an, ny il n'est que deux personnes, pour dire, il n'y a que deux personnes. On le dit seulement, ou quand il est suiui de point, comme en l'exemple que nous auons donné, il n'est point d'homme si stupide, ou quand il est suiui de la conjonction que, jointe à la preposition de, auec vn infinitif, comme, il n'est que de seruir Dieu, ou aucc rien de, comme il n'est rien de tel que de, etc. quoy qu'il semble qu'à l'esgard de la phrase, ce ne soit qu'vne mesme chose de dire, il n'est que de seruir, et il n'est rien de tel que de seruir. Voyla ses trois principaux vsages. Ie ne sçay s'il y en a encore quelque autre. Il y a grande apparence, que c'ont esté nos Poëtes, qui pour euiter la rencontre des voyelles, ont introduit, ou du moins confirmé l'vsage de ces façons de parler, si necessaires en vne infinité de rencontres.

T. C. — Il n'est pas aisé de décider s'il est mieux de dire, il n'est point d'homme si stupide, que, il n'y a point d'homme si stupide, et je crois qu'entre ces deux façons de parler, chacun peut choisir celle qui lui plaist le plus, dans les endroits où l'on a à s'en servir ; car, comme M. de Vaugelas le **fait** remarquer, on ne dit pas tousjours il n'est pour il n'y a. Il en est de mesme de *il n'y a*, qui ne se dit pas tousjours pour il n'est. Comme on ne peut dire, il n'est que deux personnes, pour dire, il n'y a que deux personnes, on ne dira point, il n'y a que deux heures, pour dire, il n'est que deux heures, quoiqu'en l'une et en l'autre phrase la particule que, avec la negative ne, signific seulement. Il y a seulement deux personnes, il est sculement deux heures. On dira fort bien, il n'y a que deux heures, en répondant à ceux qui demanderoient, combien y a-t-il qu'il est parti? mais dans cette réponse, il n'y a que deux heures, ne signifie pas, il est seu ement deux heures, c'est-à-dire, deux heures après midi, mais, il y a seulement deux heures qu'il est parti. Il est vrai que il n'est se peut tousjours dire pour il n'y a, quand il est suivi de point; mais il n'est pas vrai, comme le dit M. de Vaugelas, qu'il se dit aussi pour il n'y a, quand il est suivi de la conjonction que, jointe à la préposition de, avec un infinitif, et on le connoist par l'exemple mesme qu'il apporte; car au lieu de, il n'est

que de servir Dieu, on ne scauroit dire, il n'y a que de servir Dieu. Ces sortes de phrases, il n'est que de servir Dieu, il il n'est que d'aller son grand chemin, il n'est que de prendre les choses comme elles viennent, font entendre, le meilleur est de, etc. et non pas, il n'y a que de. Aussi M. Chapelain a-t-il dit que il n'est dans cette phrase, il n'est que de servir Dieu, ne signifie pas la mesme chose que il n'y a, c'est-à-dire, il y a seulement, mais qu'il signific, la seule chose honneste, utile, agréable, est de servir Dicu. Si au lieu de, il n'est que de servir Dieu, on met, il n'est rien tel que de servir Dieu; car il n'est rien tel, ne se dit pas bien, alors il sera vrai que il n'est rien tel, tiendra la place de il n'est rien de tel; cela fait voir que il n'est se met pour il n'y a, toutes les fois qu'il est suivi, non seulement de rien de, comme le remarque M. de Vaugelas, mais encore de rien avec le relatif qui; il n'est rien qui me plaise davantage, il n'est rien que j'estime tant. Quand on dit, il n'est rien de si doux, il n'est rien de plus agréable, la particule de est tousjours employée pour qui soit; il n'est rien qui soit si doux, il n'est rien qui soit plus agréable. Il faut remarquer que si on peut mettre il n'est pour il n'y a, quand il est suivi de rien avec de, comme dans les deux derniers exemples, on n'en peut user de mesme, quand rien est suivi des prepositions à, pour, sur, sous, dans, elc. On dit fort bien, il n'y a rien à faire, il n'y a rien pour moi, il n'y a rien sur la table, il n'y a rien sous le lit; il n'y a rien dans la chambre; mais on ne peut dire, il n'est rien à faire, il n'est rien pour moi, et ainsi des autres.

A. F. — Il est difficile de juger si ces mots; Il est, pour il y a. sont moins élegans à l'affirmative qu'avec une negative. Si c'est très-bien parler que de dire, il n'est point d'homme si stupide qui, etc. on dira aussi fort elegamment, il est des hommes tellement stupides qu'on ne sçauroit leur faire entrer dans l'esprit, etc. cela dépend purement du goust que l'on peut avoir pour l'une ou pour l'autre façon de parler. Comme on ne dit pas tousjours, il est, pour il y a, comme le fait remarquer M. de Vaugelas, aussi ne peut-on pas tousjours dire, il n'y a, au lieu de il n'est. On dit fort bien, il n'est que deux heures, pour dire, il est seulement deux heures, et on ne scauroit dire dans le mesme sens, il n'y a que deux heures, car on le peut dire dans un autre sens. Par exemple, si quelqu'un demande, combien y a-t'il que vous n'avez veu vostre ami? on répondra juste, en disant absolument, il n'y a que deux heures, ou en joignant la particule que; Il n'y a que deux heures que je l'ay veu.

## PARRICIDE, FRATRICIDE.

On ne se sert pas seulement de ce mot pour signifier celuy qui a tué son pere, comme la composition du mot le porte, mais pour tous ceux qui commettent des crimes enormes et desnaturez de cette espèce, tellement qu'on le dira aussi bien de celuy qui aura tué sa mere, son Prince, ou trahi sa patrie, que d'vn autre qui auroit tué son pere; car tout cela tient lieu de pere. Il y en a mesmes qui s'en seruent pour vn frere, ou pour vne sœur; car ceux qui disent fratricide parlent mal, et composent vn mot qui n'est pas François. Ainsi l'on dit patrimoine, du bien mesme, qui vient du costé de la mere. Il n'est pas question de s'attacher à l'origine de parricide, pour ne s'en seruir qu'au pere, l'vsage l'a estendu à tout ce que je viens de dire.

- T. C. Selon M. Chapelain, fratricide se peut dire, et matricide aussi. Je crois comme lui, que fratricide est un mot François, et qu'on parleroit bien, en disant, l'Empire de Rome commença par un pratricide. Il me paroist mesme que fratricide en cet endroit est meilleur que parricide, parce qu'il marque un événement particulier qui a establi l'Empire de Rome. Parricide ne se dit pas seulement de celui qui a tué son pere, sa mere, son Prince, ou qui a trahi sa patrie, mais il se prend encore pour le crime mesme, commettre un parricide, faire un parricide. Pour matricide, je ne crois pas qu'on le puisse dire. Il y a des gens qui en parlant d'un homme qui ne sait pas tout ce qu'il devroit pour se conseryer la vic, disent, il est homicide de sa mort, au lieu de dire; il est homicide de soi-mesme, il est cause de sa mort. C'est une façon de parier très-vicieuse, à laquelle on s'accoustume, saute d'y saire résexion.
- A. F. Ce mot Fratricide, n'a point eu assez de voix pour estre receu, quoy que quelques—uns n'ayent pas voulu condamner cette phrase; L'Empire de Rome a commencé par un fratricide. On dit Parricide, non seulement pour figurer celuy qui a tué son pere, où qui a trahi sa Patrie; mais aussi pour faire entendre le crime mesme, Il a commit un parricide execrable.

#### CUPIDITÉ.

- M. Coeffeteau a tousjours dit cupidité, et jamais convoitise. M. de Malherbe en vsoit aussi, mais aujourd'huy je ne vois plus aucun de nos bons Escriuains qui en vse, ils disent tous convoitise, vne trop grande convoitise de regner.
- T. C. M. Menage qui ne trouve pas le mot de cupidité sort bon, quoique Messieurs du Port-Royal l'ayent employé dans plusieurs de leurs ouvrages, condamne également convoitise; il veut qu'on dise, un désir, un grand désir. Le Pere Bouhours, après avoir dit que ce mot peut passer dans un sens théologique, et qu'il n'est pas mauvais dans la Chaire, ajouste que les Ecrivains qui l'employent, ne le prennent gueres que pour la concupiscence dont parle saint Paul, et qu'il ne s'en voudroit pas servir hors de là, ni dire, la cupidité de regner, la cupidité des richesses.

Je ne voudrois pas non plus employer ce mot pour marquer le desir qu'on peut avoir d'une chose particuliere, comme dans les deux exemples du Pere Bouhours; mais je le crois bon quand on le rend géneral, et il me semble que ce n'est point mal parler que de dire, la terre n'a point d'endroits si cachez, où pour trouver l'or et les diamans, la cupidité des hommes ne fasse foüiller. On ne sçauroit dire en cette phrase, le desir des hommes, comme on peut dire, le desir des richesses pour la cupidité des richesses.

A. F. — Cupidité est un fort bon mot, dont il ne saut point saire scrupule de se servir pour signisser la concupiscence. D'ailleurs comme il marque un desir immodéré, on croit qu'on ne le doit pas condamner en cette phrase, La cupidité, l'insatiable cupidité des richesses.

#### CONQUERE.

Il ne tient qu'à luy, dit quelqu'vn de nos meilleurs Escriuains', qu'il ne conquere toute la terre. Ie ne crois

1 « M. de Balzac ». (Clef de Conrard.)

pas que ce mot soit bon en ce temps-là. Le verbe conquerir, est anomal, et quand il se conjugueroit au temps dont est conquere, il me semble qu'il faudroit dire conquiere, parce que ce verbe prend l'i, en quelques endroits de sa conjugaison, comme nous disons conquerons, conquerez, conquierent, et non pas conquerent.

- T. C. Il est hors de doute que si conquerir peut estre employé au subjonctif, il faut dire conquiere, et non pas conquere. Il doit se former sur acquerir, qui fait au présent de l'indicatif j'acquiers, tu acquiers, il acquiert, nous acquerons, vous acquerez, ils acquierent, et au subjonctif, que j'acquiere, que tu acquieres, qu'il acquiere, que nouz acquerions, que vous acqueriez, qu'ils acquierent. Conquerir n'est gueres qu'au prétérit indéfini, je conquis, et au prétérit défini, j'ai conquis. Monsieur Menage remarque dans la seconde partie de ses observations, que l'on disoit autrefois conquereur pour conquerant, et que c'est ainsi que parle tousjours M. Coësset au son Histoire Romaine. On ne dit plus aujourd'hui que conquerant.
- A. F. Le verbe conquerir, que l'on employe tousjours avec grace à l'infinitif, n'a guere d'usage, quand on le veut conjuguer, qu'au temps qu'on appelle Aoriste, comme en cet exemple, il conquit en peu de temps toute cette grande province. Si l'on estoit obligé d'employer ce verbe au present du subjonctif, il faudroit dire conquiere et non pas conquere.

### PORTRAIT, POURTRAICT.

Il faut dire portrait, et non pas pourtrait auec vn u, comme la plus part ont accoustumé de le prononcer, et de l'escrire. Il est vray qu'on a fort long-temps prononcé en France l'o simple comme s'il y eust eu vn u apres, et que c'eust esté la diphthongue ou, comme chouse, pour chose, foussé, pour fossé, arrouser, pour arroser, et ainsi plusieurs autres. Mais depuis dix ou douze ans, ceux qui parlent bien disent arroser, fossé, chose, sans u, et ces deux particulierement, foussé, et chouse, sont deuenus insupportables aux oreilles delicates. Les Poëtes sont bien aises que l'on ne prononce plus chouse, parce qu'encore que la rime consiste principalement en la prononciation, si est-ce qu'ils n'ont jamais fait rimer chouse, par exemple auec jalouse, mais tousjours auec les mots terminez en ose, comme rose, tellement que toutes les fois que chose finissoit le vers et faisoit la rime, s'il estoit employé le premier, et que rose, ou quelque autre mot de cette terminaison s'ensuiuist, le Lecteur ne manquoit jamais de prononcer chouse, qui ne rimoit pas apres auec rose, et cela estoit egalement importun au Lecteur et au Poëte.

- T. C. Quelques-uns disent encore aujourd'hui pourtrait au lieu de portrait, et le disent mal; mais il n'y a plus personne qui dise foussé et chouse pour fossé et chose. On a dejà parle d'arroser, sur la Remarque qui a pour titre arroser. Il faut prendre garde à bien prononcer Rome, lionne, pomme, pommade, pommeau d'épée, et non pas, Roume, lioune, poume, poumed, poumeau d'épée. M. Menage a fait une observation touchant la prononciation de ces mots et de quelques autres de mesme nature. Plusieurs personnes se trompent en prononçant pourcelaine, il faut dire porcelaine.
- A. F. Il y a long-temps qu'on a perdu l'habitude de prononcer la lettre o, comme si elle estoit accompagné d'un u. Ainsi comme personne ne prononce plus chouse et foussé, pour chose et fossé, on ne dit plus aussi pourtrait au lieu de portrait. Quelques-uns prononcent encore arrouser, mais mal; il faut dire arroser. Ce pays est arrosé de plusieurs rivieres.

### FILLEUL, FILLOL.

Toute la Cour dit filleul, et filleule, et toute la ville fillol, et fillole. Il n'y a pas à deliberer si l'on parlera plustost comme l'on parle à la Cour, que comme l'on parle à la ville. Mais outre que l'vsage de la Cour doit preualoir sur celuy de l'autre sans y chercher de raison, il est certain que la diphtongue eu, est incomparablement plus douce que la voyelle o; c'est pourquoy

les Courtisans qui vont tousjours à la douceur et à la beauté de la prononciation, en quoy consiste vn des principaux auantages d'vne langue, disent bien plustost filleul, que fillol. Et je m'asseure que si l'on proposoit à qui que ce fust qui ne le sceust pas, et qui eust l'oreille bonne, de deuiner lequel des deux est de la Cour, ou de la ville, il n'hesiteroit point à dire, qu'indubitablement filliol doit estre de la ville, et filleul, de la Cour.

T. C. — Tout ce qu'il y a de gens qui parlent bien, disent filleul et filleule. Ce mot me fait souvenir de celui d'ayeul, où j'ai remarqué que beaucoup de gens se trompent. Ils disent ayeul pour dire le pere du grand pere, et ne songent pas qu'ayeul et grand pere sont la mesme chose, et que celui qu'ils prétendent appeler ayeul, est le bisayeul. M. Menage qui a fait une observation sur ce mot, en a fait une autre sur le pluriel ayeux. Il dit que c'est une licence des Poëtes pour rimer avec Dieux, Cieux, lieux, et qu'il faut dire ayeuls, en saisant sentir 17 dans la prononciation, comme en chevreuils. Je ne doute point que les Poëtes n'ayent fait ayeux; mais on l'escrit aujourd'hui en prose aussi-bien qu'en vers, et peu de personnes se servent encore d'ayeuls. Ayeux est un mot général qui s'employe pour ancestres, à moins qu'on ne le réduisit au particulier, comme en cet exemple, ses deux ayeux ont été honorez des plus belles Charges du Royaume; ce qui seroit entendre l'ayeul paternel et le maternel; car si l'on disoit seulement, ses ayeux ont possédé de grandes Charges, on n'entendroit point par-là les deux grands peres, mais en général tous ceux dont on seroit descendu, bisayeul, trisayeul, etc. Comme ayeux au pluriel se prend pour ancestres, il est aisé de voir que ce dernier mot n'a pas de singulier. Ainsi l'on parleroit mal si l'on disoit, un tel qui estoit mon ancestre, il faut dire, un tel qui estoit un de mes ancestres.

Monsieur Menage dans le chapitre où il parle du mot ayeul, fait remarquer qu'on doit dire belle fille avec les Parisiens, et non pas bru avec les Provinciaux. On dit en Normandie, voilà une jolie bru, une belle bru, lorsqu'on parle d'une fille le jour de son mariage. Le mot de bru, dans cette signification, n'est point connu à Paris, il faut dire, une jolie Mariée.

Beaucoup de Provinciaux disent aussi; cousin remué de germain, comme qui diroit, cousin éloigné, de remotus ou remotatus; il faut dire, cousin issu de germain. C'est encore une observation de M. Menage.

A. F. — Il n'y a plus que le pelit peuple qui dise, c'est mon fillol, c'est ma fillole. Il faut dire filleul et filleule, et c'est de cette façon que toute la Cour et toute la ville parlent aujour-u'huy.

## ESTRE auec Pour.

Par exemple, ils estaient pour auoir encore pis, dit vn de nos plus fameux Escriuains, c'est à dire, ils couroient fortune d'auoir encore pis. Il est certain que cette façon de parler est tres-Françoise, mais basse. On s'en sert encore en vn autre sens, qui n'est pas si vsité, ny si bon, comme je suis pour soustenir cette proposition, ainsi que l'a escrit vn de nos Autheurs modernes, c'est à dire, j'ose soutenir, ou j'oseray soustenir cette proposition.

- T. C. Des constructions pareilles à, ils étoient pour avoir encore pis, ne sont plus receuës. C'est M. de la Mothe le Vayer qui a dit, je suis pour soustenir cette proposition, qui est une phrase que M. Chapelain trouve fort mauvaise. Pour est encore bien plus insupportable quand il est joint avec afin que, comme, pour afin que. Il n'y a plus que les gens tout-à-fait grossiers qui parlent ainsi. Il faut dire simplement, afin que.
- A. F. Estre pour faire une chose, estre pour soutenir une proposition, sont des laçons de parler qui ne sont plus en usage. La Langue veut aujourd'hui des termes plus simples et plus aisez.

# Verbe substantif mal place.

Le verbe substantif estre, ne se doit jamais mettre en aucun de ses temps deuant le nom qui le regit. Par exemple, et fut son auis d'autant mieux receu; il faut dire, et son auis fut d'autant mieux receu. Il ne faut pas dire non plus, estant les brouillarts si espais, mais les brouillarts estant si espais. I'ay fait cette remarque à cause que l'vn de nos plus celebres Escriuains parle ordinairement ainsi, et il ne le faut pas imiter en cèla, c'est escrire à la vieille mode.

T. C. — Jamais le verbe estre, ni en général tout autre verbe n'est mis devant un nominatif, quand il n'y a que la conjonction et qui le précède, comme dans l'exemple de M. de Vaugelas, et fut son avis d'autant mieux receu; mais on met élégamment le nominatif après le verbe, quand le verbe est precédé du relatif que, pris pour lequel ou laquelle, ou de plusieurs autres mots, comme en ces exemples, l'avis que lui donna son ami, lui fut salutaire; mille fascheuses affaires que lui susciterent ses ennemis, l'empescherent de, etc. le lieu où furent conduits les Ambassadeurs. On dira encore fort bien et avec grace, quoique le verbe substantif ne soit précédé que d'un scul mot, ainsi mourut ce grand homme; telle fut la sin de ce Prince malheureux. Si notre Langue souffre quelquesois la transposition du nominatif, elle ne sçauroit s'accommoder de celle de l'accusatif, non pas mesme en poësic. Ainsi les vers qui ressembleroient à celui-ci, ne seroient pas faits pour le plaisir de l'oreille.

Il veut sans differer ses ennemis combattre.

La transposition du génitif est fort agréable, comme dans cet autre vers.

De ce fameux Héros la valeur éclalante.

Mais on ne la souffre point en prose, s'il n'y entre quelque terme de comparaison, comme, de toutes les qualitez qu'on estime en lui, celle qui me toucheroit le plus, etc. On dira aussi fort bien, de tout ce raisonnement on peut tirer cette consequence; mais en cette phrase la particule de n'est pas la marque d'un génitif, mais d'un ablatif.

On transpose encore le datif en poësie avec beaucoup d'élégance.

A sa haute vertu je rends ce que je dois.

On le peut aussi transposer en prose, comme en cet exemple, à ces diverses raisons j'en ajousterai une autre. Hors de là, il n'y a gueres de transpositions qui ne gastent une période, la beauté de notre Langue consistant sur toutes choses dans un arrangement naturel des mots.

A. F. — M. de Vaugelas condamne avec beaucoup de raison celuy qui a employé les phrases qui sont rapportées dans cette Remarque. Le verbe estre ne sçauroit estre placé devant son nominatf, s'il n'est précede de l'adjectif tel, ou du mot ainsi, qui en est l'équivalent, ou de quelque autre semblable. Tel estoit le sentiment de ce grand homme qui croyoit,

etc. Ainsi fut terminé le different qui les animoit depuis si long-temps à la perte l'un de l'autre. On dit sort bien en termes de Pratique, par-devant, etc. furent presens tels et tels.

#### DATE.

Beaucoup de gens disent, le date d'une lettre, voyons le date, il faut dire la date; car il est tousjours seminin, et les epithetes ordinaires de ce mot le sont voir clairement; car on dit de fraische date, de nouvelle date, de vieille date, et jamais de frais date, de nouvelle date, de vieille date, et jamais de frais date, de nouvelle date, de vieux date, qui seroient insupportables. Il saut escrire date, auec un seul t, venant du Latin, datum, ou data, supple, epistola, et pour le distinguer encore du fruit du palmier qu'on appelle datte, et qui est aussi seminin.

- T. C. M. Menage observe qu'on disoit anciennement le date et la date; le date de datum, la date de data, en sousentendant epistola. Il demeure d'accord qu'il n'est plus aujourd'hui que feminin ; et il parle ensuite d'un autre mot, où beaucoup de gens se trompent, c'est celui de dot. Il est certain qu'il est aussi féminin, et qu'il faut dire la dot, et non pas le dot. Ceux qui disent le dernier, ont l'autorité de M. de Vaugelas, qui a dit *le dot* dans sa traduction de Quinte-Curce, aussi bien que M. d'Ablancourt dans tous ses livres. Quoique M. Menage ait observé qu'ils ont dit tous deux *le dot*, il n**e** laisse pas de se déclarer enticrement pour la dot. Il ajouste que M. Patru dans ses Plaidoyers a tousjours dit *la dote* avec un e à la sin, et qu'il soustenoit que c'estoit ainsi qu'il falloit parler, à cause qu'il n'y a aucun mot dans notre Langue terminé en ot, qui ne soit masculin, à la réserve de Margot. C'est pour la dot que l'Usage a décidé.
- A. F. Malgré la remarque de M. de Vaugelas, qui apporte des exemples convainquans du genre de date, plusieurs personnes s'y trompent encore, et disent le date; mais ils parlent mal. Date est toujours féminin et doit s'escrire avec un seul t.

## Seureté, seurté.

Quoy qu'en parlant il semble que l'on ne fait jamais ce mot que de deux syllabes, si est-ce qu'il est tous-jours de trois, et qu'il n'est pas mesme permis en vers de ne le faire que de deux. Tousjours seureté, et jamais seurté. Mais outre que la prononciation, qui ne le fait paroistre que de deux syllabes, est capable de tromper, on peut estre trompé encore par l'analogie de plusieurs autres noms, qui ne sont que de deux, comme clarté, cherté, fierté, etc. Neantmoins seureté, n'est pas tout à fait sans exemple; car nous disons pureté, et non pas purté.

- T. C. On fait en parlant la seconde syllabe de pureté aussi brève que celle de seureté, en sorte qu'il semble qu'on prononce aussi purté. Ce qui est cause d'une prononciation si brève, c'est que cette seconde syllabe est composée d'une r, qui est une lettre liquide, et d'un e muet. La mesme chose arrive au mot saleté; il semble qu'on n'en fasse que deux syllabes, en prononçant salté; et cela vient encore de ce que l'1 liquide est suivie d'un e muet; car dans chasteté on fait sonner les trois syllabes, à cause que le t de la seconde n'est pas une liquide. Tout le monde prononce carfour, et non pas carrefour, par cette mesme raison, et il y en a mesme qui l'escrivent en deux syllabes.
- A. F. Seureté et pureté sont des mots de trois syllabes, et on les fait sentir toutes dans le stile soutenu, et dans la Poësie.

#### DONT.

Cette particule est tres-commode et de tres-grand vsage en nostre langue. C'est vn mot indeclinable, qui conuient à tout genre, et à tout nombre, et qui s'accommode auec toutes sortes de choses sans exception, ce que ne fait pas quoy, comme vous verrez en son lieu. Il se met au lieu du genitif et de l'abla-

tif pour duquel, et de laquelle, ou desquels, et desquelles, comme l'homme, ou la semme dont j'ay espousé la fille, les hommes et les semmes dont je vous ay parlé. On s'en sert encore pour dequoy, comme ce dont je vous ay parlé. Mais il saut prendre garde de n'en pas abuser, à cause qu'on en a souuent besoin; l'appelle abuser, en vser trop frequemment; Car il n'est pas croyable comme ce mot tout monosyllabe qu'il est, ne laisse pas de blesser la veuë, ou l'oüye, quand il est repeté trop souuent en vne mesme page.

Quelques-vns disent encore dont, pour d'où, comme le lieu dont je viens, mais c'est tres-mal parler, il faut dire d'où je viens, quoy que ce fust sa vraye et sa pre-miere signification; car dont, vient de vnde. On dit neantmoins la race, ou la maison dont il est sorti, mieux que d'où il est sorti, qui toutefois est bon. En cet exemple dont il est sorti, veut dire, de laquelle il est sorti.

Il y en a qui font scrupule de se seruir de ce mot dans la situation où vous l'allez voir en cet exemple. C'est vn homme dont l'ambition excessive a ruiné la fortune, quoy qu'icy il se rapporte à homme, comme signifiant duquel, neantmoins il a encore vn autre rapport à ce qui suit aussi bien qu'à ce qui precede, et ils disent que ce n'est pas parler nettement, parce que dont, estant proche d'ambition, il semble qu'il s'y rapporte, et toutesois cela n'est pas, car il se rapporte à fortune, et qu'ainsi ne soit, rapportez-le à ambition, vous trouuerez que le sens sera imparfait, et que fortune, demeurera vn mot indefini, sans que l'on ayt fait entendre de la fortune de qui l'on parle. Cependant la plus part de nos meilleurs Escriuains et en prose et en vers n'en font nulle difficulté, tous leurs escrits en sont pleins, je n'en donneray qu'vn exemple de M. de Malberbe,

> Que peut la fortune publique Te voüer d'assez magnifique, Si mise au rang des immortels, Dont la vertu suit les exemples,

## Tu n'as auec eux dans nos temples Des images et des Autels?

Ce dont, ne se rapporte pas à vertu, qui est proche, mais à exemples. C'est pourquoy je l'ay appellé scrupule, et neantmoins j'ay trouué à propos de le proposer icy, asin qu'on y prenne garde, et que chacun en vse selon son jugement. Pour moy je voudrois autant qu'il se pourroit euiter cette equiuoque, sans que pourtant je la voulusse condamner.

T. C. — C'est très-bien parler que de dire, la maison dont il est sorti, pourveu que maison signifie race, comme dans l'exemple de M. de Vaugelas: mais si maison étoit pris au propre, il faudroit assurément mettre, d'où il est sorti, et ce seroit une faute que de dire, la maison dont vous venez de me voir sortir, quoique dans l'un et dans l'autre exemple dont veuille dire de laquelle. C'est la mesme chose que si l'on disoit, le lieu dont je viens, que M. de Vaugelas a raison de condamner.

Pour cette phrase, c'est un homme dont l'ambilion excessive a ruiné la fortune, M. Chapelain dit qu'il est du nombre des scrupuleux, qui ne voudroient pas employer dont dans la situation où il est en cet exemple, et qu'il tourneroit ainsi l'expression pour éviter ce rapport ambigu qui fait obscurité, c'est un homme qui par son excessive ambition a ruiné sa fortune. Il est certain que dans cette sorte de situation dont se rapporte à deux noms; et si je dis, c'est un homme dont le mérite égale la naissance, mis au lieu de dont, se rapporte également à mérite et à naissance; ce qui est mal, puisque si-tost que j'ai dit, le mérite duquel, je sais attendre quelque chose de moins indéfini que ce qui fuit dans ces mots, a égalé la naissance. Ainsi plusieurs trouvent qu'il est mieux de tourner la phrase, et de dire par exemple, c'est un homme qui a autant de mérite que de naissance, qui n'a pas moins de mérite que de naissance. C'est peut être une délicatesse excessive à laquelle il ne faut pas toujours s'assujettir.

A. F. — Comme on a coutume de dire, d'où venez-vous, qui est l'unde du Latin, il faut dire aussi, le lieu d'où il vient, selon la Remarque de M. de Vaugelas, et non pas le lieu dont il vient. Cette phrase, la maison, la race dont il est sorti, c'est-à-dire, de laquelle il est sorti, doit estre preserée

à celle-cy, la race d'où il est sorti, parce que d'où ne signific point duquel ou de laquelle; ce qui se connoist en interrogeant. On ne dit point, d'où est-il sorti? quand on se veut informer de la naissance de quelqu'un. On dit, de quelle maison est-il sorti?

Il y a plusieurs personnes qui se permettent des phrases pareilles à celle que rapporte M. de Vaugelas. C'est un homme dont l'ambition excessive a ruiné la fortune. Ils disent par exemple, cette femme dont la beauté égaloit l'esprit. On entend bien ce qu'ils veulent exprimer par là; mais il ne laisse pas d'y avoir quelque équivoque, ou plustost, cette phrase n'a pas toute la netteté que l'on y peut souhaiter, puisque la particule dont ne sçauroit se rapporter à beauté et à esprit tout à la fois. Ainsi il vaut mieux tourner la phrase, et dire, cette femme qui n'avoit pas moins d'esprit que de beauté, ou qui avoit autant d'esprit que de beauté.

#### AMBITIONNER.

Il y a long-temps que l'on vse de ce mot, mais ce n'est pas dans le bel vsage; Ceux qui font profession de parler et d'escrire purement, l'ont tousjours condamné, et quoy que l'on ayt fait pour l'introduire, ç'a esté auec si peu de succez, qu'il y a peu d'apparence qu'il s'establisse à l'auenir. On dit affectionner, cautionner, proportionner, et quelques autres semblables, mais ce n'est pas à dire que l'on puisse par analogie former des verbes de tous les noms terminez en ion, comme d'affection, on a fait affectionner, et de caution, cautionner, etc. Il y en a qui se disent au participe passif, dont le verbe n'est point vsité que parmy ceux qui n'ont aucun soin de la pureté du langage. Par exemple on dit, passionné, qui est vn tresbon mot, mais passionner, actif est tres-mauuais. comme quand on dit passionner quelque chose, pour dire aimer ou desirer quelque chose avec passion. En neutre passif se passionner, est excellent. On dit aussi intentionné, et jamais intentionner, comme mentionné, conditionné, et jamais mentionner, conditionner, si ce n'est au Palais. Mais pour ambitionner, il est si mauuais, que mesme il ne vaut rien au participe, et que ceux qui rejettent le verbe, rejettent aussi ambitionné.

T. C. — Ce mot que M. de Vaugelas trouve si mauvais, quoi qu'il avouë qu'il y a longtemps que l'on en use, est demeuré en usage. Plusieurs bons Auteurs s'en servent, et je crois que c'est fort bien parler que de dire, la gloire de vous servir est une des choses que j'ambitionne le plus. Je crois aussi qu'on peut l'employer dans le participe. Servir son pays est un honneur ambitionné de tout le monde. Ambitionner, dont M. Menage dit qu'il ne seroit point difficile de se servir dans un stile sublime, fait entendre plus que desirer, puisqu'il marque qu'on se fait une gloire de la chose qu'on souhaiteroit de faire. C'est un mot qui sonne bien à l'oreille, et autant qu'on peut, il faut eviter d'appauvrer la Langue. Affection n'a pas eu plus de droit de faire affectionner, qu'ambition de faire ambitionner.

Le Pere Bounours observe sur ce mot qu'on dit fort bien, affectionner une affaire, pour dire, s'interesser à une affaire, mais qu'on ne dit point, affectionner une personne, sur-tout quand elle est égale, ou qu'elle est au-dessus de nous, et que ce verbe n'est employé dans le genre d'aimer, qu'au participe, comme en ces exemples, les Ecossais sont affectionnez à la France; je n'ai jamais veu de servileur plus affectionné à son maître. Il ajoute que dans les lettres, affectionné serviteur ne se dit qu'à l'égard des gens qui sont au-dessous de la personne qui escrit, ce qui est très vrai. On peut encore remarquer ici que votre très-humble et très-affectionné servileur, est plus que votre très-humble et obeissant servileur, à moins qu'on ne répéte *très* avec *obéissant. A ffectionner* a un autre sens très-bon, dont le mesme Pere Bouhours rapporte ces deux exemples. Les sviseurs de Comédies et Nouvelles historiques, doivent affectionner les spectateurs et les lecteurs à leurs principaux personnages. Je n'ai jamais veu une Nouvelle historique plus languissante et plus froide: en la lisant on ne prend parti pour personne, l'Auteur n'affectionne à run. Voici encore d'autres phrases qu'il rapporte, et qu'on employe tous les jours, s'affectionner à une chose. Il s'affectionne à l'étude : il faut s'affectionner à son métier pour y reussir. Il demande dans son Livre des Doutes, si l'on peut dire ambitieux d'honneur, et s'il n'est pas mieux de dire simplement, un Prince ambitieux, une ame ambitieuse, sans mettre après ni honneur ni gloire. M. Menage répond làdessus qu'ambitieux d'honneur est bien dit, mais que le régime du génitif ne s'accorde pas pourtant si naturellement

avec l'adjectif ambitieux, qu'avec victorieux et impatient, qui sont des mots qu'on prend d'ordinaire absolument, aussi bien qu'ambitieux, victorieux des ans, impatient du joug et de la contrainte. Il me paroit que ces manières de parler se souffrent beaucoup mieux en vers qu'en prose.

Monsieur Chapeiain dit que passionner quelque chose s'est fait bon, et qu'il est devenu élégant; j'en doute fort, et ne

voudrois pas l'escrire.

A. C. — M. de Vaugelas n'a pas bien jugé de ce mot, quand il a dit qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'il deust s'establir. On peut l'employer avec grace; mais non pas indifferemment pour signifier rechercher avec ardeur. On ne dit point ambitionner une charge, ambitionner les honneurs; c'est-à-dire qu'on ne l'employe point dans toutes les choses dont l'ambition peut estre flattée; mais on parlera fort bien quand on dira, la gloire de vous servir est la chose du monde que j'ambitionne le plus. On a approuvé tout ce que M. de Vaugelas a dit sur le verbe passionner.

## Fond, et fonds.

Ce sont deux choses differentes, que l'on a accoustumé de confondre, et que les Latins appellent diuersement, car fond sans s, se dit en Latin hoc fundum, et fonds auec vn s, hic fundus, fond sans s, est la partie la plus basse de ce qui contient, ou qui peut contenir quelque chose, comme le fond du tonneau, le fond du verre, le fond de la mer, le fond d'en puis. Les Latins selon l'opinion de Valla ne disent fundum, proprement que de la plus basse partie de ce qui contient ou qui peut contenir quelque chose de liquide: mais en François fond, a vne plus grande estenduë; et se dit aussi bien des autres choses, qui ne sont pas liquides; car nous disons le fond d'ene tour, le fond d'en sac, le fond d'ene poche, le fond d'en chapeau, elc. Fonds auec s, est proprement la terre qui produit les fruits propres à la nourriture de l'homme ou des animaux; mais cette signification s'estend figurement à tout ce qui rapporte du profit, et à beaucoup d'autre choses encore, qu'il n'est pas à propos de dire icy: Il suffit d'auoir fait remarquer la differenco des deux, afin que desormais on sçache quand il faut mettre l's, ou quand il ne la faut pas mettre, par exemple il faut dire, de fond en comble, et non pas de fonds en comble, parce que fond, en cei endroit est la plus basse partie de l'edifice opposée à comble, qui est la plus haute. On dit aussi au fond, et renir au fond, et non pas au fonds, parce qu'on entend parler, de la derniere partie que l'on atteint apres auoir penetré tout le reste. Mais on dira, il a vint mille liures de rente en sonds de terre, auec vne s, et non pas en fond de terre, sans s. Et de mesme dans le figuré il n'y a point de fonds, il faut faire en fonds, etc. il faut dire fonds, et non pas fond, parce que ce fonds là vient de fundus, et non pas de fundum, le François ayant conscrué l's, au propre et au figuré du mot qui vient de fundus, et ne l'ayant pas receuë en celuy qui vient de fundum, comme il n'y en a point au Latin.

T. C. — M. Menage rapporte, contre l'opinion de M. de Vaugelas, que les Latins ont dit jundus, non seulement d'une portion de terre, mais encore de cette partie la plus basse qui contient ou qui peut contenir quelque chose, et prétend qu'il faut dire un fond de terre sans s, et non pas un fonds de terre. Il fait remarquer que lorsqu'on dit, il a vingt mille livres de rente en fonds de terre, c'est parce que fonds en cet endroit est pluriel, in jundis terre, de mesme qu'en cet exemple, il n'y a point de jonds, uvili junt fundi. Il demeure d'accord qu'on dit ordinairement, il jaut faire un fonds, avec une s; mais il soustient aussi qu'on parleroit bien en disant, il faut faire un fond, sans y mettre une s.

Je suis persuadé de tout ce que dit M. Menage, et cela me fait écrire fond, et non pas fonds.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur la distinction de fond sans s, venant du mot Latin fundum, et de fonds avec une s, venant de fundus. Fond sans s, signifie non seulement l'endroit le plus bas d'une chose creuse, comme le fond d'un touncau, le fond d'un puils : mais aussi ce qu'il y a de plus eloigne et de plus retiré du commerce dans quelque pays, comme, le fond d'un bois, le fond d'un desert, estre dans le fond d'une Province. Il s'emploie figurément

dans ce sens là dans plusieurs phrases. Dieu connoist le fond des cœurs. Le fond d'un procez, le fond d'une question, posseder une science à fond. Fonds avec une s, venant du Latin fundus signific le sol d'une terre, d'un champ, d'un heritage. et se dit aussi d'une somme considérable d'argent, Il faut faire un fonds pour telle chose. Il n'y a point de fonds. Le fonds n'est point encore fait. En examinant cette phrase, rendre le fonds et le trés-fonds, quelques-uns ont creu que le fonds et le tres-fonds dans le figuré devoient s'écrire sans s. Cet homme scuit le fond et le tres-fond de l'affaire. On n'y a point mis de différence, et on a conclu que le figuré suivoit le propre. Quelqu'un de la Compagnie a demandé ensuite s'il falloit dire faire fonds, ou faire fond sur quelqu'un. On a répondu qu'il falloit dire faire fonds avec une s, Fonds devant estre regardé dans cette façon de parler, comme le sol d'un heritage.

#### TANT ET DE SI BELLES ACTIONS.

Par exemple, il a fait tant et de si belles actions. Cette façon de parler a esté fort vsitée autrefois par les meilleurs Escriuains, mais aujourd'huy elle a je ne scay quoy de vieux et de rude, et ceux qui escriuent bien purement ne s'en seruent pas. Ils se contentent de dire il a fait tant de belles actions, qui est incomparablement plus doux, et qui comprend et la quantité et la qualité des actions, aussi bien que si l'on disoit, il a fait tant et de si belles actions; car encore que l'on ne mette pas si, auec belles, on ne laisse pas d'exprimer suffisamment ce que l'on veut dire. Quelques-vns neantmoins croyent que dans le genre sublime cela fait tout vn autre effet, de dire tant et de si belles actions, que si l'on disoit simplement tant de belles actions; mais plusieurs ne sont pas de cet auis, sur tout en escriuant; car en parlant, c'est vne autre chose, et je sens bien que la prononciation luy peut donner quelque emphase.

T. C. — Tant et de si belles actions, tient du stile oratoire, et pourroit encore passer dans un discours qu'on prononceroit. Il faut pourtant demeurer d'accord qu'il commence à

vicillir. Cette manière de s'exprimer nous vient des Latins, qui disent élégamment, tot tantaque facinora; mais tanta s'accommode mieux avec tot, que tant et de si belles ne s'accommodent ensemble. La raison est qu'il faut un de après tant, et que n'estant mis qu'après la conjonction et, de n'est joint qu'avec si belles, et non avec tant. Les Latins disent encore tantummodo, que l'on rendoit autre sois par tant seulement. Aujourd'hui tant seulement ne se dit plus que par le bas peuple, on dit seulement, sans le saire précèder de tant. M. Menage remarque que Marot et Bertaud se sont servis de tant seulement, qu'il appelle très-mauvais et très-désagréable.

Désend tant seulement à la jeune beauté, D'élousser de douleur, etc.

A. F. — On n'a point esté de l'avis de M. de Vaugelas, qui veut que cette façon de parler, tant et de si belles actions, ait quelque chose de vieux et de rude. On a trouvé au contraire qu'elle a bonne grace dans le stile soutenu, sur tout au commencement d'une periode, après qu'on a parlé de chacune de ces belles actions. Tant et de si belles actions meritoient bien la glorieuse récompense, que, etc. On peut se servir de cette mesme maniere de parler, non seulement en escrivant, mais dans la conversation, selon la matiere que l'on traite.

## QUOY QUE L'ON DIE, QUOY QU'ILS DIENT.

Au singulier, quoy que l'on die, est fort en vsage, et en parlant, et en escriuant, bien que quoy que l'on dise, ne soit pas mal dit, Mais quoy qu'ils dient, au pluriel ne semble pas si bon à plusieurs que quoy qu'ils disent: je voudrois vser indifferemment de l'vn et de l'autre. Il y en a qui disent quoy que vous diiez, pour dire, quoy que vous disiez, mais il est insupportable.

P. — On disoit autrefois conduie pour conduise. Amadis liv. 6, chap. 34. Dieu vous conduie, dit Amadis au Chevalier Solitaire qui l'avoit délivré. Die est vieux aussi, et quoique l'on dise, est comme il faut parler. Neantmoins parce que tous nos Auteurs s'en servent, je ne le condamne pas, sur-tout en vers, mais je ne le dirai jamais; en tous cas il ne se dit point en tous les composez du verbe dire. On ne dit point con-

tredie, médie, mais contredise, médise, quoiqu'Amyot dise tousjours contredie.

- T. C. M. de Vaugelas employe partout die pour dise; cependant la pluspart de ceux qui escrivent bien, sont persuadez que die n'est bon qu'en vers, et qu'il faut dire en prose quoi qu'on dise, plustost que quoi qu'on die: le pluriel de die ne vaut rien du tout, et je ne me souviens point d'avoir jamais leu, quoi qu'ils dient. M. Chapelain dit qu'il n'a jamais ouï dire à personne, quoi que vous dilez; tout le monde dit, quoi que vous disiez. M. de la Mothe le Vayer condamne die et dient; il ajouste que tous ceux qui sont Intelligens dans la Langue. les condamnent comme lui, et que le composé médire a ses temps qui favorisent leur opinion. Ce composé ne doit rien faire conclure à l'égard du simple, puisqu'il ne le suit pas en tout. On dit à la seconde personne du pluriel de l'indicatif, vous diles, et on dit, vous médisez, et non pas vous médites. Il en est de mesme des autres verbes composez de dire, vous contredisez, vous interdisez, vous prédisez. Il n'y a que le reduplicatif redire, qui sait vous redites, comme son simple. Maudire prend deux s, quoique dire n'en prenne qu'une, nous maudissons, vous maudissez, je maudissois, etc. Quelques-uns disent, il l'interdisit, ils l'interdisirent, au prétérit indefini d'interdire; c'est mal parler, il faut dire, il l'interdit, ils l'interdirent.
- A. F. Il faut dire presentement quoy qu'on dise, et non pas, quoy qu'on die, qui s'est dit autrefois, sur tout en Poësie. Peu de personnes ont dit quoy qu'ils dient, quoy que vous diez, qui estoient deux mots insupportables.

## BAILLER, DONNER.

Ce verbe bailler, a vieilli', et l'on ne s'en sert plus en escriuant que fort rarement. On dit tousjours donner, au lieu de bailler, si ce n'est en certains endroits, comme quand on dit bailler à serme, ou bien lors que l'on a esté contraint de se seruir souuent de donner, et que l'on est-encore obligé de le repeter; M. de Malherbe l'a preseré vne sois à donner.

<sup>1</sup> a Cela est vray. » (Note de PATRU.)

Telle que nostre siecle aujourd'huy vous regarde Merueille incomparable en toute qualité, Telle je me promets de vous bailler en garde Aux fastes eternels de la posterité.

I'ay oùy dire à l'vn des plus beaux esprits de ce temps vne assez plaisante chose, que ce qui luy a fait haïr premierement ce mot de bailler, c'est vn de ses amis, qui ayant heurté à vne porte d'vn logis, où il y auoit assemblée, demanda à celuy qui luy vint ouurir, baille-t-on le bal ceans? Ie dis cecy pour faire voir le mauuais esset de ce mot employé au lieu de donner. Outre que je suis bien aise de sortisier cette Remarque du sentiment d'vne personne qu'on peut nommer vn des Oracles de nostre langue, aussi bien que de la Grecque et de la Latine; et chez qui les Muses et les Graces, qui ne s'accordent pas tousjours, sont parsaitement vnies 1.

T. C. — Messieurs de l'Académie Françoise sont du sentiment de Monsieur de Vaugelas. Ils tiennent que bailler vicillit, et qu'il n'est plus en usage qu'en termes de pratique, comme bailler à ferme. Monsieur de la Mothe le Vayer dit que bailler pour donner, ne doit pas estre meprise, et qu'il est nécessaire pour diversisser, outre qu'il le prétend en usage. Pour moi, je crois qu'il ne s'employe que dans le stile bas, quoiqu'il signific autre chose que donner, qui dans sa signisituation naturelle veut dire, faire un don, au lieu que bailler signisse simplement, mettre entre les mains. Ainsi je ne voudrois point m'en servir, sur-tout en escrivant; et si j'avois déjà employé donner plusieurs fois, je tascherois de trouver un autre tour, plustost que de dire bailler. Quoiqu'on dise encore bailler à ferme, on dit aussi donner à ferme, et mesme on ne dira pas moins bien, vous m'en donnez à garder, par une manière de parler proverbiale, que vous m'en baillez à

<sup>&</sup>quot; « Je croy que c'est M. l'Evesque de Vence ». (Conrard). — Conrard devait bien le savoir; car l'évêque de Vence, Autoine Godeau. était son parent, et logeait chez lui, toutes les fois qu'il venait à Paris. Godeau a pu paraître à Vaugelas « unir les Muses et les Graces »; car il a écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels plusieurs poèmes; à l'hôtel de Rambouillet, il avait été le nain de la princesse Julie, et ses succès d'homme du monde avaient inspiré de la jalousie même à Voiture. (A. C.)

garder; ce qui fait voir qu'on dit partout donner au lieu de bailler. M. Chapelain n'excepte que baille lui belle, qu'on dit proverbialement et bassement pour se moquer de quelqu'un.

A. F. — On ne se sert plus du tout en escrivant du verbe bailler, pour dire, donner, et quand mesme on auroit employe beaucoup de fois ce mot donner, si on faisoit scrupule de le repeter encore, il faudroit chercher une autre expression plustost que de dire bailler, qui a vieilli, excepte dans cette Phrase, bailler à ferme. On peut dire aussi donner à ferme. Vous me la baillez belle, que l'on dit encore, est une maniere de parler proverbiale.

## CE PEU DE MOTS NE SONT QUE POUR, ETC.

Voicy vn exemple d'vne construction estrange, où le genitif regit le verbe; On dira que ce peu, est vn terme collectif, qui par consequent a le sens du pluriel, et qu'ainsi il ne faut pas s'estonner s'il regit le pluriel; mais nous auons remarqué ailleurs, qu'encore que le nominatif singulier soit vn mot collectif, neantmoins il ne regira pas le pluriel si le genitif n'est pluriel, comme la plus part font, la plus part des hommes font, et la plus part du monde fait, rue infinité de gens sont entrez, et rne infinité de monde est entré. D'ordinaire apres ce peu, si le genitif est pluriel, il faut que le verbe soit pluriel aussi, mais si le genitif est singulier, il faut que le verbe soit singulier aussi, comme ce peu de sel suffira. Quelquesois auec le genitif pluriel, on met le verbe au singulier, comme ce peu d'exemples suffira, mais cela se fait rarement, et il est bon de l'euiter.

T. C. — Il est certain que dans cette phrase, ce peu de mots ne sont que pour, etc., le verbe n'est au pluriel, qu'à cause du génitif pluriel qui l'y détermine. Si dans la conversation l'oreille n'est point choquée d'entendre, ce peu d'exemples suffira, e'est parce qu'elle ne distingue point si exemples est au singuier ou au pluriel; mais je crois que si on l'escrivoit, les yeux en seroient blessez. Toutes les fois que le génitif

pluriel est exprimé de telle sorte que l'oreille n'y puisse estre trompée, il faut nécessairement que le verbe soit mis au pluriel, comme en cet exemple, le peu d'amis qu'il trouva, n'eurent point assez de crédit pour, etc.

A. F. — Dans la phrase que M. de Vaugelas rapporte, ce peu n'est point regardé comme un collectif qui demande un pluriel, puis qu'il faut dire ce peu de sel suffira, et qu'on ne scauroit parler autrement. Quand le génitif qui suit ce peu est pluriel, il faut mettre le verbe au pluriel : ce qui n'arrive pas neantmoins dans toutes les phrases où le genitif est pluriel. C'est fort bien parler que de dire, un grand nombre d'ennemis parurent; mais on peut dire dans ce mesme exemple, un grand nombre d'ennemis parut, et l'on ne peut dire, le peu d'ennemis qu'il rencontra ne put luy tenir teste. Il faut dire, ne purent lui tenir teste. Quant à cette phrase, ce peu d'exemples suffira, si elle peut estre soufferte, c'est parce que l'oreille ne distingue point si le mot exemples est au pluriel ou au singulier; mais elle sera blessée si on dit, le peu de raisons qu'il vous apporte est une marque, au lieu de dire, sont une marque.

### Mon, ton, son.

Plusieurs ne peuuent comprendre, comment ces pronoms possessifs, qui sont masculins, ne laissent pas de se joindre auec les noms feminins, qui commencent par vne voyelle; car on dit mon ame, mon enuic, mon inclination, etc. et ainsi des autres deux ton, et son. Quelques-vns crovent qu'ils sont du genre commun, seruant tousjours au masculin, et quelquefois au feminin, c'est à dire à tous les mots feminins qui commencent par vne voyelle, afin d'euiter la cacophonie que feroient deux voyelles, comme ma ame, ma enuie, ma inclination, etc. venant à se rencontrer. On dit pourtant, m'amie, et m'amour, en termes de caresses, mais ce n'est qu'en ces deux mots, que je sçache, et en certaines occasions qu'on parle ainsi; car on ne dira point rne telle estoit fort m'amie, mais estoil fort mon amie, ny m'amour est constante, pour dire mon amour est constante. D'autres soustiennent

que ces pronoms sont tousjours masculins, mais qu'à cause de la cacophonie on ne laisse pas de les joindre auec les feminins, qui commencent par vne voyelle, tout de mesme, disent-ils que les Espagnols se seruent de l'article masculin el, pour mettre deuant les feminins commençans par vne voyelle, dlsant el alma et non pas la alma. De quelque façon qu'il se face, il suffit de scauoir qu'il se fait ainsi, et il n'importe gueres, ou point du tout, que ce soit plustost d'vne maniere que de l'autre: Il faut ajouster ce mot pour l'h consone, quoy que nous en ayons parlé à plein fond dans la remarque de l'h, que comme lors qu'elle s'aspire, elle tient lieu d'vne veritable consone en tout et par tout sans exception, aussi deuant les noms feminins qui commencent par cette sorte d'h, il faut dire ma, et non pas mon, ma haquenee, ma harangue, et non pas mon haquenée, et mon harangue, tout de mesme que l'on dit ma femme, et non pas mon femme, comme parlent les Estrangers, qui apprennent nostre langue. Que si l'h est muette, alors on dit mon, comme on a accoustumé de dire tousjours deuant les voyelles, cette h n'estant contée pour rien, mon heure, et non pas ma heure, son histoire, et non pas sa histoire.

P. — On dit pourtant m'amie. Il est vrai qu'autrefois on le disolt ainsi, et cela se voit dans l'Amadis et autres auciens Livres, où *m'amie* est tousjours escrit en la manière que l'escrit l'Auteur : il en est de mesme de m'amour ; et mesme ils disoient s'amour pour son amour : en l'Amadis au liv. 10, chap. 65. Quand je laissay sculette s'amour allay demandant. Mals il semble que maintenant, au moins en ce jargon de petits enfans, il faut escrire ma-mie, et non pas m'amie, comme dit l'Auteur : mie est pour amie. Les enfans appellent mies les suivantes qui ont soin d'eux: mie Ago, mie Renée. Ainsi ma mie en ce jargon semble estre dans la regle, et n'estre point une exception, comme l'Auteur peuse. Je crey aussi que ma-mour se doit escrire sans apostrophe, et qu'en ces deux mots mour et mie se disent pour amour et amie, quoique mie soit plus convainguant que mour; neantmoins comme m'amour est terme de caresses amoureuses, ceux qui ont quelque expe-

riences de ces choses, scavent qu'en ces rencontres on tronque tous les mots, mourette pour amourette, tite pour petite, et ainsi des autres. Au reste ces deux mots se doivent escrire ensemble avec leur ma sans séparation, et sans apostrophe, mamie, mamour, parce que ce sont des mots de jargon, que l'usage a faits ainsi. Il faut encore observer que mamour ne se dit point par les honnestes gens. J'en ai veu rire plusieurs fois dans les compagnies : on laisse ce terme au petit bourgeois qui s'en sert fort ordinairement. Il en est de mesme de mamie. dont on ne se sert gueres en caresses de femmes, au moins les honnestes gens, si ce n'est en riant. On laisse encore ce terme au petit bourgeois qui s'en sert fort. Mais on se sert souvent de mamie pour des servantes, qu'on ne veut pas simplement appeler par leur nom, parce que cela sent le maistre, ni *Madame*, parce que cela ne se fait gueres en des lieux où on est un peu familier : tellement qu'au lieu de dire par exemple Judith, on dit mie Judith. Le roman de la Rose, p. 272, a my avec sa mie, et non pas s'amye. Ce peut estre une faute d'impression, mais je ne le croy pas. Autrefois on disoit ma, non pas mon, devant les feminins, commençant par une voyelle: ma unique maîtresse, dit le Traité de la manière de dicter Lettres missives, composé par Jean Quincoy de Mousne, imprimé en 1543. C'est en la page 45.

T. C. — Il est hors de doute qu'on ne met les pronoms mon, ton, son, devant les noms féminins qui commencent par une voyelle, que pour éviter la cacophonie de deux voyelles qui se rencontreroient si l'on mettoit ma au lieu de mon. Ainsi cet usage de notre Langue n'autorise pas à dire que ces pronoms sont du genre commun. Si cela estoit, on ne mettroit pas mon et ma, son et sa, devant les mesmes noms adjectifs, selon qu'ils se rapportent à des substantifs masculins ou féminins, et l'on employeroit tousjours mon, ton, son, devant ces adjectifs, si ces trois pronoms estoit du genre commun. Par exemple, on diroit, mon fidelle amie, aussi bien que mon fldele ami, et son haute élévation, de mesme que son haut rang, s'il y avoit une autre raison de dire mon amie, son élévation, que celle d'éviter la cacophonie qui se trouveroit dans ma amie et sa élévation. Cette remarque ne peut estre utile que pour les Etrangers qui apprennent notre Langue, et pour ceux qui ne s'attachent pas assez à observer l'aspiration de l'A dans de certains adjectifs. J'ai entendu dire à quelques-uns son hideuse figure, parce qu'ils ne prenoient pas garde que l'h de l'adjectif hideuse est aspirée. Ils pourroient dire de mesme, son hazardeuse entreprise, au lieu de sa hazardeuse entreprise, comme ils disent, son hideuse figure pour sa hideuse figure.

Le Pere Bouhours sait une remarque sort juste sur le pronom possessif son, qu'on employe quelquesois abusivement pour en. Il apporte cet exemple, Je ne m'arresterai point à escrire le progrès de sa maladie, ni à rechercher son origine, et dit qu'il falloit dire, ni à en rechercher l'origine. Il a raison, et c'est parler beaucoup plus correctement, non seulement parce qu'on oste l'équivoque de son, qui semble se rapporter à la personne, ainsi que sa s'y rapporte, et non pas à la maladie, mais encore parce qu'en parlant d'une maladie, comme de la sièvre, on ne dit point, je connois sa cause, ses accès sont longs, mais, j'en connois la cause, les accès en sont longs. Il est vrai qu'on dit, ses accès sont longs, son redoublement a duré deux heures: mais alors ces pronoms possessifs ses et son, se rapportent au malade, et non à la sièvre. et c'est comme si on disoit, les accès qu'il a sont longs, le redoublement qu'il a eu, a duré deux heures. Tout cela est du Pere Bouhours.

A. F. — Il est certain que l'Usage a establi que les pronoms possessifs masculins, mon, ton, son, doivent estre mis devant les substantifs feminins qui commencent par une voyelle ou par une h, non aspirée. Comme mon ami, ton épée. Cela ne s'est establi que pour éviter la cacophonie, et ce qui en est une preuve convainquante, c'est que dans toutes les phrases où ces pronoms possessifs sont précedez par un adjectif, dont la première lettre est une consonne, ce qui empesche la cacophonie, ils sont mis au féminin: Ma staelle amie, ta longue épée. M. de Vaugelas a dit tout ce qui se pouvoit dire sur ces deux mots m'amour et m'amie.

#### MES OBEISSANCES.

Vne infinité de gens disent et escriuent, ie vous iray asseurer de mes obeïssances. Cette façon de parler n'est pas Françoise, elle vient de Gascogne, il faut dire obeïssance, au singulier, et jamais au pluriel, je vous iray asseurer de mon obeïssance; car ce mot au singulier signifie et l'habitude, et tous les actes reïterez de l'obeïssance.

- T. C. Je crois qu'il faut tousjours dire obéissance au singulier dans cette phrase, et jamais obéissances au pluriel, par la raison qu'en apporte Monsieur de Vaugelas; mais on dit également au singulier et au pluriel, j'irai vous assurer de mon respect, et j'irai vous assurer de wes respects.
- A. F. Par ce qu'on dit asseurer quelqu'un de ses respects, on a creu pouvoir dire également asseurer quelqu'un de ses obcissances; mais cette phrase n'est pas usitée parmi ceux qui se piquent de bien parler. M. de Vaugelas blasme avec justice obcissances au pluriel. La raison qu'il en apporte est fort bonne.

### LE VOYLA QUI VIENT.

C'est ainsi qu'il faut dire, et non pas le royla qu'il vient, car ce qui est relatif a le, qui est deuant. Mais parce que dans le masculin, l'oreille ne discerne pas aisément si l'on dit le royla qui vient, ou le royla qu'il vient, il faut donner vn exemple au feminin, qui ne permettra pas d'en douter. On dit donc aussi la royla qui vient, et non pas la royla qu'elle rient. Ce dernier n'est point François. On dit tout de mesme le royez-rous qui vient, la royez-rous qui vient, et non pas qu'il vient, ny qu'elle rient, mais il est à remarquer que pour qui, on ne dit jamais lequel, ny laquelle, en cet endroit, ny au singulier, ny au pluriel.

T. C. — Il est certain que dans ces deux phrases, le voilà qui vient, la royez-rous qui rient, qui est relatif à le et à la qui sont devant, quoiqu'on ne puisse l'exprimer par lequel ni par laquelle. C'est la mesme chose que si on disoit, voilà lui qui vient, voyez-rous elle qui vient? et alors il est évident que voilà lui qui vient, est aussi la mesme chose que voilà lui lequel vient. Monsieur Menage rapporte un exemple de Monsieur de Racan, qui a dit,

La voici qu'elle vient plus belle que l'Aurore.

Et il dit que c'est mal parler, et qu'il faut dire, la voici qui vient.

Qui s'employe encore quelquesois d'une manière très-irregulière, sans qu'on puisse le résoudre par lequel ni par la-

quelle. L'exemple qui suit le scra connoistre. C'est un temps de confusion et de trouble, qu'on souhaiteroit qui n'eust jamais ulé. Cette façon de parler ayant été proposée à d'habiles gens, quelques-uns crurent d'abord qu'il falloit dire, c'est un temps qu'on souhaiteroit qu'il n'eust jamais esté, et non pas, qui L'eust jamais esté. Ce qui les portoit à estre de ce sentiment. c'est qu'il y a un que relatif à temps qui le suit immédiatement, et qui se résout fort bien par lequel. C'est un temps lequel on souhaiteroit qui n'eust jamais esté. Ils disoient que ce premier relatif en excluoit un second, d'autant plus que qui dans cette phrase ne peut se resoudre par lequel; car on ne peut dire, c'est un temps de troubles, qu'on souhaiteroit lequel n'eust jamais esté. Ils disoient encore qu'il est naturel de mettre que après souhaiter, comme, je souhaite que vous profitiez de mes avis, et qu'ainsi il falloit ecrire, qu'il n'eust jamais esté. On opposa un exemple dans le féminin, et cet exemple décida la question. On dit, c'est une femme qu'on ne scauroit croire qui ait jamais esté belle, et chacun tomba d'accord qu'on ne scauroil dire, c'est une semme qu'on ne scaurait croire qu'elle ait jamais este belle, quoiqu'il y ait d'abord un que relatif à femme, qui se résout par, laquelle on ne scauroit croire, etc. On dit de mesme, ce sont des choses qu'on ne peut s'imaginer, qui ayent esté faites par un homme de bon sens, et non pas, qu'elles ayent esté faites. Tout ce qu'on peut dire de cette construction qui est fort particulière, c'est qu'on ne scauroit parler autrement, à moins qu'on ne tourne ces phrases par l'infinitif du verbe, en disant, c'est un temps qu'on voudroit n'avoir jamais esté; c'est une femme qu'on ne seauroit croire avoir esté belle; ce sont des choses qu'on ne peut s'imaginer avoir esté faites. Le Pere Bouhours dans ses Remarques nouvelles, rapporte un exemple de cette nature, le voici. Le soleil que les Mathematiciens disent estre plus grand que la terre. Il dit que si on parloit selon la règle, on diroit, Le Soleil que les Mathematiciens disent qu'il est plus grand que la terre, mais que cette construction seroit bien choquante, quelque réguliere qu'elle sust. Je crois qu'il saudroit dire, qui est plus grand que la terre: mais supposé qu'il fallust dire, qu'il est plus grand, je ne vois pas la régularité de cette construction, non plus qu'en disant, qui est plus grand. Le que qui est devant les Mathematiciens, et qui se résout par lequel, doit estre à l'accusatif, que étant l'accusatif de qui. Sera-t-il gouverné par disent? Le Soleil lequel les Mathematiciens disent. Dans cette autre phrase, le Soleil que quelques Mathematiciens disent que Dieu a fait immobile, le que accusatif qui est devant quelques Mathematiciens, est gouverné par le verbe a fait,

et non pas par disent. Ainsi disent ne doit pas gouverner que dans la première phrase, non plus que dans la seconde. Il en est de mesme de, C'est une semme que je ne puis croire qui ait esté belle. Est-ce croire qui gouverne que ou laquelle accusatif, qui est devant femme? Pour faire voir que ce n'est pas croire, je n'ai qu'à dire, c'est une semme que je suis sàché qui ail esté trouvé belle. On ne dira pas que je suis fàché puisse gouverner un accusatif. Tournons la phrase d'une autre manière. C'est une semme que je suis saché que vous ayez trouvée belle. Il est certain que dans cette phrase qui est entièrement réguliere, c'est le verbe, vous l'ayez trouvée, et non pas croire, qui gouverne le premier que, qui se resout par laquelle; car le second ne s'y peut résoudre. Il faut donc demeurer d'accord que dans toutes les manières de parler semblables à, c'est un temps qu'on voudroit qui n'eust jamais esté, il y a une irrégularité dont on ne peut rendre raison, qu'en disant que l'usage l'a ainsi voulu.

Que est l'accusatif de qui, comme je l'ai dit, et il n'est jamais nominatif. On dira bien, que sera-ce, si je vous fais voir, etc. Mais ce que d'interrogation est dissèrent du que relatif qui se résout par lequel ou laquelle, et signise le quid des Latins. Quelle chose sera-ce?

A. F. — Cette Remarque a esté approuvée tout d'une voix. On ne sçauroit dire le voilà qu'il vient ny le voilà lequel vient.. On dit de mesme au pluriel en parlant de plusieurs personnes, les voilà qui viennent, et non pas les voilà qu'elles viennent.

### COMME IE SUIS.

On a repris, comme plusieurs sçauent, cette façon de parler, quand je ne serois pas vostre serviteur comme je suis, disant que ces dernieres paroles comme je suis, sont inutiles, et qu'il suffit de dire quand je ne serois, pas vostre serviteur. Mais outre que l'Vsage authorise cette façon de parler, et que cette repetition a bonne grace, comme les repetitions l'ont souvent en nostre langue, il n'est pas vray que ces paroles là soient inutiles; car pour estre inutiles, il faudroit qu'on ne peust jamais dire quand je ne serois pas vostre serviteur, que necessairement, et tacitement on n'enten-

dist les paroles suivantes comme je suis. Or est-il que cela est faux, parce qu'apres ces paroles, quand je ne serois pas vostre serviteur, tant s'en faut qu'il faille necessairement sous-entendre les autres, qu'au contraire on peut dire, comme je ne le suis pas. Par exemple, vn homme dit à vn autre, je suis asseuré que vous n'estes point mon serviteur, ou mon amy, et l'autre respond, et quand je ne serois pas vostre serviteur, ou tostre amy, comme en effet je ne le suis pas, me seroit-il imputé à crime?

T. C. — M. Menage confirme par quelques exemples qu'il rapporte de Malherbe, le sentiment de Monsieur de Vaugelas. qui veut que dans la phrase dont il est question en cette remarque, ces dernieres paroles, comme je suis, ne soient pas inutiles. Je suis persuadé comme lui, que cette répétition a bonne grace; mais je crois que pour rendre cette saçon de parler tour-à-fait juste, il faudroit dire, quand je ne serois pas votre serviteur comme je le suis, et non pas, comme je suis. Cela se connoist par le mesme exemple, quand on y ajouste la negative. Il faut dire necessairement, quand je ne serois pas votre serviteur, comme en effet je ne le suis pas, et on ne pourroit dire simplement, comme en effet je ne suis pas. Il y a une infinité d'exemples, où quand il n'y a point de négative, on s'accoustume à supprimer le relatif le; Quand il ne seroit pas aussi habile homme qu'il est; on n'a jamais veu d'homme plus amoureux qu'il estoit. Si l'on met une négative dans les derniers mots de toutes ces phrases, on ne sera plus en liberté de n'y pas mettre aussi le relatif le, et il faudra dire, Quand il ne seroit pas habile homme, comme il ne l'est pas; quand il n'eust pas été amoureux, comme en effet il ne l'estoit pas. On peut inferer de-là qu'on parleroit plus correctement en disant, quand il ne seroil pas aussi habile homme qu'il l'est; on n'a jamais veu d'homme plus amoureux qu'il l'estoit. Les noms substantifs demandent un relatif, comme en cet exemple, on ne peut avoir plus d'esprit qu'il en a, et non pas, plus d'esprit qu'il a. Pourquoi ne dira-t-on pas de mesme, on ne peut estre plus galant qu'il l'est, et non pas, qu'il est? Je sçais que quelques-uns tiennent que c'est bien parler que de dire, on ne peut avoir plus d'esprit qu'il a, et en esset rien ne déplaist à l'oreille dans cette phrase; mais on connoistra que la particule en y manque, si on met devant le verbe un autre nominatif que le relatif il. Ainsi ce seroit mal parler, que de dire, on ne peut avoir plus d'esprit que mon frère a. Il saut dire, que mon frère en a. On doit donc demeurer d'acçord que cette suppression des relatifs le et en ne sçauroit estre permise que quand le verbe a il ou elle pour nominatif; encore seroit-il mieux de ne la pas faire, et de dire, jamais on n'eut plus d'enjoüement qu'il en avoit. Cette semme n'avoit point encore paru si belle qu'elle l'estoit ce jour-là, et non, plus d'enjoüement qu'il avoit, si belle qu'elle estoit; car on ne pourroit pas dire, jamais on n'eut plus d'enjoüement que mon frère avoit; jamais semme n'a paru si belle que ma sœur estoit ce jour-là.

A. F. — On n'a pas trouvé que ces paroles comme je suis, soient inutiles dans la phrase de M. de Vaugelas, quoy qu'elles puissent estre supprimées sans qu'il manque rien au sens; mais il a paru qu'il seroit mieux de dire, quand je ne serois pas vostre ami comme je le suis que de dire simplement comme je suis. Ce mot comme veut dire autant que, et si on mettoit autant que, au lieu de comme, il saudroit dire quand je ne serois pas vostre ami autant que je le suis Quelquesuns ont creu que l'autre phrase où il y a une double negation n'est point naturelle, et ils y ont trouvé de la contradiction. Ils pretendent qu'on ne scauroit dire, Quand je ne serois pas vostre ami, qu'on ne marque pas par ces mots qu'on l'est effectivement, et qu'ainsi on ne sçauroit ajouster, comme en effet je ne le suis pas, puisque ce seroit dire le contraire de ce que signific le commencement de cette phrase. Les autres en bien plus grand nombre ont esté d'un avis contraire, et à la pluralité des voix cette façon de parler a paru tres-bien construite.

### VERS OU.

Exemple, il se rendit à vn tel lieu, vers où l'armée s'auançoit. Cette façon de parler, qui s'est introduite depuis peu, et qui commence à auoir cours, parce qu'elle est commode, n'est pas bonne; tant à cause de la transposition de ces deux mots, que pour la nature de la preposition vers, qui ne regit jamais vn aduerbe, comme est où, mais tousjours vn nom, soit auec article, soit sans article, comme vers Paris, vers l'Orient, vers la ville. Nous auons pris ce vers où, des Italiens, qui disent verso doue.

T. C. — M. Chapelain prétend que ce ne soit pas un harbarisme de dire vers où, mais une élégance. Monsieur Menage
au contraire, condamne vers où, aussi bien que Monsieur de
Vaugelas. Ce qui peut tromper ceux qui le disent, c'est que
la particule où, quolqu'adverbe, s'employe quelquesois pour
le pronom lequel et laquelle, et comme on dit ordinairement,
l'état où vous m'avez réduit, pour dire, auquel vous m'aves
réduit, ils croyent que l'on peut dire également bien, le lieu
vers où, pour dire, le lieu vers lequel; mais la préposition
vers, ne s'accommode pas bien avec où, et je dirois, et il prit
le chemin de la montagne vers laquelle le bagage s'avançoit,
et non pas, vers où le bagage s'avançoit.

Le même Monsieur Menage rapporte plusieurs exemples de fameux Auteurs qui se sont servis de l'adverbe où dans un autre usage. Ils ont dit où que, pour en quelque lieu que.

Je vis où que je sois avec toute asseurance.

Où que le sort le fasse aller.

Où que sa cruaulé l'emporte.

Où qu'il jette la vuë, il voit briller des armes.

Où qu'il porte les yeux, il y porte la mort.

Quoique cette façon de parler soit très-commode en poësie; car elle n'est pas usitée en prose; il ne laisse pas de la condamner comme vicieuse, et je crois qu'il a raison.

A. F. — On a esté du sentiment de M. de Vaugelas qui condamne cette façon de parler, vers où.

#### PLAIRE.

Ce verbe se met quelquesois auec de, et quelquesois sans de; et en certains lieux il est comme indissernt de le mettre ou de le laisser. Ie dis comme indissernt, parce qu'aux endroits où l'on a le choix de l'vn ou de l'autre, il semble qu'il est tousjours mieux de le laisser. Par exemple on dit sort bien la saueur qu'il rous a pleu me saire, et qu'il rous a pleu de me saire, mais l'opinion la plus commune est que, il rous a pleu me saire, est beaucoup mieux dit. Ce seroit vne saute de ne mettre pas le de, aux phrases suiuantes, il me plaist de saire cela, il me plaist d'y aller, il ne luy

plaist pas d'y aller; car on ne dira jamais il me plaist faire cela, ny il me plaist y aller, ny il ne luy plaist pas y aller. Et cependant il faut dire par exemple, afin qu'il luy plaise de me faire l'honneur de m'aimer, et non pas afin qu'il luy plaise me faire l'honneur de m'aimer, non seulement à cause de la repetition de deux de, mais par la nature mesme du verbe, qui en cet endroit et en vne infinité d'autres semblables aime à se passer de cette particule; car nous disons tout de mesme, asin qu'il luy plaise me saire cette grace, quoy qu'il n'y ayt pas lieu de repeter deux fois de; il est vray que pour l'ordinaire on est obligé de se seruir de la particule de, soit auec le nom, ou auec le verbe, comme s'il luy plaisoit m'honorer de ses commandemens, s'il luy plaisoit me faire l'honneur de me commander, tellement que si l'on mettoit encore vn de, apres le verbe plaire, cela seroit bien rude, et c'est peut-estre la cause, pour laquelle le plus souuent on n'y met point le de, parce que son plus grand vsage est en ces sortes de phrases. Et de fait lors qu'il n'y a pas lieu de mettre vn autre de, je remarque qu'on le met apres plaire, comme s'il vous plaist de m'oüir, est fort bien dit, et je doute vn peu que s'il vous plaist m'oüir, soit fort bon.

Quant à ce qui est de ces phrases, il me plaist de le faire, il me plaist d'y aller, et autres de cette nature, où le de, ne peut estre obmis, peut-estre que c'est pour la mesme raison, qui est qu'il n'y a point d'autre de, qui suiue. Mais je crois qu'on le peut encore attribuer à vne autre cause, à sçauoir à la difference qu'il faut faire entre plaire, quand il signifie vne volonté absolue, comme quand on dit, il me plaist de le faire, il me plaisoit d'y aller, et plaire, quand on s'en sert en termes de ciuilité, de respect, et de courtoisie, comme quand on dit, s'il luy plaisoit me faire l'honneur, il luy a pleu me faire rne grace; Car quand il exprime vne volonté absoluë, il faut tousjours mettre de, et quand on l'employe par honneur, souuent on ne le met pas. Il est vray aussi que cette difference peut-estre ne procede que de ce qu'on ne repete point

le de, apres l'vn, et qu'on le repete presque toujours apres l'autre.

T. C. — M. Chapelain ne demeure pas d'accord que la fureur qu'il rous a pleu me faire, soit mieux dit que, qu'il vous a pleu de me faire; et il ajoute que si on peut omettre de dans cette phrase, afin qu'il lui plaise me faire l'honneur de m'aimer, ce n'est que pour éviter la repetition des deux de. Je croi comme lui que c'est la véritable raison qui fait quelquesois supprimer de. Cependant il me paroist très-bien remarqué par Monsieur de Vaugelas que quand il me plaist, exprime une volonte absoluë, il faut mettre de. Il m'a pleu de lui conster mon secret, et non pas, il m'a pleu lui conster mon secret. Le de ne sçauroit même estre omis dans les phrases de cette nature, quand il y auroit un autre de, comme en ces exemples. Il me plaist de l'avertir de son devoir. Il m'a pleu de le punir de ses fautes, et l'on ne diroit pas bien, il me plaist l'avertir. Il m'a pleu le punir.

Plusieurs personnes mettent aussi de après les verbes souhaiter et desirer. Il peut estre mis en beaucoup de phrases, mais il n'est pas nécessaire de le mettre toutes les fois qu'on employe l'un de ces deux verbes. On dit aussi-bien, Il desiroit sçavoir comment les choses s'estoient passées, que, Il desiroit de sçavoir. Je dirois mesme plustôt, Je souhaite vivre dans une parfaite intelligence avec lui, que, Je souhaite de

titre.

Il y en a d'autres qui mettent de après les verbes croire, prétendre, esperer. C'est une faute après croire et prétendre, et il est inutile de le mettre après esperer. On ne dit point, Je croyois d'aller aujourd'hui en un tel lieu; Si vous prétendez de rous justifier; Il a prétendu de vous faire grace, et il me semble que ceux qui parlent le mieux, disent J'espère venir à bout de cette affaire, et non pas, j'espere de venir à bout, etc.

A. F. — M. de Vaugelas a fort judicieusement observé, que quand on se sert du verbe plaire, pour marquer une volonté absoluë, il est indispensable de le faire suivre de la particule de; ce qu'il faut toujours faire, quoy qu'on la repete ensuite. Ainsi on doit dire, il me plaist de rous arertir de ros negligences, quoy que la particule de soit repetée dans cette phrase, et non pas, il me plaist rous avertir de ros negligences. On ne demeure point d'accord que la faveur qu'il rous a pleu me faire, doive estre preferé à la faveur qu'il rous a pleu de me faire. Au contraire cette dernière phrase paroist meilleure que l'autre. En général quand plaire est employé comme un

simple terme de civilité, il y a beaucoup d'occasions où l'on peut supprimer de, comme en cette phrase, je voudrois bien qu'il vous plust me faire l'honneur de me charger de ce soin. La particule de après plust, y mettoit je ne sçay quoy de rude qu'on doit éviter, je voudrois qu'il vous plust de me faire l'honneur de me charger de ce soin. Il y a un certain Usage qu'on ne peut bien déterminer, qui fait employer cette particule, ou la supprimer quand il le faut.

## CORRIVAL, COMPLAINTES.

Corrival, qui signifie proprement, comme chacun sçait, vn concurrent en amour, et figurément vn competiteur en toute sorte de poursuite, est deuenu vieux, et n'est plus gueres en vsage. On ne dit plus que rival, qui aussi est bien plus doux et plus court. Ainsi nos Poëtes jusques au temps de M. Bertaut inclusiuement, ont dit complaintes, pour plaintes, et ont intitulé leurs plaintes, Complaintes.

- T. C. Ce n'est point assez de dire que corrival n'est plus guere en usage. On ne s'en sert plus du tout aujourd'hui, et pour le mot de complaintes, il n'est demeuré que dans le stile des Monitoires, ou l'on dit faire complainte à l'Eylise.
- A. F. Corrival a vicilli entierement, il n'a plus d'usage. Complaintes pour plaintes n'est pas meilleur. Il n'est plus soussert qu'en cette phrase qui se trouve encore dans les Monitoires, faire complainte à l'Eglise.

## IL S'EST BRUSLÉ, ET TOUS CEUX QUI ESTOIENT AUPRES DE LUY.

Cette façon de parler, quoy que familiere à vn de nos meilleurs Escriuains, n'est pas bonne, parce que la construction en est tres-mauuaise; Car il faudroit dire, il s'est bruslé et a bruslé tous ceux qui estoient aupres de luy, et il n'est pas question d'affecter la brie-

1 M. d'Ablancourt. (Olef de Connand.)

ueté, ny de craindre la repetition d'un mot en de semblables occasions. Rien n'en peut dispenser en céllé-cy, et il est impossible que la construction du verbe passif puisse compatir auec celle du verbe actif, ny le verbe auxiliaire estre, tenir la place de l'autre verbe auxiliaire auoir, tant leurs fonctions et leurs regimes sont differens, ou pour mieux dire, opposez. Et neantmoins ceux qui escriuent selon l'exemple qui sert de titre à cette remarque, pechent contre tout cela.

- T. C. M. de Vaugelas a eu très-grande raison de condamner cette façon de parler, dans laquelle le verbe auxiliaire estre, tient la place du verbe auxiliaire avoir, à l'égard de ces derniers mots, tous ceux qui estoient auprès de lui. Voici une autre phrase dans laquelle il y a de l'irrégularité, quoique le verbe estre n'y soit point mis pour avoir. Cette irrégularité est dans le regime du verbe. Il s'est acquis une estime générale, et rendu considérable auprès des Ministres. On dira fort bien, Il s'est attire l'amour du Peuple, et acquis la constance des Ministres parce que le pronom sé, qui est au datif, convient fort bien à l'un et à l'autre verbe. Cela veut dire, Il a attiré à soi l'amour des Peuples et acquis à soi la conflance des Ministres. Mais dans la phrase que j'ai proposée, le pronom personnel se qui est d'abord au datif, Il s'est acquis, c'est-àdire à soi, ne peut convenir à, rendu considérable, puisque rendu demande un accusatif. Cela paroistra fort clair dans la mesme phrase, si on y met lui au lieu de se. On ne sçauroit dire, sa sagesse et sa probité lui ont acquis une estime générale, et rendu considerable auprès des Ministres. Il faut nécessairement répéter ont, et dire, et l'ont rendu considerable, parce que lui qui est dans lui ont acquis est un datif, et que rendu demande un accusatif. Ainsi à moins que l'on ne tourne la phrase pour éviter la répetition de s'est. Il faut dire pour parler correctement, Il s'est acquis une estime générale, et s'est rendu considerable. Alors le premier se est au datif, et le second à l'accusatif.
- A. F. La remarque de M. de Vaugelas est fort juste, il saut dire necessairement, il s'est bruslé et a bruslé en mesme temps tous ceux qui estoient auprès de luy; le verbe auxiliaire estre ne pouvant tenir la place de l'auxiliaire avoir dans les derniers mots de cette phrase. Il saut éviter plusieurs autres manieres de parler qui ne sont pas moins irrégulieres,

par exemple, il s'est attiré une estime generale, et rendu celebre par quantité de sçavans Ouvrages: c'est sort bien parler que de dire, il s'est attiré une estime generale, c'est aussi fort bien parler que de dire, il s'est rendu celebre; mais on ne peut dire dans la mesme phrase, il s'est acquis une estime generale et rendu celebre; il saut respecter s'est et dire, et s'est rendu celebre; parce que ce pronom relatif se, qui est au datif dans il s'est attiré, ne peut servir au verbe rendre, qui demande un accusatif.

### DEMI-HEURE, DEMI-DOUZAINE.

C'est ainsi qu'il faut dire et escrire, et non pas demie heure, ny demie douzaine, mais il faut bien dire vne heure et demie, vne douzaine et demie, vne lieüe et demie, etc.

- T. C. Demi se met toujours avec une division devant les noms substantifs et jamais demie. Ce n'est pas seulement avec des noms féminins comme demi-aune, demi-lieuë, mais on dit aussi au pluriel, ce ne sont que des demi-hommes, des demi-Heros, et non pas des demis-hommes, des demis-Heros.
- A. F. Ce mot demi n'en sait qu'un avec le substantis auquel il est joint. Il y saut mettre une division, et dire avant un nom séminin, une demi-heure, et non pas une demie-heure, et devant un pluriel masculin, ce sont des demi-heros, et non pas demis-héros. Quand le nom substantis est mis avant demi, ce que dit M. de Vaugelas est incontestable. Il saut dire une heure et demie, une lieue et demie.

### QUELQUE RICHES QU'ILS SOIENT.

Il faut escrire ainsi, et non pas quelques, auec vne s, parce que quelque, est là aduerbe et non pas pronom et signifie encore que, ou proprement le quantumlibet des Latins; neantmoins il faut remarquer qu'il n'est aduerbe qu'auec les adjectifs, comme en l'exemple proposé, et non pas auec les substantifs; car on ne dira pas quelque perfections qu'il ayt, mais quelques perfec-

tions, parce que là quelques, n'est pas aduerbe, mais pronom, et ainsi il prend l's au pluriel. Nous auons fait vne autre Remarque de quelque aduerbe aussi en vne autre signification, qui est enuiron.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer prétend que Monsieur de Vaugelas se trompe, et qu'il faut écrire quelques riches qu'ils soient, et non pas quelque sans s. Il veut que ce soit la mesme chose à l'adjectif qu'au substantif. Le Pere Bouhours dans son Livre des Doutes, rapporte ces deux exemples de deux bons Auteurs qui ne demeurent pas d'accord que cette remardoive estre suivie. De toutes sortes de pechez, quelques infâmes et quelques atroces qu'ils soient. Quelques impudens qu'ils fussent. Je connois des personnes qui parlent bien, et qui veulent quelques au pluriel avec des pluriels adjectifs. Cependant le plus grand nombre convient qu'il faut écrire quelque riches qu'ils soient, et non pas quelques avec une s. Je croi comme eux, que quelque est là adverbe, et non pas pronom, et qu'il signifie le quantumlibet des Latins.
- A. F. Cette question a esté traitée amplement dans la Remarque qui porte pour titre quelque.

## VALANT, et VAILLANT.

Nous auons desja fait vne Remarque, pour asseurer qu'il faut dire par exemple, il a cent mille escus vaillant, et non pas valant, comme disent plusieurs, encore que l'on die equivalent, et non pas equivaillant. Mais j'ajouste icy, que l'on ne laisse pas de dire valant, en certain endroit, qui est quand on ne le met pas apres l'argent, mais deuant; comme je luy ay donné vingt tableaux, valans cent pistoles la piece, et non pas vaillans cent pistoles la piece, en quoy il faut admirer la bizarrerie de l'Vsage.

T. C. — La remarque sur ce mot, dont parle M. de Vaugelas, est au commencement de la premiere partie de ce livre. Il est certain que l'usage est entierement pour cent mille écus vaillant, quoique M. de la Mothe le Vayer dise qu'il seroit fasché de condamner absolument cent mille écus valant. Il demeure pourtant d'accord qu'on dit, son vaillant, et jamais son valant,

quand on parle dé toute la richesse d'un homme. Tout son baillant consisté en ses méubles.

Du verbe valoir est vehu valear. Le Pere Bouhours à sait une observation fort judicleuse sur ce mot, qui signifie deux choses, courage et prix, mais avec cette difference qu'il ne se joint qu'aux personnes, quand il signifie courage, et qu'aux choses, quand il signiste prix. Il apporte pour exemples de cette dernière signification, c'est une chose de valeur, de peu de valeur; Il m'a donné la valeur de mon diamani, et il sjousie qu'on ne dit pas, e'est un homme de valeur, de peu de valeur, pour dire que c'est un homme qui vaut beaucoup. qui a peu de mérite. On dira bien c'est un homme qui a de la baleur, pour signifier qu'il a du courage, mais on ne le dira pas, quand on voudra faire entendre qu'il a du mérite en général. Tout cela est très-bien observé, et le Pere Bouhours & raison de dire qu'il ne croit pas que M. de Voiture ait parlé exactement, en disant dans une Lettre à M. de Balzac: No vous plaignez plus de l'injustice des hommes, puisque tous ceux qui ont quelque valeur sont de votre costé. Car en cet endroit valeur est mis pour mérite, et non pas pour bravoure.

Il sait voir ensulte que M. de Balzac lui-messite a abusé de ce mot en disant de Monsieur le Comte de Fiesque. Je sais une estime parsaite de sa valeur. Je prends ici valeur dans sa plus étenduë signification, et enserme sous ce mot une infinité d'excellentes qualitez naturelles et acquises, civiles et militaires. Quoique valeur, applique à une personne, signification en courage et bravoure, il ne peut estre tout-à-sait condamné en cet endroit, pulsque Monsieur de Balzac à déclaré qu'il en étend la signification aux qualitez naturelles.

A. F. — On demoure d'accord qu'il saut dire, il a cent mille écus vaillant, et non pas valant. Il saut dire aussi, je luy ay donné vingt tableaux valant cent pistoles la piece, et non pas, vaillant cent pistoles; mais il ne saut pas dire valants avec une s, de mesme qu'on dit, je les ay trouvéz lisant un tel livre, et non pas lisants. Un ne difolt pas je luy ay donné trente pistoles valantes cent écus, mals valant cent écus. Il est vray que ces participes actifs ont quelquesois les deux genres, et les deux nombres; mais c'est quand ils ne regissent rien, on dira sort blen, j'ay trouvé ces semmes vien deuvantes et vien mangéantés; mais on ne peut dire, mangeantes des consturés, il saut dire alors mangéant des consturés, à cause que consturés est le régime du verbe.

### A MOINS DE FAIRE CELA.

Plusieurs manquent en cette phrase, les vns disant à moins de faire cela, et les autres à moins que faire cela, car ny l'vn ny l'autre n'est bon, quoy que le premier soit moins mauuais, il faut dire à moins que de faire cela.

- P. Je ne voy pas grande difference. Tous deux sont bas et pourroient trouver leur place dans le burlesque.
- T. C. A moins de faire cela, n'est pas plus correct que, à moins que faire cela, c'est saire la mesme saute que celle qu'on sait en disant, avant de mourir, et avant que mourir. Il saut dire, à moins que de faire cela, comme Monsieur de Vaugelas l'a décide. La particule de se met sort souvent avec que, sur tout après quelque terme de comparaison, comme moins, plus, plustôt, mieux, si, tant, tel, etc. A moins que de prouver ce qu'on avance. Pardonner à ses ennemis est plus glorieux que de les persécuter. Il sert ses amis plustost que de songer à ses propres avantages. Il aime mieux passer les jours entiers dans son cabinet, que d'aller se promener avec des gens qui ne soient pas de son caractère. Il n'est pas si peu sensé que de découvrir son secret à un inconnu. Rien ne lui plaist lant que de voir des gens d'esprit. Il n'est rien tel que de ne s'inquiéter point mal à propos:
- A. F. On a jugé que ces deux monosillabes que de, sont necessaires en cette phrase, et qu'il saut dire tousjours, à moins que de faire telle chose, à moins que de consentir à telle chose.

### Loin, Bien Loin.

Par exemple, bien loin de m'auoir recompensé, il m'a fait mille maux, est tres-bien dit, mais il y en a plusieurs, qui au lieu de parler ainsi, disent loin de m'a-noir recompensé, etc. sans mettre bien, deuant loin. C'est vne faute en prose, où il faut tousjours dire bien loin, et jamais loin, tout seul, mais en vers non seulement loin, tout seul se peut dire, mais il a bien

meilleure grace que bien loin, qui seroit trop languissant et sentiroit trop la prose.

- T. C. Plusieurs personnes qui escrivent bien, ne conviennent pas que ce soit une faute en Prose de dire, loin de m'avoir recompensé. Je suis de ce mesme avis, et croi qu'on peut employer indifferemment loin de et bien loin de, selon qu'une syllabe de plus ou de moins remplit mienx l'oreille. Il y en a qui disent en vers et peut-estre en prose, loin qu'il le récompense, pour dire loin de le récompenser. Je ne sçai si c'est escrire correctement.
- A. F. Ces deux façons de parler, loin de m'avoir rendu un bon office, bien loin de m'avoir servi, sont très-correctes, et l'on peut employer indifferemment loin de, ou bien loin de, selon que la phrase demande une sillabe de plus ou de moins pour mieux contenter l'oreille. Loin de, est plus doux en vers, que bien loin de.

#### IOURS CANICULAIRES.

On demande s'il faut dire les jours caniculiers, ou les jours caniculaires. On dit l'vn et l'autre, mais Caniculaires, est beaucoup meilleur, et tellement de la Cour, qu'on n'y peut soussrir caniculiers. Ceux qui croyent qu'il faut dire caniculiers, se fondent sur l'analogie de plusieurs mots François qui ont la mesme terminaison, comme singulier, regulier, seculier, particulier, escolier, etc. qui viennent d'vn mot Latin terminé en aris, singularis, secularis, etc. comme caniculier, vient de canicularis, mais ils ne prennent pas garde, que ceux qui disent caniculaires, alleguent aussi l'analogie de plusieurs autres mots venans du Latin terminez en aris, qui prennent neantmoins leur terminaison en aire, comme salutaris salutaire, militaris militaire, circularis circulaire, auricularis auriculaire, etc. Mais quand le mot de caniculier, auroit toute l'analogie pour luy, caniculaire, ayant l'Vsage pour soy doit preualoir, parce que l'analogie n'a lieu que la où l'Vsage l'authorise, ou bien où il ne paroist pas.

- P. Caniculiers ne vaut rien du tout. On le disait autrefois, et Seyssel s'en est servi.
  - T. C. Caniculiers n'est plus du tout en usage.
- A. F. Caniculiers n'est point un mot receu dans la Langue. L'Usage n'admet que jours caniculaires.

#### GANGREINE.

Il faut escrire gangreine, auec vn g au commencement, et non pas Cangreine, auec vn c, mais on prononce, cangreine, auec vn c, et il est plus doux à cause qu'on euite la repetition des deux g. Nous auons beaucoup de mots en nostre langue, où le vulgaire confond ces deux lettres c, et g, par exemple il dit segret, pour secret, et racabond, pour ragabond.

- T.C. M. Chapelain dit qu'on prononce Gangrene. Je ne le croi pas, j'entends prononcer cangrene et segret à tout le monde. Pour vagabond, il me semble qu'on y fait entendre le g, et que personne ne prononce vacabond.
- A. F. Il faut prononcer gangrene, comme s'il estoit prononcé par un c au commencement. On prononce et on escrit ragabond et non pas racabond.

### EXEMPLE.

Plusieurs à la Cour prononcent exemple, comme si 'on escriuoit excemple, auec vn c, apres l'x, mais ils font vne faute; Car nous auons des mots, où apres l'x, la voyelle suit immediatement, comme en ceux-cy examiner, exent, exemple, exil, etc. et d'autres où apres l'x on met vn c, comme à excepter, exciter, etc. Quand il y a vn c, il le faut prononcer, mais quand il n'y en a point comme à exemple, on ne le prononce jamais, et outre que la raison le veut ainsi, c'est l'vsage le plus general, y ayant incomparablement plus de gens

qui disent exemple, sans c, que de ceux qui disent excemple, auec vn c.

- T. C. M. Chapelain remarque qu'Alexandre sans c, après l'x, se prononce comme s'il y en avoit un, aussi-bien que Xerce et Artaxerce. Si dans Alexandre on pouvoit mettre une consonne après l'x ce seroit un s, et non pas un c, Alexandre, car il ne sçauroit s'accommoder avec un c et un a. Le c pourroit être mis dans Artaxerce, et on le prononceroit comme on prononce excellent. On a parlé ailleurs du genre d'exemple.
- A. F. Il faut prononcer ce mot comme il est escrit, c'està-dire, sans faire sentir un c, après l'x. On ne doit prononcer un r que quand on le trouve escrit comme dans ces mots excepté, excellent. Il est vray qu'il y a des noms propres, qu'il faut prononcer fortement. quoy qu'il n'y ait point de c, ny d's, marquez après l'x. Par exemple, il ne faut pas prononcer Alexandre comme examiner; mais comme si l'on prononçoit Alexandre, avec un x, suivi d'une s. De mesme il faut prononçer Xernes et Artaxerxes, comme on prononce excellent.

## HORRIBLE, EFFROYABLE.

Ces epithetes et quelques autres sembiables s'appliquent souuent en nostre langue aux choses bonnes et excellentes, quoy qu'elles ne semblent conuenir qu'à celles qui sont tres-mauuaises et tres-pernicieuses. Par exemple on dit tous les jours, Il a vne memoire effroyable, il fait vne despense horrible, il a vne horrible grandeur, quand on parlera d'vne chose où la grandeur est louange, comme d'vn palais, d'vn parc, d'vn jardin, d'vne Eglise, etc. Et tant s'en faut que cette façon de parler soit mauuaise, ny qu'il la faille condamner, qu'au contraire elle est elegante, et a Ciceron mesme pour garent, qui dit en yne de ses lettres ad Atticum, en parlant de Cesar, horribili vigilantia, celeritate, diligentia. Il veut louer Cesar, et il dit que sa vigilance, sa vistesse, ou sa prompțițyde, sa diligence est korrible.

- T. C. Horrible, effroyable, épouvantable, furieux, et autres adjectifs de cette nature, s'appliquent souvent à des substantifs, pour dire grand, excessif. C'est une opiniastreté épouvantable. C'est un furieux entestement. On dit de mesme, horriblement, effroyablement, furieusement, pour signifier extresmement. Il est horriblement paresseux, effroyablement dissimulé, furieusement opiniastre.
- A. F. On a esté de l'ayis de la Remarque sur les mots horrible et effroyable, à quoy l'on peut adjouter furieux et épouvantable, pour signifier quelque chose d'excessif. Il a une épouvantable demangeaison de parler, une furieuse envie de parler. Il faut seulement prendre garde que ces adjectifs ne conviennent point à des substantifs d'une signification toute opposée.

## Souvenir.

Les vns disent, par exemple, il faut saire sela pour eux, asin de les saire souvenir de, etc. Et les autres disent, il saut saire sela pour eux, asin de leur saire souvenir de, etc. Mais il y a cette dissernce entre ces deux saçons de parler, que leur saire souvenir, est l'ancienne, qui n'est plus dans le bel vage, et les saire souvenir, est la nouvelle, vsitée aujourd'huy par tous ceux qui sont prosession de bien parler et de bien escrire.

- T. C. Tous ceux que j'ai consultez veulent qu'on dise, Faire souvenir quelqu'un de sa promesse, et non pas, Faire souvenir à quelqu'un. Ainsi je ne doute point qu'il ne faille dire, Asin de les saire souvenir, et qu'on ne parle mal en disant, asin de leur saire souvenir.
- A. F. Il faut dire, afin de les faire souvenir, et non pas afin de leur faire souvenir. On dit au singulier; je l'ay fait souvenir de sa promesse, et non pas, je luy ay fait souvenir. de sa promesse; ce qui fait connoistre que le relatif le et les doit estre tousjours mis à l'accusatif.

## MIEN, TIEN, SIEN.

Ces trois pronoms ne se mettent plus dans le beau stile de la façon qu'on auoit accoustumé d'en vser; par exemple, on disoit autrefois, comme le disent et l'escriuent encore aujourd'huy ceux qui n'ont pas soin de la pureté du langage, vn mien frere, vne tienne sœur, vn sien amy. Mais on ne s'en sert plus ainsi, et si l'on demande comme il faut donc dire, on respond que s'il y a plusieurs freres, il faut dire, vn de mes freres, et s'il n'y en a qu'vn, mon frere, de mesme vne de tes sœurs, ou ta sœur, vn de tes amis, ou ton amy.

- T. C. On ne dit plus un mien frere, et ces trois pronoms, ne sont en usage que quand ils sont relatifs, comme son étoile est plus heureuse que la mienne. Mon credit n'est pas si grand que le sien. On dit, Il étoit suivi de vingt des siens, pour dire, il étoit suivi de vingt de ses gens. Ainsi les siens dans cette maniere de parler signifie ceux de sa suite. On dit encore, chacun le sien n'est pas trop, chacun veut avoir le sien, et dans ces phrases le sien, signifie ce qui appartient à quelqu'un. On dit de mesme, On étoit heureux au temps que le mien et le tien étoient inconnus, c'est-à-dire au temps où les biens étoient communs, ce qui empeschoit de dire, cela m'appartient, cela t'appartient.
- A. F. Un mien frere, un sien ami, sont des saçons de parler qui ne sont plus en usage. On ne peut se servir de ces pronoms que quand ils sont relatifs, comme en ces phrases, sa conjecture est mieux fondée que la mienne, son habit paraissoit mieux fait que le tien.

#### NOTAMMENT.

Cet aduerbe n'est pas du bel vsage, il faut plustost dire nommément, les meilleurs sont, particulierement, principalement, surtout, etc.

P. — Notamment et nommément sont tous deux bons, et il y a des endroits où ils sont meilleurs que les autres.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer dit qu'il ne voudroit pas bannir notamment, et qu'il lui semble qu'il vaut bien nommément que M. de Vaugelas lui substituë. M. Chapelain a écrit sur cette Remarque, que notamment n'est pas synonyme de nommément, qui signifie nominatim, précisément, au lieu que notamment signifie pracipuè, sur tout. Je croi que ni l'un ni l'autre n'est du beau stile.
- A. F.— Il y a certains endroits ou notamment peut estre employé pour marquer une chose plus particulierement. Il a cité plusieurs loix, et notamment celle-cy. Ce mot notamment designe mieux la Loy dont il s'agit, que si l'on disoit, et principalement celle-cy.

#### PSEAUMES PENITENTIAUX.

Selon la reigle il faudroit dire Penitentiels, car tous les noms dont les pluriels terminent en aux, se terminent en al, ou en ail, au singulier, comme mal, maux, animal, animaux, brutal, brutaux, esmail, esmaux, ail, aux. Or il est certain qu'on ne dit point Penitential, au singulier, mais penitentiel, et par consequent il faudroit dire penitentiels, au pluriel, et non pas penitentiaux. Cependant l'Vsage veut que l'on die penitentiaux, les pseaumes penitentiaux, et non pas les pseaumes penitentiels. C'est vne exception à la Reigle; je pense qu'elle est vnique. Il y a quelque plaisir à deuiner, ou à rechercher d'où cela peut estre venu. C'est à mon auis de ce que l'on ne se sert point de ce mot, qu'en le joignant auec pseaumes, et tousjours au pluriel pseaumes penitentiaux, car quand on veut parler d'vn seul pseaume de ce genre là, on dit vn des pseaumes penitentiaux, et non pas rn pseaume penitentiel, et asseurément si l'on disoit quelquesois vn pseaume penitentiel, au singulier, on diroit aussi au pluriel les pseaumes penitentiels, mais parce qu'on ne le dit jamais qu'au pluriel, et qu'on l'a pris du Latin psalmi penitentiales, on a traduit penitentiales, penitentiaux, à cause que le Latin porte à cette terminaison aux, par le moyen de l'a, qui y conduit à l'exemple d'vne infinité d'autres, qui finissant en Latin par ales, se terminent en aux, en François, comme, æquales egaux, animales animaux, rivales rivaux. Ce n'est pas qu'il n'y ayt plusieurs mots aussi, qui venant du Latin terminez en ales, se traduisent en els, en François, comme mortales mortels, tales tels, etc. mais il suffit qu'il y en ayt d'autres, qui ayant ales en Latin, ont aux en François. Mais il n'y en a point qui ayt aux, au pluriel qui n'ayt al, ou ail, au singulier. Il est à remarquer, qu'on prononce seaumes, et non pas pseaumes.

T. C. — M. de Vaugelas dit que tous les noms qui ont aux au pluriel, ont ail ou al au singulier, et que Penitentiaux qui doit avoir Penitentiel au singulier, parce qu'on ne dit point Penitential, est l'unique exception qu'il y ait à cette regle. Il n'a pas songé qu'en termes de Philosophie, on dit les *Univer*saux du substantif universel. Il est vrai qu'universel adjectif qui veut dire général, fait au pluriel universels. Tous les autres noms terminez en aux au pluriel, ont ail ou al au singulier, mais tous les noms terminez en ail ou en al, n'ont pas aux au pluriel. Bal fait bals, et mail fait mails. C'est sans doute pour mettre de la différence entre les pluriels de bail et de mal, qui font baux et maux, car émail fait émaux. Pal en blazon fait pals. Détail a détails au pluriel. Le Pere Bouhours dit que ce pluriel n'est guere usité. Cependant plusieurs personnes qui parlent fort bien, approuvent qu'on dise, *Pourquoi* entrer dans tous ces détails, et il rapporte lui-mesme un exemple, où l'on ne scauroit condamner détails. Pour aroir une connoissance parfaite des Finances, il faut descendre dans mille délails. Il croit pourtant que le plus sûr seroit de dire. Il faut descendre dans le detail de mille choses. Attirail fait attirails, et gouvernail, gouvernails. Il y en a qui disent gouvernaux. Le plus grand nombre est pour gouvernails. Monsieur Menage qui a fait un chapitre de ces noms en ail ou en al, marque qu'on dit des poitrals et des évantails, et non pas des poitraux et des évantaux, ce qui fait voir qu'on dit poitral au singulier, et non pas poitrail. Il marque aussi qu'il saut prononcer métal, cristal et coral, et non pas métail, cristail et corail. Pour ce dernier, il dit qu'il n'a point de pluriel. Quoiqu'il soit peu en usage, on ne laisse pas de dire coraux. Je croi que corail au singulier est plus usité que coral; mais je ne voudrois jamais dire métail ni cristail. Le mesme Monsieur Menage ajouste, qu'on dit portail et non pas portal, et plus communément portaux au pluriel que portails. Il dit encore que les opinions sont partagées pour piédestals et piédestaux. Il me semble qu'on ne dit plus presentement que piédestaux. Il y en a beaucoup qui escrivent pied-destal, pieds-destaux. Le plus commun usage est piédestal en un seul mot, sans nulle division ni apostrophe. Naval n'a point de pluriel masculin, car on n'a jamais dit des combats nivaux et combats navals n'est guère meilleur. C'est encore une observation de M. Menage, aussi-bien que celle de Martial Poëte, qui fait Martials. J'ai six Martials, six Juvenals de differente édition. On dit Martiaux en la signilication de courageux. Des gens Martiaux.

Quant au mot de *Pseaume*, il est certain que l'on dit communément *les sept Seaumes*, et non pas *les sept Speaumes*. Monsieur Menage observe que ceux qui disent *Seaumes*, ne laissent pas de dire *Psautier*, et que la pluspart des Ecclésiastiques prononcent *Pseaume*. Il fait aussi remarquer qu'on disoit autrefois *Psalme*, et qu'encore qu'on ne le dise plus, on dit tousjours *Psalmiste* et *Psalmodier*.

A. F. — On ne dit point un Pseaume Penitentiel, mais un des sept Pseaumes Penitentiaux. C'est ainsi qu'il faut parler. Quoy qu'il soit vray que les noms terminez en el au singulier, fassent els au pluriel, mortel mortels, criminel criminels, néantmoins penitentiaux, qui doit avoir penitentiel au singulier, et non pas penitential, si ce singulier peut estre employé, n'est pas l'unique exception à la regle, comme le marque M. de Vaugelas. On dit les universaux en Philosophie, quoy que le singulier soit universel. Quant à l'adjectif universel, il est certain que son pluriel est universels.

Quelques-uns tiennent qu'on prononce les sept Seaumes, sans faire sentir le p, devant l's; les autres en plus grand nombre croyent qu'on doit prononcer sept Pseaumes, comme on prononce Psalmiste, Psalmodier et Psalterion.

# ORATOIRE, EPISODE.

Oratoire, est tousjours masculin. Et cela est si certain, qu'il ne seroit pas besoin d'en faire vne remarque, si certains Autheurs approuuez n'y auoient manqué, en quoy tous les autres les condamnent, Mais episode, est masculin et feminin, quoy que plus souuent masculin.

- T. C. Malgré la décision de M. de Vaugelas qui dit qu'Oratoire est tousjours masculin, beaucoup de gens le font féminin, et soustiennent qu'une petite Oratoire se dit plus souvent qu'un petit Oratoire. Monsieur Menage semble favoriser leur opinion, en disant qu'écritoire et armoire qui sont de mesme terminaison, sont aussi féminins. Pour Episode, M. Chapelain dit qu'il ne doit estre que masculin. M. Menage qui lui donne les deux genres, dit, qu'il le feroit plustost masculin que féminin, et que c'est de ce genre que l'ont fait Messieurs de l'Academie dans leurs sentimens sur le Cid. Ce mot ne me paroist point avoir de genre fixe.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur le genre d'Oratoire; mais Episode est toujours masculin.

# Cy, joint aux substantifs..

Tout Paris¹ dit, par exemple, cet homme-cy, ce temps-cy, cette annee-cy, mais la plus grand'part de la Cour dit, cet homme icy, ce temps icy, cette année icy, et trouue l'autre insupportable, comme reciproquement les Parisiens ne peuuent souffrir icy, au lieu de cy. Ce qu'il y a à faire en cela, est ce me semble, de laisser le choix de l'vn ou de l'autre à celuy qui parle; bien que pour moy, je voudrois tousjours dire cet homme icy, et non pas cet homme-cy, et ainsi des autres; Mais pour escrire, si ce n'est dans le stile le plus bas, comme dans la Comedie. l'epigramme burlesque, ou la satyre, je ne voudrois jamais² me seruir ny de

(Note de PATRU.)

Je suis en cela bon Parisien, et ce temps ici m'est insupportable. Villehardouin, p. 27. Vous voyez ci, vous voyez ici, d'où nous avons sait voici. Villon, p. 2. En ce monde ci, et non pas ici. Il est vrai qu'il étoit Parisien, mais Villehardouin étoit Champenois. Calvin, liv. 4. chap. 17. n. 16. Cette vie ci, et non cette vie ici. Marot p. 342. En cette... ici. Mais c'est pour saire le vers. Amadis liv. 2. chap. 18. Deux plus belles Dames que ces deux ici. Amyot dit ci et ici, mais plus souvent ici. Coëssetau dit ici. (Note de Patru.)

<sup>\*</sup> Jamais me servir ni de l'un ni de l'autre.] On s'en peut servir en toutes sortes de discours. où il donne quelquesois de la sorce. par exemple, c'est cet homme-ci qui le veut, c'est cet homme-ci qui nous y force; mais il saut regarder où on s'en sert.

l'vn, ny de l'autre; Et ce n'est pas vne reigle que je face moy-mesme, je ne pretens pas auoir cette authorité, mais c'est vne remarque tirée des escrits de tous nos meilleurs Autheurs, qui ont tousjours euité vne locution si basse et si populaire. En effet, cet homme, ce temps, cette année, ne disent-ils pas toute la mesme chose sans y ajouster ny cy, ni icy? Vne des plus eloquentes pieces de nostre temps a esté comme souillée de cette tache, s'y rencontrant par trois fois en ce royaume-cy, au lieu de dire simplement, en ce royaume1. Cette particule n'est bonne qu'aux pronoms celuy, et cettuy en tous leurs genres et en tous leurs nombres, comme celuy-cy, celle-cy, ceux-cy, celles-cy, cettuy-cy, cette-cy, qui ont les mesmes pluriels que celuy-cy, et celle-cy. Cettuy-cy, commence à n'estre plus gueres en vsage.

- T. C. Je vois presque tout le monde du sentiment du Pere Bouhours qui a décidé qu'on dit ce temps-ci, et non pas ce temps-ici. C'est comme je voudrois parler. Il a raison de dire qu'on doit se servir quelquesois de cette expression pour bien marquer ce que l'on veut dire, et que ce temps-ci est opposé à ce temps-là, de la mesme maniere que ceci est opposé à cela. Monsieur Chapelain a escrit sur cette remarque que ci, ici et là, à la suite des pronoms ou des substantifs, servent à rendre la chose plus démonstrative, comme qui diroit, que vous voyez ici, qui est là present. On peut supprimer ci en beaucoup d'endroits, et dire cet homme, cette année, ce temps, au lieu de cet homme-ci, cette année-ci, mais on ne scauroit quelquefois supprimer là. Si j'écris étant à Paris, et qu'après avoir nommé Orleans, je parle de quelque chose qui s'y est passé, il faut que je dise necessairement en cette Ville-là, c'est-à-dire, dans la Ville que j'ai nommée, car en disant simplement en cette Ville, je ferois entendre que c'est à Paris que la chose s'est passée.
- A. F. Il faut dire ce temps-cy, cette année-cy, et non pas ce temps icy, cette année icy. Il est beaucoup mieux de supprimer cy, et de dire simplement, cet homme, ce Royaume, que cet homme-cy, ce Royaume-cy; mais il y a des occasions où il est bon d'employer cette expression, pour mieux mar-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aussi est-il mal employé là. (Note de PATRU.)

quer ce que l'on veut dire, comme ce temps-cy ne durera pas tousjours! On ne dit plus cettuy-ci, mais celuy-cy, qui est opposé à celuy-là. Celuy-cy estoit pour l'affirmation, celuy-là pour la négative.

## ORDRES pour UN SACREMENT.

On demande s'il le faut faire masculin ou feminin. On respond qu'il est l'vn et l'autre, non pas indifferemment, mais selon la situation où il est. Par exemple, M. Coeffeteau et tous les bons Autheurs escriuent les sainctes Ordres, et cependant tout le monde dit, et escrit les Ordres sacrez, et non pas sacrées. Cette bizarrerie n'est pas nouvelle en nostre langue, car nous disons tout de mesme, ce sont de fines gens, et ces gens-là sont bien sins, et non pas bien sines.

té consacrée en quelque façon par l'usage, et on ne peut conclure de-là, qu'Ordre pour Sacrement soit masculin ou fémonin selon la situation qu'on lui donne, car je croi qu'on diroit plustost les sacrez Ordres, que les sacrées Ordres, quoique l'adjectif soit devant le substantif, aussi-bien que dans les saintes Ordres. Il faut dire aussi, l'Ordre de Prestrise qu'il a receu, l'Ordre de Prestrise lui a été conferé, et non pas, qu'il a receuë, qui lui a été conferée, ce qui fait voir qu'Ordre est tousjours masculin, et que ce n'est qu'un vieil usage qui fait encore dire les Saintes Ordres.

Il n'en est pas de mesme de gens, qui est tousjours féminin, quand l'adjectif le précede, de bonnes gens, de fines gens, de sçavantes gens, et tousjours masculin quand il est suivi du substantif. Ce sont des gens fort sçavans, ce sont des gens aussi fins qu'il y en ait. Il n'y a que tous excepté; il conserve le masculin devant gens, tous les gens de bien. M. de Vaugelas a fait une remarque particulière sur ce mot.

A. F. — Le mot ordre dans la signification de Sacrement est tousjours masculin: Quelques-uns ont eru que l'Usage autorisoit cette façon de parler, les Suintes Ordres, mais tous les autres ont esté d'un avis contraire. Il n'en est pas de ce mot comme de celuy de gens, qui veut que les adjectifs mis devant soient feminins, ce sont de sines gens, et qu'ils soient masculins, s'ils sont mis après, ce sont des gens bien sins.

# EVESCHÉ, DUCHÉ, COMTÉ.

Buesché, estoit autrefois vn mot seminin, et Ronsard a dit,

et le dos empesché Sous le pesant fardeau d'vne bonne Euesché,

mais aujourd'huy on le fait tousjours masculin. Il en est de mesme d'Archeuesché, va bon Euesché, va grand Archeuesché. Pour Duché, on le fait tantost masculin, tantost feminin, mais il me semble beaucoup plus vsité au masculin, et Comté de mesme, quoy que l'on die la Franche-Comté. Ceux du pays où elle est, ne sçachant gueres bien notre langue, peuvent l'auoir nommée ainsi. Ce n'est pas que quelquesvns à la Cour et à Paris ne facent Comté, féminin, mais il est plus vsité au masculin, comme j'ai dit.

- P. Calvin, en son *Institution*, liv. IV, ch. 5, dit : grandes comtez et duchez.
- M. Menage dit que Comté étoit autrefois féminin, qu'il a eté ensuite masculin et féminin, et qu'il est presentement tousjours masculin, si ce n'est quand on dit la Franche-Comté, ou quand on dit Comté-Pairie, mais que quand on parle de la Franche-Comté, et qu'on n'ajouste point le mot de Franche, il faut dire, le Comté. Pour Duché, le mesme Monsieur Menage veut qu'il soit masculin et féminin, mais plustost masculin que feminin. Il fait remarquer qu'il n'est que féminin, lorsqu'il est joint à Pairie, une Duché-Pairie, et il en apporte pour raison que ces mots, Duché-Pairie, ne devant estre considerez que comme un seul mot, le dernier qui n'est que féminin regle le genre.
- A. F. Ces mots *Evesché*, *Duché*, et *Comté* sont aujour-d'huy masculins. Le dernier a gardé le feminin dans cette phrase la Franche-Comté.

### PRES, AUPRES.

La proposition pres, a deux regimes, le genitif et l'accusatif, car on dit pres du seuve et pres le palais royal, mais celui du genitif est beaucoup meilleur, et plus en vsage. Neantmoins il y en a qui croyent, que pres du palais royal, non seulement ne seroit pas si bien dit, mais seroit mal dit. Je ne suis point de cette opinion, aussi n'est-ce pas la plus commune. Il est bien vray, qu'enseignant vn logis à Paris, il est assez ordinaire d'ouir dire pres la porte S. Germain, pres la porte S. Iaques, et c'est peut-etre pour abreger ce qui seroit plus long en disant pres de la porte sainct Iaques. Au moins il est tres-certain qu'auec les personnes, on le met tousjours au genitif, et que l'on ne dit jamais que pres de moy, pres de luy, pres de cette Dame: mais aupres, y seroit encore meilleur, et quoy qu'il s'employe fort bien aux choses, comme il loge aupres de l'Eglise, si est-ce qu'à mon auis il conuient beaucoup mieux aux personnes, et l'on dira, il a des gens aupres de luy, qui ne valent rien, et l'on ne diroit pas, il a des gens pres de luy.

- P. Coessetau, en l'oraison funchre de Henry-le-Grand, dit : pres le sepulcre de Rachel.
- T. C. M. Chapelain dit, que dans, prés la porte saint Jacques, il y a une double omission qui est naturelle à saint Jacques, aussi-bien qu'à la porte. Je croi qu'auprés est meilleur que prés, quand il s'agit des personnes, auprés de moi, auprés de lui, et qu'on ne parleroit pas si bien en disant Il étoit assis prés de moi. Près gouverne tousjours le génitif, mais comme on s'est accoustume à supprimer de pour abreger, et à dire pres la porte saint Jacques, prés l'Hôtel de Ville, au lieu de prés de la porte saint Jacques, prés de l'Hôtel de Ville, on a dit aussi prés le Palais Royal, pour prés du Palais Royal, qui est le veritable regime de prés. Il en est de mesme des prépositions proche et vis à vis. On dit proche l'Eglise, vis à vis l'Hôtel de Ville, en supprimant de, comme on le supprime à, proche la porte saint Jacques, et parce

qu'on dit proche l'Eglise, vis-à-vis l'Eglise; on a dit aussi proche le Palais Royal, vis-à-vis le Palais Royal, comme si ces prépositions gouvernoient l'accusatif: mais pour faire voir que le genitif est leur vrai regime, si on les met avec des pronoms personnels, qui n'ont point d'article, on y joint nécessairement la particule de, qui est la marque du génitif. Ainsi on dit, il estoit assis auprés de moi, proche de moi, vis-à-vis de moi, et non pas auprés moi, proche moi, vis-à-vis moi.

A. F. — Le regime le plus naturel de près est le genitif. Ainsi on dit sa maison est près d'une Eglise, et non pas près une Eglise. On dit fort bien il loge près la porte saint Jacques, et il y a dans cette façon de parler une double omission de la particule de, pour ne pas dire il loge près de la porte saint Jacques; ces ellipses sont fort ordinaires à la Langue. On dit de mesme près l'Hostel de Ville, parce que la repetition de la particule de blesseroit l'oreille: Près de l'Hostel de Ville. On pourroit dire, près du Palais Royal, mais près le Palais Royal, est plus usite. Auprès demande tousjours un genitif, Il loge auprès de l'Eglise et non pas auprès l'Eglise. Il estoit assis auprès de moy, et non pas auprès moy.

#### EXPÉDITION.

Ie sçay bien que depuis quelques années nos meilleurs Autheurs non seulement ne font point de difficulté d'vser de ce mot pour dire en toyage de guerre en pays esloigné, comme l'expedition d'Alexandre, ou de Cesar, mais le preserent mesme à toute autre expression qui puisse signifier cela. Tant d'excellens hommes l'employent dans leurs plus belles pieces d'eloquence, que je ne suis pas si temeraire que de le condamner; Mais auec le respect qui leur est deu, je diray qu'aux ouurages qui doiuent voir la Cour, et passer par les mains des Dames, je ne le voudrois pas mettre, parce que ny elles, ny les Courtisans qui n'auront point estudié, n'auront garde de l'entendre, ny de prendre jamais expedition, qu'au sens ordinaire, et auquel tout le monde a accoustumé de s'en seruir. Ie n'ay pas remarqué que M. Coeffeteau l'ayt

mis en aucun de ses escrits, mais j'ay bien pris garde, que des Dames d'excellent esprit lisant vn liure, où ce mot estoit employé au sens dont nous parlons, s'estoient arrestées tout court au milieu d'vn des plus beaux endroits du liure, perdant ou du moins interrompant par l'obscurité d'vn seul mot le plaisir qu'elles prenoient en cette lecture. Si je m'en seruois, j'y voudrois tousjours ajouter militaire, et dire rne expedition militaire, des expeditions militaires; car cette epithete l'explique en quelque façon, quoy que la plus part des Dames entendent aussi peu militaire qu'expedition.

- T. C. Le Pere Bouhours n'est pas du sentiment de M. de Vaugelas, qui veut qu'on dise une expedition militaire, des expeditions militaires, afin que cette Epithete explique ce que signifie ce mot. Il dit qu'en lisant expedition, tout le monde entend un voyage de guerre. sans qu'il soit besoin d'y ajouster militaire, pourveu que la matiere détermine expedition à la guerre. Il en donne ces exemples. Cesar partit pour cette grande expedition. Il ne s'est jamais veu d'expeditions plus hardies ni plus heureuses que celles d'Alexandre.
- A. F.—Expedition, est presentement un mot sort connu, et il n'est point besoin d'y joindre l'adjectif Militaire pour le saire entendre. Cesar partit pour cette grande expedition. Saint Loüis au retour de sa premiere expedition d'Outremer.

## PREVIT, PREVEUT.

On demande s'il faut dire, il preuit, ou il preueut. Il faut dire, preuit, quoy qu'il y en ayt quelques-vns qui disent preueut. La raison de douter est, que pour-uoir, est un composé de voir, et neantmoins on dit, il pourueut, et non pas il pouruit. Outre qu'il y a des verbes simples qui se conjuguent d'vne façon, et leurs composez se conjuguent d'une autre, par exemple on conjugue nous disons, vous dites, etc. et au composé l'on dit, nous mesdisons, vous mesdisez, et non pas vous mesdites, et de mesmes nous predisons, vous predisez, et non

pas uous predites. Ainsi nous disons au simple, quoy qu'il die, et nous ne dirons pas au composé, quoy qu'il mesdie, ny quoy qu'il predie, mais quoy qu'il mesdise et quoy qu'il predise. Ainsi au participe simple on dit decidé, et au composé on dit indecis, et non pas indecidé. Il y en a encore d'autres, qui ne se presentent pas toujours à la plume. Ainsi encore pour la prononciation on dit respondre, sans prononcer l's et au composé on dit, correspondre, en prononçant l's.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer dit, que prévut est plus en usage, et M. Menage a marqué dans ses additions, qu'il faut ajouster prévit et prévut à ce qu'il dit dans le 178° chapitre de ses Observations, que l'usage est partagéentre survesquit et survescut. Je ne croi point qu'on puisse dire il prévut. Si on le disoit au singulier, on diroit ils prévurent au pluriel, et il n'y a personne qui ne demeure d'accord qu'on dit tousjours *ils prévirent.* L'usage a peu être partagé entre *survesquit* et survescut, par ce qu'on a dit également au pluriel survesauirent et survescurent, mais prévurent n'a jamais été ni dit ni escrit. Peut-estre que sans y faire réflexion, quelques-uns ont dit prévut, à cause qu'on dit pourvut, et que ces deux mots ont beaucoup de ressemblance, mais pourrut sait pourvurent, au pluriel, et puisqu'on ne dit point ils prévurent, cela prouve assez qu'on ne peut dire il prévut, car la troisième personne du pluriet dans tous les temps, se forme tousjours sur la troisiéme personne du singulier. Cela est si vrai, que quand les deux premieres personnes du pluriel sont differentes du singulier, la troisième de ce même pluriel reprend l'analogie de la troisième du singulier. Le verbe aller, en est un exemple. Les deux premieres personnes du pluriel, nous allons, vous allez, sont entierement differentes du singulier, je vais, tu vas, et dans la troisième, on ne dit pas, ils allent, mais ils vont, par rapport à la troisième personne du singulier il va. On peut remarquer la mesme chose dans les verbes. mourir, pouvoir, vouloir, venir, et plusieurs autres; on dit aux deux troisiémes personnes, il meurt, ils meurent; il peut, ils peuvent; il veut, ils veulent; il vient, ils viennent, quoique ces verbes fassent aux deux premieres personnes du pluriel, nous mourons; vous mourez, et non pas nous meurons, vous meurez, comme ils devroient faire par l'analogie du singulier; nous pouvons, vous pouvez; nous voulons, vous voulez; nous venons, vous venez. Ce n'est pas sculement au prétérit indéfini je pourveus que le verbe pourvoir ne suit pas son simple. On dit au futur, je pourvoirai à cela, et non pas je pourverrai, quoique voir qui est le simple, ait au futur je verrai. Prévoir, fait aussi, je prévoirai au futur. Entrevoir et revoir, suivent voir dans tous ses temps.

Quelques-uns disent, j'enverrai chez vous qui est le futur du verbe envoyer, et il y en a mesme qui l'escrivent. Je ne sçai si cette prononciation est receuë de tout le monde; mais je voudrois tousjours écrire j'enverrai.

A. F. — Quoy que prévoir et pourvoir soient deux verbes composez du verbe voir, il n'y a que le premier qui fasse je prévis, de mesme que voir fait je vis; pourvoir fait je pourveus, tu pourveus, il pourveut. Toute cette Remarque a paru fort juste, à l'exception de quoy qu'il die, qu'on a desja condamné dans une Remarque précedente, il faut dire, quoy qu'il dise.

#### ALLER AU DEVANT.

Voici comme il se faut seruir de cette phrase, par exemple il faut dire, il est allé au deuant de luy, il faut aller au deuant de luy, et non pas, il luy est allé au deuant, il luy faut aller au deuant, comme parlent les Gascons, et mesme quelques Parisiens, qui ont corrompu leur langage naturel par la contagion des Prouinciaux.

- T. C.— Lui aller à la rencontre est la mesme faute que lui aller au-devant. Il faut dire aller à sa rencontre. Il y a desja une remarque sur ce mot, et l'on a fait observer qu'aller à la rencontre de quelqu'un se dit sans déference, au lieu qu'aller au-devant de quelqu'un marque quelque déference.
- A. F. M. de Vauglas a marqué la veritable construction de cette phrase. On ne dit point il luy est allé au devant, ny il luy faut aller au devant, mais il est allé au devant de luy, il faut aller au devant de luy.

## SI, particule conditionnelle.

L'i de cette particule quand elle est conditionnelle,

et non autrement, ne se mange point deuant aucune des cinq voyelles, si ce n'est deuant i, encore n'est-ce que deuant ces deux mots, il, et ils, par exemple on dit, si apres cela, et non pas s'apres cela; si entre-nous, et non pas s'entre-nous; si implorant, et non pas s'implorant; si on le dit, et non pas s'on le dit; et enfin si vn homme, et non pas s'en homme; mais deuant il et ils cet i se mange, et l'on dit s'il faut, s'il vient, s'ils viennent et non pas siil faut, si il vient, si ils viennent, comme escriuent quelques-vns mesme de ceux qui ont la reputation de bien escrire; Et c'est ce qui a donné lieu à cette Remarque, dont je ne me serois pas auisé, comme la croyant superfluë, si je n'eusse trouué cette faute continuelle en leurs escrits, qui estant dignes d'estre imitez en tout le reste pourroient surprendre en cela leurs imitateurs.

- T. C. Si, ne peut jamais estre mis devant il et ils, que comme particule conditionnelle, si ce n'est dans cette façon de parler qui est populaire et de peu d'usage. Ils n'ont presque pas de bien, et si ils font tous les jours grand' chere, pour dire quoiqu'ils ayent fort peu de bien, ils ne laissent pas de faire tousjours grand' chere. Alors l'i de si, ne se mange point devant ils. Il est certain qu'on ne dit s'il faut, s'il vient, que pour éviter la cacophonie des deux i qui se rencontreroient, en disant si il faut, si il vient. Cependant, comme le remarque fort bien M. de Vaugelas, non-seulement l'i de si ne se mange point devant les autres voyelles, et l'on ne dit point s'elle vient, pour si elle vient; mais mesme si ne perd point son i, quand il est devant les autres mots qui commencent par i. Ainsi l'on dit, si irrité du peu de respect qu'il a pour vous, tous cherchez à l'en punir : Si imprudemment vous tombez dans quelque faute, et non pas s'irrité, s'imprudemment.
- A. F. Tout ce que M. de Vaugelas a dit dans cette Remarque est incontestable.

## PACT, PACTE, PACTION.

Pact, ne vaut rien du tout, pacte, est bon. On dit un pacte tacite, et que les sorciers font un pacte auec le diable, mais paction, est le meilleur, et le plus vsité, faire une paction. Il y a de certaines Prouinces en France, où l'on dit pache, pour paction, mais ce mot est barbare.

- T. C. Sur ce que M. de Vaugelas dit que paction est meilleur, et plus usite que pacte, M. Chapelain a escrit qu'il faut dire, les Sorciers font un pacte avec le diable, et que font une paction avec le diable, ne vaut rien. Il ajouste que pacte est consacré aux sortileges, et que paction est pour les traitez et conventions dans les choses morales. Pact ne se dit point.
- A. F. Ceux qui escrivent pacte, sans e, l'escrivent mal. Il faut saire entendre cet e, et prononcer pacte, un pacte tacite. Paction est sort usité entre les personnes, faire une paction avec quelqu'un; mais on dit faire un pacte avec le Diable, et non pas faire une paction.

### EBENE, YVOIRE.

Ces deux mots sont féminins, il faut dire par exemple, voyla de l'ebene bien noire, et de l'yuoire bien blanche. Toute la Cour parle ainsi. Ceux qui trauaillent en ebene, font ce mot des deux genres, mais il s'en faut tenir à la Cour. Pour ceux qui trauaillent en yuoire, ils le font tousjours feminin.

- T. C. M. Menage rapporte un exemple de Rabelais qui a fait *yvoire* de ce mesme genre. Il ajouste que présentement tous les Ebenistes font *ebene* feminin. C'est asseurément de ce genre que sont ces deux mots.
  - A. F. Ebene est féminin, et yvoire masculin.

#### Courroucé.

Ce mot, dans le propre est vieux, et n'est plus gueres en vsage, car on dira rarement, il est courroucé contre moy, pour dire, il est en colere contre moy; mais dans le figuré il est fort bon, comme

quand on dit que la mer est courroucée, pour dire, qu'elle est fort agitée, et qu'il y a une grande tourmente. Il y a ainsi plusieurs autres mots, qu'on rejette dans le propre, et qu'on reçoit dans le figuré, mais ils ne se presentent pas maintenant à ma mémoire.

rien au propre à l'égard de couroucé, et que Monsieur de Vaugelas n'a pas eu raison de fletrir cette façon de parler, il est couroucé contre moi, en disant qu'on en use rarement. Je crois qu'on parle très-bien lorsque l'on dit dans le propre, Dieu est couroucé contre son peuple, le Ciel est couroucé contre nous. Il semble mesme qu'en parlant d'un homme, le mot couroucé, fait mieux entendre les essets extérieurs de la colère. Je vois beaucoup de personnes qui ne mettent qu'une r à couroucé, je croi que c'est comme il faut l'écrire, et qu'en prononçant ce mot, on n'y fait point sentir une double r.

Monsieur Menage dit qu'en Prose on n'employe jamais couroux qu'au singulier, mais qu'en vers on peut dire mes couroux. Il en rapporte plusieurs exemples, et entre autres celuici de Malherbe.

Certes vous estes bons, et combien que nos crimes Vous donnent contre nous des courroux légitimes.

Comme il ne faut pas imiter Malherbe dans combien que, qu'il employe pour encore que, je croi aussi qu'il est bon de s'abstenir de mettre couroux au pluriel.

A. F. — Courroucé n'est plus en usage dans le propre. On ne dit point il est fort courroucé contre vous; mais on dit fort bien au figuré, le Ciel courroucé contre nos crimes. Les flots courroucez.

#### VERS, ENVERS.

Ces deux prepositions ne veulent pas estre confonduës; vers, signifie le versus, des Latins, comme vers l'Orient, vers l'Occident; et enuers, signifie l'erga, comme la pieté enuers Dieu, enuers son pere, enuers sa mere, etc. Vers est, pour le lieu, et enuers pour la personne. Ce seroit mal parler de dire la pieté des

enfans vers le père, comme escrit tousjours un grand homme. Que si l'on dit, il s'est tourné vers moy, et que de là on veuille inferer, que vers, se dit aussi bien pour la personne, que pour le lieu, on respond qu'en cet exemple vers, ne laisse pas de regarder le lieu, plustost que la personne, comme le mot de tourner, le fait assez voir.

- T. C. M. Menage observe que vers se dit, quelquesois de la personne. Il en donne pour exemples, Ambassadeur vers le Pape, Ambassadeur vers la République de Venise. Il est certain qu'on parleroit très-mal en disant Ambassadeur envers le Pape, mais vers en cet endroit semble encore regarder le lieu, puisqu'on sous-entend en quelque sorte le mot envoyé; envoyé Ambassadeur vers le Pape. Monsieur Chapelain dit que dans, il s'est tourné vers moi, vers signifie devers; et veut dire de mon costé ou du costé où j'estois. Devers est une préposition qui a vicilli, et dont il n'y a plus que le peuple qui se serve.
- A. F. La distinction que fait M. de Vaugelas de ces deux prépositions est fort juste. Vers est pour le lieu, et envers pour les personnes. On dit pourtant, l'Ambassadeur vers le Roy d'Espagne; mais le mot envoyé est sous-entendu en cette phrase. On croit que vers en cet endroit regarde le lieu.

#### VLCERE.

Ce mot est masculin, *rn rlcere amoureux*, dit un grand personnage, en traduisant *rulnus alit venis*. On dit *rn rlcere malin*, et non pas *maligne*, neantmoins à la Cour plusieurs le font feminin.

- T. C. C'est M. le Cardinal du Perron qui a dit un ulcere amoureux. M. Chapelain condamne ceux de la Cour qui ont sait ulcere féminin; il est masculin.
- A. F. Tout le monde fait aujourd'huy *Ulcere* masculin, tant à la Cour qu'à la ville.

### VNE PARTIE DU PAIN MANGÉ.

On demande s'il faut dire, par exemple, ie n'ai fait que sortir de la chambre, j'ai trouvé vne partie du pain mangé ou j'ay trouvé vne partie du pain mangée. Cette question ayant esté agitée en fort bonne compagnie, et de personnes très-sçauantes en la langue, tous sont demeurez d'accord que selon la Grammaire ordinaire, il faut dire vne partie du pain mangée, et non pas mangé; mais la plus-part ont soustenu que l'Vsage disoit vne partie du pain mangé, et non pas mangée, et que l'Vsage le voulant ainsi, il n'estoit plus question de Grammaire ny de Reigle. Mesme on a ajousté ce que je pense auoir remarqué en diuers endroits, qu'il n'y a point de locution qui ayt si bonne grace en toutes sortes de langues, que celle que l'Vsage a establie contre la Reigle, et qui a comme secoué le joug de la Grammaire: En esset les Poëtes Grecs et Latins en ont fait de belles figures, dont ils ornent leurs escrits, comme est la synecdoche (qu'ils appellent) et plusieurs autres semblables, sur quoy ce mot de Quintilien, est excellent, aliud est Latine, aliud Grammatice loqui. Mais pour reuenir à nostre exemple, on dit tout de mesme, il a vne partie du bras cassé, il a rne partie de l'os rompu, il a rne partie du bras emporté, et non pas cassée, rompuë, ny emportée. On pourroit en rendre quelque raison, mais il seroit superflu, puis qu'il est constant que l'Vsage sait parler ainsi, et qu'il fait plusieurs choses sans raison, et mesme contre la raison, ausquelles neantmoins il faut obeir en matiere de langage.

- P. Une partie du pain mangé. Coësseaux brûlée, et enliv. 2, p. 32. Il vit une partie de ses vaisseaux brûlée, et encore pleine de seu, une autre partie brisée contre les rochers, Mais p. 330, il dit, sur ce peu de vaisseaux qui lui restoient. Pag. 354, une partie (de ses gens de rame) s'en étoit ensuie, et l'autre perie de maladie.
  - T. C. M. Chapelain prétend qu'on dit, Il a une partie du YAUGELAS. II.

bras rompu, par le mesme usage qui fait dire la pluspart du monde fait, omnia pontus erat, je ne croi pas. On dit, la pluspart du monde fait, et non pas font, parce qu'après la plupart, il y a un genitif singulier qui détermine le verbe qui suit au singulier. Ainsi voilà une regle, et elle est si bien établie, que si le genitif est au pluriel, il faut mettre nèces-sairement le verbe au pluriel et dire, la plupart de ses amis l'ont abandonné, et non pas, l'a abandonné, mais dans j'ai trouvé une partie du pain mangé, il n'y a que l'usage seul qu'on puisse donner pour raison.

Monsieur Menage ajouste aux exemples de Monsieur de Vaugelas qu'il appelle bizarres façons de parler, les deux exemples qui suivent: Il trouva une partie de ses hommes morts, et l'autre malade. De deux mille hommes qu'ils étoient, six cens demeurerent sur la place, et le reste se sauva par la connaissance qu'ils avoient du païs. Il dit que pour parler régulièrement, il faudroit dire, Il trouva une partie de ses hommes morte; par la connaissance qu'il avoit du païs; mais que ce scroit parler Allemand en François que de parler de la sorte.

Quoi qu'il faille dire la pluspart des hommes font, parce que dans ces sortes de phrases, c'est le génitif singulier ou pluriel qui détermine le verbe à estre du mesme nombre, on ne laisse pas de dire. Une partie des ennemis prit la fuite, et je croi mesme que c'est mieux parler que de dire, une partie des ennemis prirent la fuile, parce qu'une partie n'est pas un nom qu'on puisse dire si collectif que la *pluspart*, mais je croi en même temps, que quand au lieu de ce genitif des ennemis. on met la particule relative en, on dit egalement bien, Il y en eut une parlie qui pril la fuile, et qui prirent la fuite. La raison est que ces mots, Il en eut, ostrent à l'esprit une maniere de pluriel dont il ne perd point l'idée, et ce qui sait voir cela, c'est qu'en ne meltant point une partie, à quoi qui prit se doit rapporter, il faut mettre necessairement le verbe au pluriel, Il y en eut qui prirent la fuite, c'est-à-dire Il y en eut plusieurs qui prirent la suite, et comme une partie se prend pour plusieurs, on dit de mesme, Il y en eut une partie qui prirent la fuite.

A. F. — Il ne faut point chercher de raison dans une façon de parler receuë par l'Usage, qui est plus fort que toutes les regles. Il est vrai que le pain entier n'est pas mangé, et qu'il n'y en a qu'une partie qui soit mangé, mais il est certain qu'il faut dire, J'ay trouvé une partie du pain mangé, et non pas mangée; de mesme qu'on dit au pluriel, il revint après un

royage de plus de vingt ans, et trouva une partie de ses enfans morts, et non pas une partie de ses enfunts morte.

## DE LA FAÇON QUE J'AY DIT.

C'est ainsi qu'il faut dire, et non pas de la façon que f'ay dite, quoy que selon la Reigle il le faudroit saire seminin. Il y en a toutesois qui croyent, que l'vn et l'autre est bon, mais i'apprens qu'ils se trompent. En cet exemple, ces paroles de la saçon que, sont comme adverbiales, et ont le mesme sens que si l'on disoit comme j'ay dit. Il s'en rencontre quelquesois d'autres de cette nature, dont je ne me souviens pas maintenant, où il en saut vser de mesme.

- T.C. De la façon que signifie simplement comme, et cela ciant, il saut dire, de la sacon que j'ai dit, et non pas que j'ai dite, car pour mettre le participe de dire au féminin, il faudroit que la particule relative que sust relative à façon, de la saçon laquelle j'ai dite, et dans cette phrase que ne se résout point par laquelle. On y sous-entend le relatif le; c'est comme si on disoit de la façon que je l'ai dit, et le étant masculin, il faut mettre dit, et non pas dite, par la regle establie dans une autre Remarque, que toutes les sois qu'un accusatif relatif est devant le verbe qui le regit, il faut que le participe de ce verbe s'accorde en genre et en nombre relatif. Le *Livre* qu'il a leu, les Lettres que j'ai receues. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvée, je les ai trouvez, je les ai trouvées. La particule que dans, de la sacon que j'ai dil, n'est pas plus relative, c'esta-dire, ne s'exprime non plus par laquelle, que dans cette phrase, de la façon qu'on m'a dit la chose, et il n'y a personne qui ne voye qu'on ne scauroit dire, de la façon qu'on m'a dite la chose, que ne se résolvant point par laquelle, puisqu'on ne diroit pas, de la façon laquelle on m'a dit la chose, ce qui fait connoistre clairement que de la façon que fai dit est mis pour, de la façon que je l'ai dit.
- A. F. M. de Vaugelas a raison de faire observer que ces paroles de la façon que, sont comme adverbiales, et que c'est la mesme chose que si on disoit comme. Si elles avoient un autre sens, il faudroit qu'elles signifiassent de la façon laquelle j'ai dite, ce qui ne peut estre, la particule que

n'estant point relative en cette phrase. Ainsi il est hors de doute qu'il faut dire de la façon que j'ay dil, et non pas que j'ay dile.

## II. SE VIENT IUSTIFIER, IL VIENT SE IUSTIFIER.

Cette remarque est de grande estenduë; car à tous propos il s'offre occasion de dire l'vn ou l'autre en d'autres exemples, que celui que je viens de proposer, comme je ne le reux pas faire, ou je ne reux pas le faire, ils me vont blasmer, ou ils vont me blasmer, et ainsi d'une infinité d'autres, où l'on employe les pronoms personnels. Il s'agit donc de sçauoir si tous deux sont bons, et cela estant, lequel est le meilleur. On respond que tous deux sont bons, mais que si celuy-là doit estre appelé le meilleur, qui est le plus en vsage, je ne le reux pas faire, sera meilleur que je ne veux pas le faire, parce qu'il est incomparablement plus vsité. M. Coeffeteau obseruoit ordinairement le contraire, et mettoit le pronom auprès de l'infinitif, parce que faisant profession d'vne grande netteté de style, il trouuoit que la construction en estoit plus nette et plus reguliere; Mais il y a plus de grace, ce me semble, en cette transposition, puis que l'Vsage l'authorise, suiuant ce qui a été dit en la Remarque, qui a pour titre, Vue partie du pain mangé. Vne des principales beautez du Grec et du Latin consiste en ces transpositions, et comme elles sont fort rares en notre langue, surtout en prose, elles en sont plus agréables.

T. C. — Je croi que l'oreille seule decide dans toutes les façons de parler pareilles à celles qui sont employées dans cette Remarque. Ainsi je ne le reux pas faire est meilleur que je ne reux pas le faire, parce qu'il sonne mieux à l'oreille. Par cette mesme raison je dirois que, celvi que je viens de rous nommer, plustost que, celui que je rous riens de nommer, à cause de la rudesse de ces deux mots, rous viens, qui ne sont séparez par aucun autre. Il y a pourtant des occasions, où non-seulement il rient se justifier est meilleur, que

il se vient justifier, mais où ce dernier feroit une faute. Ainsi il ne saut pas dire, il se vint justister, et répondre aux accusations qu'on lui avoit faites. La raison est que ces premiers mots il se vint, ne se rapportent pas moins à répondre qu'à justifier, et qu'on trouve dans cette phrase, il se vint répondre qui est mal, parce que le pronom se y est supersu; comme on y trouve, il se vint justifier qui est bien, parce que le pronom se y est gouverné par justifier. On connoit par-là que la transposition du pronom personnel se est vicieuse, et qu'il saut dire, Il vint se justifier, et répondre aux accusations, etc. auguel cas il vint fait une construction correcte, et s'accommode aussi-bien avec répondre, qu'avec se justifler. De mesme il n'est pas quelquesois indisserent d'escrire. Je lui pouvois reprocher, ou quelque chose semblable, ou de mettre, Je pouvois lui reprocher. En voici un exemple. Je lui pouvois reprocher beaucoup de choses, et découvrir la trahison qu'il m'avoit saite, mais je crus qu'il valoit mieux, etc. Il y a là une construction fort défectueuse, parce que ces mots Je lui pouvois se rapportent aussi-bien à découvrir qu'à reprocher, et il est aisé de voir que mon intention n'est pas de dire, Je lui pouvois découvrir la trahison qu'il m'avoit faite, mais seulement, Je pouvois la décourrir à tout le monde, de sorte que pour rendre la construction correcte, et empescher que l'esprit ne prenne une fausse idée, il faut dire, Je pouvois lui reprocher beaucoup de choses et découvrir la trahison qu'il m'avoit faile.

A. F. — On a trouvé qu'il n'y a que l'oreille à consulter sur toutes les phrases qui sont rapportées dans cette Remarque. La seule occasion où le pronom relatif doit estre mis apres le verbe venir, et non pas devant, c'est quand la conjonction, et, joint un second infinitif avec justifier, et que ce second infinitif ne demande point le pronom personnel se. Il faut dire, il vint se justifier et dire les raisons qui l'avoient obligé à, etc., et non pas, il se vint justifier et dire, parce que ces mots il se vint s'accordent fort bien avec justifier, mais ils ne peuvent s'accorder avec dire.

#### VIEIL, VIEUX.

Tous deux sont bons, mais non pas indifferemment; car vieil ne se doit jamais mettre à la fin des mots, ny deuant les substantifs, qui commencent par une

consonne, comme on ne dira pas c'est un homme vieil, c'est un habit vieil, quoy qu'à Paris plusieurs disent du vin vieil, mais mal. On ne dira pas non plus, c'est un vieil gurçon, c'est un vieil manteau, mais un homme vieux, un habit vieux, du vin vieux, un vieux garçon, un vieux manteau. Le seul vsage donc de vieil, est deuant les substantifs, qui commencent par une voyelle, comme un vieil homme, un vieil ami, un vieil habit, etc. Ce n'est pas que l'on ne die aussi un vieux homme, un vieux amy, un vieux habit, mais vieil, y est beaucoup meilleur.

T. C. — M. Menage dit que ceux de nos Anciens qui ont le mieux escrit, ont dit vieil devant une consone aussi-bien que devant une voyelle, et vieux devant une consone, mais qu'à present on dit tousjours vieux. Quoiqu'on le dise devant plusieurs mots qui commencent par une voyelle, dont M. Menage rapporte ces deux exemples de M. Maynard.

A Plote le vieux Esclave, etc. Un Rimeur vieux et Gascon, etc.

Je croi que vieil est beaucoup meilleur devant homme, habit, ami, et autres semblables. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il saut dire dépositler le vieil homme, dépositler le vieil Adam, et non pas, dépositler le vieux homme, le vieux Adam. Vieils au pluriel n'a point d'usage, on dit vieux, comme en ce proverbe, qui n'est bon qu'au pluriel, vieux amis et vieux écus.

Le père Bouhours fait une remarque fort juste sur le mot de vieux. Il dit qu'il dissere du mot d'ancien, en ce qu'on ne dit pas, Il est plus ancien que moi: pour dire précisement. Il est plus agé que moi, et qu'ancien a rapport au siècle, et non pas à l'âge. Ainsi on dit qu'Aristote est plus ancien que Ciceron, parce qu'il vivoit dans un siècle qui précédoit de heaucoup celui où Ciceron vivoit. On dit au contraire, Ciceron éloit plus vieux que Virgile, parce qu'il avoit plus d'age et qu'il vivoit dans le mesme siècle. Il est mon ancien dans le Parlement, yeut dire, Il est receu avant moi, quoiqu'il soit peut-estre plus jeune que moi. On dit aussi une Maison ancienne, quand on parle de la Famille, et une vieille maison, quand on parle des bastimens. Toutes ces Remarques sont du Pere Bouhours, qui dans un autre Chapitre observe qu'il y a beaucoup de disserence entre antiquité et ancienneté. Il sait remarquer qu'antiquité se prend d'ordinaire, pour les siécles

possez, les Héros de l'antiquilé, pour les ouvrages, et quelquefois pour les personnes des siècles passez. Ce sont des restes de l'antiquité; cela sent sa bonne antiquité, on peut opposer les deux Scaligers à la plus sçavante antiquité, et qu'on s'en sert aussi pour signifier d'anciens monumens, Les anliquitez d'une Ville, les antiquitez Romaines. Il dit ensuite qu'ancienneté dans sa propre signification marque le temps qu'il y a qu'une personne est receuë en une charge ou en une société. Son ancienneté le fait passer devant les autres. C'est l'anciennete qui règle les rangs, le droit d'ancienneté. Il ajouste qu'il se dit en général des Maisons et des Familles, l'ancienneté des Maisons est une des principales marques de leur Noblesse; cette Famille dont la grandeur et l'ancienneté vont connuës, et qu'on dit aussi de toute ancienneté pour dire de tout temps. Il observe ailleurs qu'en matière de Médailles, de Statuës, de Tableaux, et même d'Architecture, antique s'employe comme substantif, une antique, de belles antiques. les beautez de l'antique, et comme adjectif, les estampes que zous voyons des choses antiques, dans les Statuës antiques, dans les plus beaux reliefs antiques: quand je pense à ces bastimens antiques dont, etc. Il fait encore remarquer, qu'on an un habit à l'antique, un habit antique, un air antique, pour dire un habil, un air du vieux temps, et que Lois antiques, est une phrase consacré pour signifier les Loix des Visigots, des Bourguignons, des Francs, etc., recuëillies ensemble, parce qu'en parlant des autres Loix Romaines, Francoises, etc., de quelque temps qu'elles soient, il faut dire Lois anciennes, comme Coutumes anciennes, Ceremonies auciennes. Je ne parle point d'antique employé en Vers, où il a souvent plus de grace qu'ancien.

Vers les sables brûlants de l'Africain rivage. Furent les murs hautains de l'antique Carthage.

A. F. — On a trouvé que la regle establie dans cette Remerque sur les mots vieil et vieux, doit estre tousjours suivis, sans excepter sueun substantif commençant par une voyelle. Il faut dire un vieil homme, un vieil ami, un vieil labit, et jamais un vieux homme, un vieux ami, un vieux habit.

CYMBALES, TYMBALES, HEMISTICHE.

Ces deux premiers mots sont tousjours feminins.

des cymbales sonantes. Hemistiche, qui signifie vn demivers, est tousjours masculin, vn hemistiche.

- T. C. Le genre de ces trois mots n'est contesté de personne. Les deux premiers sont féminins, et le dernier masculin.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur le genre des trois mots qui font le sujet de cette Remarque.

Doux ou plusieurs pluriels suiuis d'on singulier auec la conionction Et deuant le verbe, comment ils regissent le verbe?

L'exemple le va faire entendre, Non seulement tous ses honneurs et toutes ses richesses, mais toute sa vertu s'esuanoüirent. Quelques vns ont soustenu que c'estoit bien dit à cause des pluriels et de plusieurs choses qui precedent le verbe, car quand il n'y auroit que des singuliers, estant de diuerse nature et joints par la conjonction et, ils regiroient tousjours le pluriel, donc à plus forte raison y ayant des pluriels. Neantmoins la plus-part ne sont pas de cet auis, et tiennent qu'asseurément il faut dire, non seulement tous ses honneurs, et toutes ses richesses, mais toute sa vertu s'esuanoüit, non pas à cause de vertu, qui est au singulier, et le plus proche du verbe s'esuanoüir; car il n'y a point de doute qu'il faudroit dire ses honneurs, ses richesses, et sa vertu s'esuanoüirent, et non pas s'esuanoüit, quoy que vertu, en cet exemple soit au singulier, et proche du verbe, comme en l'autre; Mais cela procede, si je ne me trompe, de deux raisons, I'vne que l'adjectif tout, comme c'est vn mot collectif, et qui reduit les choses à l'vnité, quand il est immediatement deuant le verbe au singulier, il demande necessairement le singulier du verbe qui le suit, nonobstant tous les pluriels qui le precedent, et pour le faire voir plus clairement, seruons-nous du mesme exemple, et disons tous ses honneurs, toutes ses richesses, et toute sa vertu s'esuanoüirent. Il est cer-

tain que presque tous ceux, qui sont sçauans en nostre langue, condamnent cette façon de parler, et soustiennent qu'il faut dire s'esuanoûit, quoy qu'ils ne doutent point qu'en l'autre exemple, il ne faille dire ses honneurs, ses richesses, et sa vertu s'esuanoüirent. Il n'y a donc que l'adjectif tout, qui cause cette difference. La seconde raison meilleure encore que la premiere est, que la particule mais, qui est au premier exemple, separe en quelque façon ce membre de celuy qui le precede, et rompant la premiere construction des pluriels, en demande vne particuliere pour elle, qui est le singulier, ce mais, seruant comme d'vne barriere entre-deux, et d'vn obstacle pour empescher la communication et l'influence des pluriels sur le verbe. Quoy qu'il en soit, et à quelque cause qu'on l'attribue, l'Vsage le fait ainsi dire presque à tout le monde, et les femmes que j'ay consultées là dessus, à l'imitation de Ciceron, sont toutes de cet auis, et ne peuuent sousfrir, non seulement toutes ses richesses et tous ses honneurs, mais toute sa vertu s'esuanoüirent. Que si l'on demande ce que deulendront ces pluriels, toutes ses honneurs et toutes ses richesses, sans aucun verbe qu'ils regissent; Il faut respondre, que l'on y sous-entend le mesme verbe au pluriel, s'esuanouïrent, lequel neantmoins on n'exprime pas, pour n'estre pas obligé de le repeter deux fois, quand on le met apres toute sa vertu; car si l'on ne le mettoit point à la fin, on diroit fort bien, non seulement tous ses honneurs, et toutes ses richesses s'esuanoüirent, mais toute sa vertu, et alors apres tertu, il faudroit sous-entendre s'esuanoüit. Mais il est beaucoup plus elegant de le sous-entendre en cet exemple après les pluriels, qu'apres le singulier.

T. C. — C'est assuerément à cause de mais, qui en commençant le second membre de la période sait sous-entendre s'es-vanoüirent dans le premier, qu'il saut dire, non-seulement tous ses honneurs, et toutes ses richesses, mais toute sa vertu s'esvanoüit. Ce n'est pas la mesme chose quand on met la conjonction et au lieu de mais, et je ne croi pas qu'il sust permis de dire tous ses honneurs, toutes ses richesses et toute sa

vertu s'esvanodit. Il me semble que l'adjectif ne peut réduire assez les choses à l'unité pour demander le singulier du verbe qui le suit, malgré les autres nominatifs pluriels qui le précédent. Diroît-on, tout son esprit, toute sa douceur et toute sa fermeté l'abandonna en cette occasion. Il n'y a là que des singuliers qui veulent pourtant qu'on dise, l'abandonnèrent, quoique tout soit employé dans cette phrase comme il l'est dans l'autre: et pourquoi des mots pluriels mis devant un

mot collectif, ne regiroient-ils pas aussi le pluriel?

Monsicur de la Mothe le Vayer, qui ne dit rien contre, nonseulement toutes ses richesses et tous ses honneurs, mais toute sa vertu s'esvanoüit, ne scauroit soustrir, tous ses honneurs, toutes ses richesses et toute sa vertu s'esvanoüit. Voici comme il parle dans une de ses lettres des Remarques sur la Langue Françoise. Tout cet article est contre l'usage aussi-bien que contre la raison. Il n'est pas orai, comme l'asseure Monsieur de Vaugelas, que tous ceux qui sont sçavans en notre Langue condamnent cette phrase, tous ses honneurs, toutes ses richesses s'esvanoüirent. Il veut qu'on mette s'esvanoüit au singulier, ce qui seroit un parfait solecisme, à cause que les pluriels honneurs et richesses demeureroient sans construction et sans regime. L'oreille et l'esprit sont si fort blessez quand on entend, tous ses honneurs, toutes ses richesses, et toute sa vertu s'esvanoüit, qu'en verité je n'ai pas trouvé un homme du mestier d'escrire et de bien parler, qui n'ait rejetté cette élocution.

A. F. — Il faut dire, non-seulement tous ses honneurs et toutes ses richesses, mais toute sa vertu s'esvanoùit, à cause de mais, qui suit le mot de richesses, après lequel on sous-ontend s'esvanoùirent. On a approuvé la raison que M. de Vaugelas en apporte; mais on n'a pas esté de son sentiment sur cette autre phrase, tous ses honneurs, toutes ses richesses, et toute sa vertu s'esvanoùit, l'adjectif tout n'empesche point qu'il ne faille dire s'esvanoùirent.

Trois substantifs, dont le premier est masculin, et les autres deux, feminins, quel genre ils demandent?

Parce que le genre masculin est le plus noble, il preuaut tout seul contre deux feminins, mesme quand ils sont plus proches du regime. Par exemple M. de Malherbe a dit.

L'air, la mer, et la terre N'entretiennent-ils pas Pue secrete loy de se faire la guerre, 4 qui de plus de mets fournira ses repas?

Il ne dit point, n'entretiennent-elles pas. Et afin qu'on ne croye pas, que ce soit vne licence poëtique, voicy des exemples en prose, le travail, la conduite, et la fortune peuvent-ils pas elever un homme? Le travail, la conduite, et la fortune joints ensemble, et non pas jointes.

T. C. — Il n'y a aucune contestation dans les exemples que Monsieur de Vaugelas rapporte. Ainsi le masculin devant l'emporter sur le féminin, parce que c'est le genre le plus noble, je dirois, il trouva l'étang et la riviere glacez. Cela ne fait aucune peine à l'oreille. Lorsque l'on entend glacez au pluriel, on connoit d'abord que cet adjectif ou participe prend ce nombre à cause qu'il se rapporte à deux singuliers qui le précédent, mais il n'en va pas de même quand les substantis sont au pluriel. On ne s'attache qu'au dernier des deux, lorsque l'adjectif n'en est separé par aucun mot, et j'avoue que je dirois, il trouvera les etangs et les rivieres glacées, et non pas les etangs et les rivieres glacez. La raison est, que glacez étant auprès de *rivieres* qui est pluriel, on oublie en quelque sorte, que le mot etangs précéde rivières, et l'oreille souffre à entendre dire les rivieres glacez, sans que glacez soit séparé de rivieres par aucun mot, car quand il se trouve un ou plusieurs mots entre le dernier substantif pluriel, féminin, et l'adjectif masculin, l'oreille ne souffre point, et l'on dit sort hien, les etangs et les rivieres qu'il trouve par tout glacez, l'empescherent de, etc. Selon cette règle, on parle fort bien en disant, les honneurs et les graces qu'on me fit, surent enviez de beaucoup de monde. C'est ce qui a esté décidé depuis peu de jours dans une assemblée d'habiles gens où cet exemple sut proposé. On demanda ensulte s'il salloit dire au prétérit défini dans ce mesme exemple, les honneurs et les graces qu'on m'a failes, ou bien les honneurs et les graces qu'on m'a faits, à cause que le participe faits qui est masculin, est separé par deux mots de *graces*, qui est le dernier adjectif feminin. Quelques-uns qui furent d'abord pour le participe masculin, dirent ensuite qu'il falloit chercher un autre tour, mais ce n'estoit pas résoudre la question, c'estoit l'éluder. On tomba d'accord ensin qu'il falloit dire les honneurs et les graces

qu'on m'a faites, et que faites n'estoit point censé estre separé de grace, parce que c'étoit la mesme chose que si on disoit, les graces faites à moi. On dit encore que l'adjectif n'estoit censé estre séparé du substantif que quand le verbe auxiliaire estre ou quelque autre, estoit entre deux, ce qu'on pouvoit remarquer dans ce mesme exemple où il falloit dire, les honneurs et les graces qu'on m'a faites ont esté fort enviez. Il y a des constructions si particulières dans notre langue, qu'on s'y trouve tous les jours embarrassé, sans qu'on en puisse donner de règles certaines.

A. F. — On a approuvé tous les exemples qui sont rapportez dans cette Remarque; mais on a cru, que quand il y a deux noms substantifs au pluriel, dont le premier est masculin, et le second féminin, il faut faire rapporter l'adjectif qui suit à ce second substantif qui est feminin, et dire, il trouva les estangs et les rivieres glacées, et non pas les estangs et lex rivieres glacez.

Verbes qui doinent estre mis au subionctif, et non à l'indicatif.

Par exemple, je ne crois pas que personne puisse dire que je l'aye trompé, il faut ainsi parler, et non pas que je l'ay trompé, en l'indicatif. La Reigle est, que quand il y a trois verbes dans vne periode continuë, si le premier est accompagné d'vne negatiue, les deux autres qui suiuent, doiuent estre mis au subjonctif, comme sont en cet exemple, puisse, et je l'aye trompé. Pour le premier, je ne vois personne, qui y manque. mais pour le second, plusieurs mettent l'indicatif pour le subjonctif, et disent, je ne crois pas que personne puisse dire que je l'ay trompé, au lieu de dire, que je l'aye trompé. C'est vne faute que fait d'ordinaire vn de nos meilleurs Escriuains, et ce qui m'a obligé de faire cette remarque, tant pour empescher qu'on ne l'imite en cela, que parce qu'il y a apparence, que puis qu'vn si excellent Autheur y manque. d'autres y manqueront aussi.

T. C. — Monsieur de Vaugelas n'a examine que l'exemple

proposé dans cette remarque, lorsqu'il a donné pour règle que quand il y a trois verbes dans une période continuë, si le premier est accompagné d'une négative, les deux autres qui suivent doivent estre mis au subjonctif. Si cette règle estoit vraie, il saudroit dire, il ne sçait pas qu'on dise dans la ville qu'il soit un mal-honneste homme, ce qui seroit ridicule. Cependant voilà une période dans laquelle il se rencontre trois verbes. dont le premier est accompagné d'une négative, et il faut pourtant mettre les deux qui suivent à l'indicatif, et dire, il ne scait pas qu'on dit dans la ville qu'il est un mal-honneste homme. Voici un autre exemple de trois verbes dans la mesme période, où quoique le premier soit sans négative, les deux autres ne laissent pas d'estre mis au subjonctif. Il veut que je permette que mon fils fasse le voyage d'Italie. Cela sait voir que les verbes ne sont mis au subjonctif que lorsqu'ils sont précédez par d'autres verbes qui veulent qu'ils y soient mis. Ainsi comme dire, n'est point un de ceux qui demandent que le verbe qui les suit soit au subjonctif, il me semble qu'on parle hien en disant, je ne crois pas que personne puisse dire que je l'ai trompé, quoique l'on puisse aussi fort bien dire, que je l'aie trompée. Il faut en cela consulter l'usage. Le verbe croire accompagne d'une négative gouverne le subjonctif, je ne croi pas que personne puisse dire, et sans négative il demande l'indicatif, Je croi que tu ne peux m'accuser, etc. Dans la seconde et troisième personne il gouverne indifféremment l'indicatif ou le subjonctif, et l'on dit également bien, tu crois, il croit que je suis de ses amis, et, tu crois, il croit que je sois de ses amis. C'est la mesme chose dans l'imparfait, je croyais qu'il étoit de tes amis. Je croyois qu'il fust de tex amis. Au prétérit défini ainsi qu'à l'indéfini, il ne gouverne que l'indicatif; J'ai crue, je crues qu'il estoit de tes amis, et l'on ne peut dire, j'ai crue qu'il fust de tes amis.

Après il semble, on peut mettre le verbe à l'indicatif ou au subjonctif, et on dit également bien, il semble que tout soit fait pour me nuire, il semble que tout est fait pour me nuire. Monsieur Menage qui trouve la derniere expression plus naturelle et plus Françoise, fait remarquer que quand on dit, il me semble au lieu de il semble, il faut mettre necessairement le verbe qui suit à l'indicatif. On dit, il me semble que cette femme est belle, et on ne peut dire au subjonctif, il me semble que cette femme soit belle. Cette dissérence est particuliere.

Le verbe doit estre toujours mis au subjonctif après, rien qui et personne qui. Il n'y a rien qui soit plus dégoustant; je ne connois personne qui fasse plus de cas des habiles gens.

Cela arrive en beaucoup de manières de parler, après les verbes qui sont accompagnez d'une négative. On met aussi le verbe au subjonctif plustost qu'à l'indicatif, quand un comparatif le précède, et il me semble qu'il est mieux de dire, la meilleure raison que vous puissiez me donner, que, la meil-

leure raison que vous pouvez me donner.

La pluspart des Parisiens en mettant le verbe à l'imparfait du subjonctif, retranchent la derniere syllabe de la premiere personne, ce qui est une saute. Ils disent par exemple, il croyoit que je sui me repugnoient; il consentoit que je m'appuyds de son autorité. Il saut dire, il croyoit que je susse, il vouloit que je sisse, il consentoit que je m'appuydsse.

Le verbe vouloir qui sait au present du subjonctis, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, emprunte au pluriel les deux premieres personnes de l'imparsait de l'indicatis. On dit, il ne peut croire que nous voulions lui resister, et non pas que nous veuillions. Si vous cherchez à vous corriger, et que vous vouliez vous mettre dans la bonne voye, et non pas, que vous veuillez. Plusieurs personnes donnent le mesme usage au verbe faire, et disent pourveu que nous saisions, il veut que vous faisiez ce qu'il dit. C'est mal parier; il saut dire, pourveu que nous sassions, il veut que vous fas-siez, etc.

Il me reste à parler d'une autre faute dont on ne s'appercoit que dans ce qui est escrit, parce que la prononciation ne la fait pas remarquer. Par exemple quelques-uns escrivent, et je l'ai veu souvent imprimé, quoiqu'il trouva fort mauvais qu'on lui tinst de tels discours, il ne voulut pas le saire connoistre. On doit escrire il trouva, quand on employe la troisième personne du prétérit indéfini, il trouva tous ses amis assemblez; mais quand on le met à la troisieme personne de l'imparfait du subjonctif, comme dans l'exemple que je viens de proposer, il faut escrire trouvast avec un st, quoiqu'il trouvast fort mauvais. Il en est de mesme de tint qui suit, il faut ecrire tinst avec st, parce qu'il est au subjonctif, et que tint sans s, est la troisième personne du préterit indéfini, je tins, tu tins, il tint, au lieu que dans il trouva mauvais qu'on lui tinst de tels discours; tinst est la troisième personne de l'imparfait du subjonctif, où il faut toujours une s, que je linsse, que tu tinsses, qu'il tinst. On dit de mesme, après qu'il eut fail, sans s, parce que eut est la troisième personne de. j'eus, ces mots après que ne gouvernant point le subjonctif, et il faut dire, quoiqu'il eust fait avec une s, parce que eust, dans cette phrase, est la troisième personne de l'imparsait du subjonctis, j'eusse. Pour sçavoir quand il saut écrire il eut ou il eust, comme en ces deux exemples où beaucoup de gens se trompent, si tôt qu'il eut dit, il en eust dit davantage si, etc. il saut mettre le verbe à la première personne. S'il y a j'eus, comme il se trouve dans, si tost que j'eus dit, il saut mettre eut sans s à la troisième personne, si tost qu'il eut dit. S'll y a j'eusse à la première personne, comme il se trouve dans, j'en eusse dit davantage, il saut mettre eust avec une s, à la troisième, il en eust dit davantage. On peut observer la mesme chose en quantite d'autres verbes, pour estre asseuré s'il saut escrire, par exemple il sut ou il sust; il vint ou il vinst. Cela dépend de la première personne selon qu'on y trouve, je sus, ou je susse; je vins, ou je vinsse.

Il n'y a qu'un verbe dans toute la Langue qui se mette au subjonctif, sans qu'aucun autre mot le précede. C'est sçavoir. accompagné au present d'une négative. On dit, je ne sçache rien de plus fascheux, je ne sçache personne si peu avisé qui reuille, etc. Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette manière de parler n'a lieu que dans la première personne, car on ne dit point, tu ne sçaches rien, il ne sçache rien. Dans cette phrase, je ne sçache est mis pour je ne connois, comme l'imparlait du subjonctif de ce mesme verbe se met pour le present de pouvoir. Je ne sçaurois m'empescher de vous faire connoistre, pour dire, je ne puis m'empescher, etc.

A.F. — C'est tres-bien parler que de dire, je ne croy pas que personne puisse dire que je l'aye trompé, et peut-estre ne parleroit-on pas mal si on disoit que je l'ay trompé; maîs il ne faut pas establir pour regle, que quand il y a trois verbes dans une période continuë, il saille mettre les deux derniers au subjonctif, si le premier est accompagné d'une negative. L'exemple qui suit renverse entierement cette regle. Vostre ami ne sçait pas qu'on dit par tout qu'il est l'Auteur de cette Satire. Le premier verbe de cette periode est accompagné d'une négative, et il seroit très-mal de mettre les deux verhes qui le suivent au subjonctif, et de dire, vostre ami ne scait pas qu'on die par tout qu'il soit l'Auteur de cette Satire. Il y a des verbes qui veulent que celuy dont ils sont suivis soit au subjonctif, et d'autres qui s'accommodent fort bien de l'indicatif. L'Usage seul doit décider là-dessus, et on n'en scaurait faire de regle.

#### ENVOYER.

On demande s'il faut dire par exemple, il enuoya son fils au deuant de luy pour l'asseurer, etc. ou bien, il enuoya son fils au deuant de luy l'asseurer, sans pour. On respond que l'vn et l'autre est bon, mais la question ayant esté proposée à des gens capables de la resoudre, les vns ont creu qu'il estoit plus naturel de mettre pour, et les autres, plus elegant de le supprimer.

- T. C. Je ne sçai s'il y a de l'élégance a supprimer *pour* dans l'exemple de M. de Vaugelas. Il est certain que l'on dit fort bien, il envoya son fils l'asseurer, mais comme, il envoya ne s'accommode pas avec toutes sortes d'infinitifs, puisqu'on ne peut dire, il envoya son fils au-devant de lui l'empescher de venir, et qu'il faut dire necessairement pour l'empescher de venir, je dirois aussi, pour l'asseurer. Il y en a qui font assez ordinairement une faute en faisant gouverner le datif de la personne au verbe asseurer. Ils disent par exemple, il lui asseura que les ennemis estoient au nombre de quinze mille hommes. Il faut dire, il l'asseura. Ce qui les trompe, c'est que de mesme qu'on dit, il m'a escrit, il lui a escrit, il m'a dit, il lui a dit, ils croyent que parce qu'on dit, il m'a asseuré, que les ennemis, etc., on peut aussi dire il lui a asseuré que, etc. Mais ils ne prennent pas garde que dans il m'a escrit, il m'a dit, le pronom personnel me est au datif, il a escrit à moi, il u dit à moi, ce qui oblige à dire, il lui a escrit, il a escrit à lui, et que dans il m'a asseuré, ce mesme pronom me est à l'accusatif, il a asseuré moi, ce qui empesche qu'on ne puisse dire il lui a asseuré, quoique l'on dise fort bien il m'a asseuré.
- A. F. On a trouvé qu'il estoit mieux de mettre pour dans la phrase de M. de Vaugelas à cause de ces mots, au devant de luy, qui sont entre envoya et l'infinitif qui suit, Il envoya son fils au devant de luy pour l'asseurer. En ostant ces mesmes mots on peut fort bien dire, il envoya son fils l'asseurer que. Il faut remarquer qu'on ne sçauroit establir làdessus aucune regle, puisqu'il y a des infinitifs avec lesquels le verbe envoyer, ne s'accommode pas sans la préposition pour. Par exemple, il faut dire necessairement il envoya

son fils au devant de luy pour l'obliger à prendre un autre chemin.

#### APRES SIX MOIS DE TEMPS ESCOULEZ.

Cette Remarque est presque semblable à celle qui a pour titre, Vne partie du pain mangé. La question est s'il faut dire Apres six mois de temps escoulez, ou apres six mois de temps escoulé. On tient que l'vn et l'autre est bon, mais que le premier est plus grammatical, et le second plus elegant:

T. C. — Non-seulement je ne croi point qu'il soit plus élégant de dire, après six mois de temps escoulé, mais je suis persuade que c'est une laute. La raison est que l'adjectif escoulez, se rapporte uniquement à six mois, sans avoir égard à lemps, ce génitif étant inutile, et la phrase subsistant quand on le supprimeroit, après six mois escoulez. Il n'en est pas de même de cette autre phrase, une partie du pain mangé. Voilà un génitif qu'on n'en peut oster, et comme le pain est l'unique substantif que l'on considere en cette phrase, puisqu'on ne peut dire, une partie, sans expliquer de quoi est cette partie, l'adjectif doit se rapporter à pain. On dira de mesme, il y eut une partie des citrons mangez, il y eut une partie des liqueurs beuës. Dans toutes ces phrases, l'adjectif s'accommode en genre et en nombre avec les choses qui y sont marquees, et non pas avec une partie, qui est un mot qu'on ne peut employer seul, ou du moins sans relatif. Je croi mesme que quand une partie est avec un relatif, il faut faire rapporter l'adjectif qui suit, à ce qui est signifie par ce relatif, et non pas à une partie, et qu'on doit dire, On apporta un grand bassin de citrons, il y en eut une partie de mangez, plustost que, il y en eut une partie mangée ou de mangée. Ce qui me convainc qu'on ne sçauroit dire après six mois de temps escoulé, c'est qu'en d'autres phrases de cette nature où il y a un génitif que l'on pourroit supprimer, l'adjectif ne se rapporte jamais à ce génitif. Ainsi on ne peut dire, après trois heures du jour employé à la promenade, après trois jours de la semaine passée en plaisirs. Il saut dire, trois heures du jour employées à la promenade, trois jours de la semaine **passez en** piaisirs.

A. F. — Il saut dire, après six mois de temps escoulez, et vaugelas. II.

non pas escoulé; parce que l'adjectif qui suit ne se rapporte jamais au génitif dans toutes les phrases de cette nature. Ainsi il saut dire, après trois heures du jour passées à la promenade, après deux jours de la semaine passez en plaisirs, et non pas après trois heures du jour passé à la promenade, après deux jours de la semaine passée en plaisirs.

### ACCOUSTUMANCE.

Ce mot commence à vieillir; Au lieu d'accoustumance, on dit maintenant coustume, quoy que ce soit vn mot equiuoque, et qu'accoustumance, exprime bien mieux et vniquement ce qu'il signifie. Mais il n'y a point de raison contre l'Vsage.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer ne peut soussir que Monsieur de Vaugelas presére coustume à accoustumance, et qu'il dise qu'accoustumance commence à vieillir, après avoir dit qu'il exprime mieux et uniquement ce qu'il signifie. Monsieur Chapelain pretend qu'on n'employe coustume, au lieu d'accoustumance, que selon l'application que l'on en sait, et que ces deux mots ne signifient pas tousjours la mesme chose. Il dit qu'un amour d'accoustumance est une affection contractée avec une personne à sorce de la voir, et qu'un amour de coustume est une affection, comme qui diroit à la mode, comme on a accoustumé d'aimer, à la disserence des amours, qui ne se sont pas à l'ordinaire. Il ajouste que quand ils se prendroient pour une mesme chose, le vrai sens donné à l'amour d'accoustumance est mieux, et plus proprement exprimé par accoustumance que par coustume.

Selon le Pere Bouhours, accoustumance qui commençoit a vieillir du temps de Monsieur de Vaugelas, s'est restabli peu à peu. Je sçai que plusieurs bons Ecrivains s'en servent, mais habitude me paroist plus doux, et je dirois plustost, il fait cela par habitude, il a une mauvaise habitude, que de dire, il fait cela par accoustumance, il a une mauvaise accoustumance.

Il y a une chose remarquable dans le verbe accoustumer, selon qu'il est joint avec les verbes auxiliaires avoir ou estre. Quand il est avec avoir, il demande que la particule de précede l'infinitif qui le suit, j'ai accoustumé de faire, ils ont accoustumé d'aller tous les ans à la campagne, et quand il est avec estre, il demande la particule, à je suis accoustumé à

MICHIGAN

### SUR LA LANGUE FRANÇOISE

souffrir, il est accoustumé à vivre en retraite. Il est vrai que l'on peut dire que ce sont deux verbes, disserens en quelque sorte; s'accoustumer gouverne toujours à, je m'accoustume à prendre les choses comme elles viennent; il s'accoustumoit à mener une vie plus relaschée, et avoir accoustumé gouverne toujours de, il avoit accoustumé de pousser à bout les mauvais plaisans. Ainsi Voiture n'a pas bien parlé quand il a dit, il vous importe de vous accoustumer de haïr l'injustice, au lieu de dire; il vous importe de vous accoustumer à haïr l'injustice. La cacophonie que sont les deux a qui se suivent dans à haïr, n'est point ici à considerer.

A. F. — Il est mieux de dire, il a une mauvaise habitude, qu'une mauvaise accoustumance. Cependant le mot d'accoustumance ne vieillit point tant, qu'il n'y ait encore plusieurs personnes qui s'en servent aujourd'huy.

### D'AVENTURE.

Auenture est vn fort bon mot en diuers sens, mais l'aduerbe qui en est composé, d'auenture, pour signifier par hazard, de fortune, n'est plus gueres en vsage parmy les excellens Escriuains. Par auenture, pour peut-estre, commence aussi à deuenir vieux, quoy qu'il y ayt encore de fort bons Autheurs qui s'en seruent dans des ouurages d'eloquence. Ie ne le voudrois pas faire, estant bien asseuré qu'il vieillit. On dit bien vn mal d'auenture, mais là il n'est pas aduerbe, il est nom.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer ne veut point bannir d'aventure. Monsieur Chapelain observe qu'on dit encore par cas d'aventure, pour par rencontre, par un accident fortuit, inopiné, mais il le traite de vieux. On a déjà remarqué que d'aventure pour signifier par hazard, ne se dit plus du tout, ni par aventure pour dire peut-estre.
- A. F. D'aventure, adverbe, pour signifier par hazard, n'est plus du tout en usage, non plus que par aventure, pour dire, peut-estre.

LE PEU D'AFFECTION QU'IL M'A TESMOIGNÉ.

On disputoit 's'il falloit dire le peu d'affection qu'il m'a tesmoigné, ou le peu d'affection qu'il m'a tesmoignée. Quelques vns estoient d'auis du second, et de dire tesmoignée, au feminin, le rapportant à affection, mais la plus-part le condamnerent tout à fait, soustenant qu'il falloit dire tesmoigné, au masculin qui se rapporte à le peu, et certainement il n'y en a gueres, à qui ie l'aye demandé depuis, qui n'ayent esté de cette opinion. Il en est de mesme de tous les aduerbes de quantité, plus, moins, beaucoup, autant, etc. comme l'ay plus perdu de pistoles en vn iour, que vous n'en auez gaigné en toute vostre vie, et non pas gaignees, parce que gaigné, se rapporte à plus, et non pas à pistoles. Il en est de mesmes des autres, que j'ay marquez. Ceux mesmes, qui croyent que tesmoignée soit bien dit, demeurent d'accord, que l'autre est bon aussi; C'est pourquoy on ne peut manquer de dire tesmoigné, et ce ne seroit pas sagement fait de risquer vne chose, quand on s'en peut asseurer. Il y a encore dans la prochaine Remarque vne raison conuaincante, par laquelle il faut dire tesmoigné, et non pas tesmoignée.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer prétend qu'on ne risque rien en disant le peu d'affection qu'il m'a témoignée, quoiqu'on dise fort bien temoigné. Pour moi, je voudrois dire témoigné, le peu de bonté qu'il a eu pour son ami, et non pas, qu'il a euë, mais je ne voudrois pas establir pour règle, que toutes les fois qu'il y a un substantif joint avec le peu, le relatif qui suit doit se rapporter à le peu, et non au substantif. Il s'y rapporte à la verité par un usage dont on ne peut rendre raison, quand le substantif est au singulier. Le peu d'affection qu'il m'a témoigné; le peu de bonté qu'il a eu pour moi, c'est comme si on disoit, lequel peu d'affection, lequel peu de bonté, mais il n'en est pas de mesme quand le substantif est

<sup>1</sup> Ce n'est pas une question, et témoignée ne vaut rien du tout.
(Note de Patru).

au pluriel. Il saut dire le peu d'amis que j'ai trouvez, le peu de visites que j'ai receuës, et non pas, le peu d'amis que j'ai trouvé, le peu de visites que j'ai receu. Si l'on prétend qu'il le faille dire, et que dans ces deux exemples le relatif que doive se rapporter à le peu, et non pas à amis et à visites, comme il se rapporte à le peu dans les deux exemples où le substantif est au singulier, il faudra que l'on m'accorde que ce relatif que qui est à l'accusatif et qu'on veut qui se rapporte à le peu, doit aussi s'y rapporter quand il sera mis au nominatif. Ainsi il faudra dire suivant cette règle, le peu d'amis qui m'a offert son service, le peu de visites qui m'a été rendu, ce qui serait ridicule. Je suis surpris que pour faire voir qu'il faut dire le peu d'affection qu'il m'a témoigné, Monsieur de Vaugelas rapporte un exemple qui n'est point du tout dans le mesme cas. Cet exemple est, j'ai perdu plus de pistoles en un jour que vous n'en avez gagné en toute votre vie. Il n'y a aucun doute qu'il faut dire gagné, et non pas gagnées. Il faudroit dire gagnées, si que relatif était l'accusatif du verbe qui le suivroit. comme en cet exemple, je viens de perdre toutes les pistoles que j'avois gagnées ce matin, c'est-à-dire lesquelles j'avois gagnées, mais dans celui de Monsieur de Vaugelas, non seulement que n'est point relatif, et par consequent il ne peut estre l'accusatif du verbe qui suit, mais ce Verbe qui est après que, a le relatif en pour accusatif, lequel relatif ne demande point que le participe gagné s'accorde en genre et en nombre avec le substantif *pistoles*, dont il tient la place. Dans cette phrase j'ai plus de pistoles que vous n'en avez gagné, on veut dire que vous n'avez gagné de pistoles, et il ne s'y trouve point de que relatif qui se puisse résoudre, par lequel ou laquelle, auquel cas, c'est-à-dire quand il s'y résout, le participe doit s'accorder en genre et en nombre avec le substantif, dont que relatif tient la place, les pistoles que j'ai gagnées.

A. F. — Il faut dire, le peu d'affection qu'il m'a témoigné, et non pas qu'il m'a témoignée; parce que le relatif que, et le participe qui suivent, ne peuvent se rapporter à un genitif, dont l'article est indefini, tel qu'affection dans cette phrase. Il en est de mesme dans toutes celles où le genitif est au singulier. Quand le genitif est au pluriel, le relatif que, et le participe s'y rapportent, et il faut dire, le peu de pistoles que j'ay gagnées. Ces mots le peu signifient le petit nombre de pistoles que j'ay gagnées; mais le peu dans cette phrase, le peu d'affection qu'il m'a tesmoigné, ne saurait signifier le petit nombre d'affection qu'il m'a tesmoigné. Il le voudrait dire, si le genitif était au pluriel, le peu d'occasions que j'ay euës

de vous marquer ma reconnoissance, veut dire, le petit nombre d'occasions que j'ay euës. M. de Vaugelas rapporte une seconde phrase, qui n'est point du tout de la nature de la première, dans laquelle que est relatif, au lieu qu'il ne l'est pas dans celle-ci. J'ay plus perdu de pistoles en un jour que vous n'en avez gagné en toute votre vie. C'est ainsi qu'il faut parler, on ne sçauroit dire que vous n'en avez gagnées.

L'article indefini ne reçoit iamais apres soy le pronom relatif, ou, le pronom relatif ne se rapporte iamais au nom qui n'a que l'article indefini.

Exemple, il a esté blessé d'on coup de fleche, qui estoit empoisonnee'. Ce seroit mal parler, parce que feche, n'est regi que d'vn article indefini qui est de, et à cause de cela, le pronom relatif qui, ne sçauroit se rapporter à seche. Mais s'il y auoit il a esté blessé de ta seche qui estoit empoisonnée, alors ce seroit fort bien dit, parce qu'en cet exemple seche, a vn article defini 2, qui est de la, auquel le pronom qui, en tous les cas et en tous les nombres se rapporte parfaitement bien. A quoy il faut ajouster que le pronom en, ou ce, cette, ces, et autres semblables auec l'article indefini, valent autant que l'article defini ; comme il a esté blessé d'une seche qui estoit empoisonnée, se dit tout de mesme que il a esté blessé de la fleche qui, etc. le pronom vne, equipolant l'article la. Donc suiuant cette reigle, qui ne souffre iamais d'exception, on ne peut pas dire le peu d'affection qu'il m'a tesmoignée, parce que tesmoignée, et que, qui est deuant il, se rapporteroient necessairement à affection, et tesmoignée ne s'y peut rapporter que par la liaison et l'entremise du pronom que, lequel ne se peut rapporter à affection à cause que ce nom en cet exemple n'a que l'ar-

Coeffeteau, en l'oraison funèbre d'Henry IV, ne garde pas cette reigle. Car il dit, parlant de César : « Sa robe toute percée de (non des) coups qu'il avait receus. » (Note de Patru).

Noyez la Grammaire générale c. 9. en l'examen de cette regle p. 75, où elle est admirablement éclaircie. (Note de PATRU.)

ticle indefini, à sçauoir de. Il faut donc de necessité qu'il se rapporte à ces mots le peu, où il y a vn nom accompagné d'vn article defini. La remarque sui-uante fortifiera encore celle-cy.

T. C. — Quoique M. de la Mothe le Vayer ait soustenu que cette règle estoit sausse, M. Menage a raison de dire que pour une plus grande perfection, elle a lieu en beaucoup d'endroits, et qu'il est mieux de dire, il a esté blessé d'un coup de Aèche empoisonnée, que d'un coup de stèche qui étoit empoisonnée, mais cette règle ne doit pas autoriser, le peu d'affection qu'il m'a témoigné, par la seule raison que si on disoit témoignée, ce participe, et le relatif que qui est devant il, se rapporteroient nécessairement à affection, ce que Monsieur de Vaugelas prétend qui ne peut estre, à cause que ce nom en cet exemple n'a que l'article indéfini, à scavoir de. Quand je dis, le peu d'amis qu'il trouva, amis n'a que ce mesme article indéfini. Cependant par les deux exemples rapportez dans **Fautre remarque.** on voit clairement que le relatif qui se rapporte à des noms qui n'ont que l'article indéfini, puisqu'il faut dire, le peu d'amis qui sont venus m'offrir leur service ; le peu de visites qui m'ont été rendues. Ainsi on doit demeurer d'accord que ce n'est pas une nécessité que dans ces sortes de phrases le que ou le qui relatifs se rapportent à ces mots le peu, où il y a un nom accompagné d'un article indéfini. On dit au singulier, le peu de force qui m'est resté, et alors qui se rapporte à le peu. On dit au pluriel le peu de forces qui me sont restées, et dans cette phrase qui se rapporte à forces. Ainsi quand on dit, le peu d'affection qu'il m'a témoigné, ce n'est point par la mesme raison qui fait qu'on parle mal, en disant, il fut frappé d'un coup de stèche qui estoit empoisonnée. à moins qu'on ne prétendist que de joint à un singulier fust un article indéfini, le peu de force qui m'est resté, qu'il devinst défini, quand il est joint à un pluriel, le peu de forces qui me sont restées.

Á. F. — On a approuvé tout ce qui est dit dans cette Remarque.

Le pronom relatif ne se peut rapporter à vn nom qui n'a point d'article.

Comme nous venons de dire, que le pronom relatif

ne se rapporte iamais au nom, qui n'a qu'vn article indefini, de mesme nous ajoustons, qu'à plus forte raison il ne se rapporte point au nom qui n'a point d'article. On peut exprimer cela d'vne façon, qui sera peut-estre plus claire, et dire ainsi. Tout nom qui n'a point d'article, ne peut auoir apres soy vn pronom relatif, qui se rapporte à ce nom là. L'exemple le fera encore mieux entendre, comme si l'on dit, il a fait cela par auarice, qui est capable de tout, c'est mal parler, parce qu'auarice, n'a point d'article, et ainsi ne se peut ayder du pronom relatif, ou pour mieux dire, le pronom relatif ne luy peut estre appliqué, ou rapporté en aucun des six cas, ny en aucun nombre. Il en est de mesme du mot dont, qui tient la place du pronom relatif; car on ne dira point il a fait cela par auarice, dont la soif ne se peut esteindre.

On pourroit objecter, que cette Reigle est veritable en tous les cas de la declinaison des noms, excepté au vocatif; par exemple on dira fort bien par apostrophe, Auarice qui causes tant de maux, hommes qui viuez en bestes, etc. Et il est vray que c'est en ce seul cas, où l'on trouuera vn nom sans article, auec vn pronom qui se rapporte au nom; mais il y a double response, la première que cette exception n'empescheroit pas que la Reigle ne fust veritable en tout le reste. La seconde, que mesme la Reigle subsiste encore au vocatif, et n'y souffre point d'exception, parce que l'article du vocatif o, y est sous-entendu, mais l'article n'est point sous-entendu aux autres cas.

Que si l'on auoit la curiosité de demander pourquoy le nom, qui n'a point d'article, ou qui n'en a qu'vn indefini, ne peut auoir apres soy vn pronom relatif, on pourroit se deffaire de cette question par la response commune, que l'Vsage le veut ainsi. Ce ne seroit pas mal respondu, mais quoy que l'Vsage face tout en matière de langue, et qu'il face beaucoup de choses sans raison, et mesme contre la raison, comme nous sommes obligez de dire souuent, si est-ce qu'il en fait beaucoup plus encore auec que raison, et il me semble que celle-cy est du nombre, bien que la raison en soit assez cachée. Ie crois pour moy, que c'est à cause que le pronom relatif s'appellant ainsi pour la relation ou le rapport qu'il a à quelque chose qui a esté nommée, il faut que les deux, et le nom et le pronom soient de mesme nature, et ayent vne correspondance reciproque, qui sace que l'vn se puisse rapporter à l'autre. Or est-il que cela ne peut arriuer entre deux termes, dont l'vn est tousjours defini, qui est le pronom relatif, et l'autre indéfini, qui est le nom sans article, ou sans vn article defini. Le pronom est comme vne chose fixe et adhérente, et le nom sans article, ou avec vn article indéfini, est comme une chose vague et en l'air, où rien ne se peut attacher. Ie ne sçay si je me seray fait entendre, ou quand on m'entendra, si l'on sera satisfait de ce petit raisonnement, et s'il ne sera point trouué trop subtil, et trop metaphysique; mais l'exemple du grand Scaliger, qui a fait de si beaux raisonnemens sur la Grammaire Latine, m'a donné en la nostre cette hardiesse, que le Lecteur prendra s'il luy plaist en bonne part.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer ne peut convenir de la vérité de cette règle, et prétend qu'on dit fort bien, il a fail cela par amour qui est un dangereux Maistre. S'il n'a rien trouve de vicieux à faire rapporter ce relatif à amour qui n'a point d'article, c'est peut-estre parce qu'il a regardé l'amour comme une Divinité, et qu'on est accoustumé à voir ce mot employé sans article, comme, les maux qu'amour m'a faits; le desespoir qu'amour me cause, mais dans il a fait cela par amour, amour est pris pour la passion, et non pour le Dieu, et ainsi cette phrase n'est pas correcte. Dupleix qui ést du sentiment de M. de la Mothe le Vayer, allègue les exemples suivants, pour justisser que le pronom relatif qui se peut rapporter à un nom qui n'a point d'article. Il a fait cela par charité qui est une vertu très-digne d'un Chrétien. Je sçai cela par expérience, qui ne s'acquiert que par une longue pratique. Ces deux exemples sont à condamner, et il n'y a point d'oreille délicate qui n'en soit blessée. Il ajouste. Tu as été créé par élection, qui est une voye légitime pour parvenir aux dignitez, et lui par corruption qui est un moyen honteux et insame. C'est parler correctement, mais Monsieur Menage

observe fort bien que cet exemple n'a rien de commun avoc la remarque de Monsieur de Vaugelas, le pronom *qui* en ce lieu-là n'étant pas relatif à élection, mais à êlre créé par élection et signifiant laquelle chose. Le même Dupleix apporte ces autres exemples. On gouverne ainsi à Paris qui est la plus belle Ville de l'Europe. Aristote fut enrichi par Alexandre qui avoit esté son Disciple. Ceux qui parlent de la sorte, parlent fort bien, mais ces deux exemples ne peuvent rien conclure contre Monsieur de Vaugelas, puisque les noms propres et les noms de Villes sont considérez, comme s'ils avoient des articles. Monsieur Menage ajouste ces deux endroits de Monsieur d'Ablancourt, il demanda permission de parler qui lui fut accordée. On fit trêve pour trois mois, qui ne dura pourtant que trois jours, et après avoir sait connoître son sentiment, en disant que malgré tous ces exemples et l'autorité de ces escrivains, il avouë que la règle de Monsieur de Vaugelas doit estre observée dans la pluspart des endroits. il dit qu'il y en a où le pronom relatif qui peut estre fort bien employé après des noms qui n'ont point d'article, comme en ces exemples, ils venoient à nous en gens qui vouloient combattre; le Roi ne souffre point de Courtisans qui ne soient bons à auelaue chose. Ces manières de parler sont a sseurément Françoises, mais l'article y est en quelque façon sous-entendu, et dire, ils venoient en gens qui, c'est autant que dire ils venoient comme des gens qui, etc. Le roi ne souffre point de Courtisans qui, c'est la même chose que, le Roi ne souffre aucun Courtisan qui etc. Ne dit-on pas tous les jours, il n'y a point d'hommes qui, il n'y a point d'animaux qui, pour dire, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun animal, car aucun tient lieu d'article, aussi bien qu'un. Rien n'est plus commun que ces façons de parler avec une négative. Il ne porte point d'habits qui ne soient magnissques. Il ne reçoit point de nouvelles qui ne soient funestes. On dit encore fort bien, il est accompagné de gens qui ont fort mauvaise mine. C'est comme si on disolt : il est accompagné de certaines gens, et ce mot sous-entendu empesche que l'article ne soit indéfini.

A. F. — Tout le monde a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

## Au surplus.

Il n'est pas meilleur qu'au demeurant, dont il est

l'autre, qu'au moins, du temps du Cardinal du Perrun et de M. Coeffeteau, il estoit fort bon, et ce n'est
que depuis quinze ou seize ans, que l'on commence à
le mettre au rang des termes barbares; Au lieu qu'au
surplus n'estoit point alors dans le bel vsage, et n'y
est pas encore aujourd'huy, bien qu'vn de nos plus
excellens Escriuains ne face pas difficulté de s'en
seruir en ses derniers ouurages, mais il n'est pas à
imiter en cela, comme il l'est en tout le reste. Cependant nous auons grand besoin de ces sortes de liaisons pour commencer nos periodes, et au reste et du
reste, n'y peuvent pas tousjours fournir, il faut varier.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer n'est pas d'avis que l'on bannisse au surplus, et Monsieur Chapelain dit qu'il ne blasme pas l'escrivain qui s'en est servi. Cependant ce mot n'est plus du tout en usage, et je ne vois pas qu'aucun de ceux qui escrivent blen, s'en serve aujourd'hui.
  - A. F. Au surplus peut estre encore employé quelquefois.

### AMOUR.

Il est masculin et feminin, mais non pas tousjours indisseremment; Car quand il signifie Cupidon, il ne peut estre que masculin, et quand on parle de l'Amour de Dieu, il est tousjours masculin, et non seulement on dit, l'amour diuin, et jamais l'amour diwine, ny la divine amour, soit que nous entendions de l'amour que nous auons pour Dieu, mais on dit aussi, l'amour de Dieu doit estre gravé dans nos cœurs, et non pas gravée, et l'amour que Dieu a tesmoigné aux hommes, et non pas tesmoignée. C'est l'opinion commune, neantmoins vn excellent homme croit que l'on peut dire gravée, et tesmoignée, au feminin. Hars de ces deux exceptions, il est indisserent de le faire masculin, ou feminin; car on dit fort

bien, l'amour qu'vn Amant a pour sa maistresse, ou vn auaricieux pour les biens du monde, est si ardente, et si violente, ou si ardent et si violent, et l'amour des peres et des meres enuers leurs enfants est si pleine de tendresse, ou bien si plein de tendresse, et ainsi de tous les autres. Il est vray pourtant qu'ayant le choix libre, j'vserois plustost du feminin que du masculin, selon l'inclination de nostre langue, qui se porte d'ordinaire au feminin plustost qu'à l'autre genre, et selon l'exemple de nos plus elegans Escriuains, qui ne s'en seruent gueres autrement. Certes du temps du Cardinal du Perron, et de M. Coeffeteau, c'eust esté vne faute de le faire masculin, hors les deux exceptions que j'ay marquées.

La petite amour parle, et la grande est muette,

dit M. Bertaut, mais depuis quelques années, plusieurs de nos meilleurs Escriuains n'ont point fait de difficulté de le faire masculin, et mesme à la Cour, on a introduit cet vsage; quoy que la plus part, et particulièrement les femmes le facent feminin.

T.C. — M. Chapelain condamne celui qui croit qu'on peut dire l'amour de Dieu doit estre gravée et marque par-là qu'il veut qu'on dise l'amour divin et jamais l'amour divine. Monsieur Ménage dit qu'aujourd'hui amour n'est plus que masculin dans la prose, soit qu'on parle de l'amour divin ou de l'amour prophane, et qu'en poësie où il est toujours douteux, on le fait plustost masculin que féminin. Il y a quelque distinction à faire en cela. Quand amour est au pluriel, et qu'il signifie des commerces de passion, il doit estre féminin. Ainsi il faut dire en prose, on ne voit point d'amours éternelles, et non pas on ne voit point d'amours éternels. Vous surpassez les plus constantes amours, et non pas vous surpassez les plus constants amours, mais au singulier il est mieux de dire, un amour aussi eonstant que le vostre est fort estimable. que une amour aussi constante que la vostre. Monsieur Menage dit encore que quand Amour est un Dieu, on dit indisseremment Amour et l'Amour, qu'on dit de mesme Nature et la Nature, mais toujours l'Aurore et jamais Aurore. J'ai veu si souvent Amour et Nature, employez par de bons Poëtes, qu'on ne peut condamner ceux qui ne leur

donnent point d'article. Cependant j'avoüe qu'il me paroist mieux de dire *l'Amour* et *la Nature*, que, *Amour* et *Nature* sans article.

A. F. — Le mot d'amour est masculin, quand on parle de l'amour de Dieu. Ainsi on ne doit pas dire l'amour de Dieu doit estre grande dans nos cœurs; l'amour que Dieu a tesmoiquée aux hommes, mais doit estre grand, qu'il a tesmoigné. Il est mieux aussi de le faire masculin, en parlant de l'amour des pères envers leurs enfants. On ne pourroit souffrir aujourd'huy un vers semblable à celuy qui est rapporté de Bertaut dans cette Remarque.

La petite amour parle, et la grande est muette.

Quand amour est pris pour la passion de l'amour, plusieurs le sont masculin ou séminin indisseremment au singulier. Un amour si constant. Une amour si constante; mais au pluriel il est toujours séminin, De si constantes amours, et non pas de si constants amours. Il n'est point d'éternelles amours. et non pas il n'est point d'éternels amours.

# De certains mots terminez en E seminin, et en Es.

On dit tousjours Charles, Iaques, Iules, et jamais Charle, Iaque, Iule; C'est pourquoy Iules Scaliger en l'vne de ses Exercitations contre Cardan dit de bonne grace, An tibi videtur pulchrum nomen Iulius? At Galli cùm illud pronuntiant, quasi ego non vnus, sed plures homines sim, in pluralis flexus sonum corrupere. Mais on le pourroit bien dire auec plus de raison de cet autre Iules, qui agissant par tout l'Vniuers pour la gloire de la France, paroist tout seul plusieurs hommes¹. Quelques-vns attribuent cela à l's, du mot Latin, mais ie ne puis estre de cet auis, à cause de la quantité des noms propres tirez du Latin où il y a vne s, qui neantmoins en François n'en ont point; Mais on dit Philippe, et Philippes, Flandres et Flandre,

<sup>1</sup> Compliment à l'adresse de Mazarin, qui était premier ministre depuis 1643, et qui allait bientôt conclure la paix de Westphalie (1648).

(A. C.)

auec cette difference neantmoins, qui est assez bizarre, que l'on dit en Flandres, et non pas en Flandre, et qu'il faut dire la Flandre, et non pas la Flandres, comme l'a escrit nouvellement vne des meilleures plumes de France. On dit jusqu'à, jusqu'aux, et jusques à, et non pas jusque, sans elision, et sans s, mais on dit tousjours auecque, quand on le fait de trois syllabes, et iamais auecques, non pas mesme en uers; Au lieu que l'on dit tousjours doncques, et jamais doncque, sans s, quand on le fait de deux syllabes, nonobstant le dunque, des Italiens, d'où quelques-vns croyent que vient nostre doncques; mais quand cela seroit, la consequence est mauuaise.

T.C.—Je suis du sentiment de Monsieur Menage, qui veut qu'on dise aussi bien Charle, Jacque et Jule sans s que Philippe Auguste et non pas Philippes Augustes, Flandre comme l'a tous-jours dit Monsieur de Balzac, et non pas en Flandres, et jusque sans s devant une consonne, jusque dans la Ville, jusque-lá, comme on l'a déjà marqué ailleurs. Pour Athènes, Thèbes, Mycenes, que le mesme Monsieur Ménage permet d'employer en Vers au singulier, quoiqu'en prose il les veuille tousjours au pluriel, j'avoüe que je ferois beaucoup de scrupule de dire Athène, Thèbe, Mycène, et que je trouve en cela une licence poëtique qui ne devroit point estre autorisée par l'exemple de ceux qui ont mis ces trois noms de Villes au singulier.

Voici ce que Monsieur Chapelain a escrit sur cette remarque. Monsieur le Maistre dit Charle sans s. Nos anciens ont dit également Philippes et Philippe, et jamais Charle. Regnier l'a mis pour la rime. Flandres n'est point tiré du Latin, mais on le fait Latin sur le nom de Flandre qui est Flamand.

A. F. — On peut escrire Charle, Jacque, et Jule sans s, aussi bien qu'avec une s. On escrit plustost Philippe que Philippes, et il n'y a point de différence à faire entre la Flandre, et en Flandre, il ne faut point d's, à l'un ny à l'autre. Quant à jusque, lors qu'il est suivi d'un datif singulier ou pluriel, et qu'on ne veut point faire d'élision, il faut dire, jusques à et jusques aux; mais quand il suit une consonne, on peut fort bien escrire jusque sans s, jusque dans le Ciel. On n'escrit jamais avecques, et rarement avecque, si ce n'est en vers, lorsqu'on a besoin d'une syllabe de plus. Donques n'est plus gueres en usage.

## MILLE, MILLES.

Ces nombres vint, cent, millier, million, ont vn pluriel, et l'on dit six vints, cinq cents, cinq milliers, cinq millions; mais mille, n'a point de pluriel, ou pour mieux dire ne prend point de s, au pluriel, et l'on dit par exemple, deux mille, et non pas deux milles, cinquante mille escus, et non pas cinquante milles escus.

Mais quand mille signifie vne estenduë de chemin, laquelle fait vne partie d'une lieuë Françoise, alors il faut mettre vne s, au pluriel, et dire deux milles, trois milles, et non pas deux mille, trois mille, quoy qu'il soit vray, que ce mot vienne du nombre mille, qui est la mesure de mille pas, dont cette estenduë de chemin qui fait vne partie d'une lieuë, a pris sa denomination.

T. C.— M. Menage observe qu'on disoit anciennement mil et mille indisseremment, et mesme plus souvent mil que mille, et qu'aujourd'hui il n'y a plus que les Notaires et les Praticiens qui écrivent mil, si ce n'est lorsqu'on date les années du jour de la Nativité de Notre-Seigneur, il faut dire mil et non mille, l'an mil quatre cens cinquante; mil six cens treize. Il fait remarquer une saute ordinaire à beaucoup de semmes qui disent tous les jours, je lui ai milles obligations, il m'a fait milles amitiez. Comme mille est un mot indéclinable, c'est une très-lourde saute, et il saut dire mille obligations, mille amitiez. Il ajouste que quand on parle d'une chose qu'on sçait qui s'est passée depuis quelques années on omet le mot de mil, et mesme celui de cens quand elle s'est passée depuis peu cela arriva en six cens, en trente-six au lieu de, cela arriva en mil six cens, en mil six cens trente-six.

Voici des remarques fort curieuses du mesme M. Menage, touchant les mots de nombre. Il faut dire quatre vingts hommes, quatre-vingts escus, et en comptant, quand il ne suit rien après vingt, on prononce quatre-vingt, six-vingt, et non pas quatre-vingts, six-vingts. L'exemple de M. d'Ablancourt qui a dit dans son Marmol<sup>1</sup>, il y a plus de cent vingts

<sup>1</sup> Il s'agit de sa traduction de La description de l'Afrique, de Marmol, écrivain espagnol du xvi siècle. (A. C.)

logis de blanchisseurs, ne doit point autoriser à dire cent vingt pour six vingt. Quatre, cinq, six, sept, etc., n'ont point de pluriel, et on dit en joüant aux cartes, j'ai deux quatre, deux cinq, deux sept, et non pas, deux quatres, deux cinqs, deux septs. On dit indisseremment cinquante livres, et cinquante francs, cent livres, et cent francs, à cause que c'est un compte rond, mais dans un compte rompu on dit quatre livres dix sous, cent cinquante livres, mille quatre cents livres, et non pas quatre francs dix sous, cent cinquante francs, quatre cents francs. On dit aussi, il a dix mille livres de rente, et non pas, dix mille francs de rente. Quelques-uns disent, mille cent livres, mille deux cents livres, mille cinq cents livres, il est mieux de dire, onze cents, douze cents livres, quinze cents livres. On dit vingt-et-un, trente-et-un, et non pas vingt-un, trente-un: mais on dit quatre-vingtun, cent-un, et non pas quatre-vingt-et-un, cent-et-un. On dit trente-deux, trente-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, cinquante-six, cinquante-sept, et non pas trente-et-deux, quarante-et-quatre, cinquante-et-six. Je dirois aussi vingtdeux, vingt-trois, etc. Monsieur Menage est pour vingt-etdeux, et vingt-et-trois, et dit que parce qu'on prononce à Paris vinte-deux , vinte-trois , et non pas vingt-et-deux, vingt-et-trois pour représenter la prononciation Parisienne, il escriroit vinte-deux, vinte-trois, comme on escrit trente-deux, trente-trois. On dit midi et demi, pour dire demi heure après midi, quoique midi voulant dire douze heures, il semble que midi et demi soit dix-huit heures. En matière de monnoye on dit vingt sous, trente sous, quarante sous, un escu, quatre francs, et non pas une livre, une livre et demie, deux livres, trois livres, quatre livres, mais en ajoustant le mot de sous, on dira fort bien, trois livres dix sous, quatre livres dix sous. Une livre, une livre et demie, trois livres et demie, est fort bien dit lorsque l'on parle de poids.

A. F. — L'Académie a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

#### AVOIR A LA RENCONTRE.

Il est traitté ailleurs de cette phrase aller à la rencontre. Celle-cy, auoir à la rencontre, pour dire rencontrer, est encore pire. Par exemple, en reuenant j'eus à la rencontre vn vieil hermite, au lieu de dire, en reuenant je rencontray vn vieil hermite. Cette façon de parler est sans doute de quelque Prouince de France, car elle est inoüie à la Cour, et mesme il ne me souuient point de l'auoir oüi dire dans la ville. Ie n'en aurois point sait de remarque, comme ne croyant pas cette phrase sort vsitée, si je ne l'auois trouuée souuent dans les ouurages d'vn de nos meilleurs Escriuains 1. On diroit plustost faire rencontre, comme en reuenant je sis rencontre d'un vieil hermite, mais je rencontray un vieil hermite, est beaucoup meilleur.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer trouve qu'on reprend à tort celui qui a dit avoir à la rencontre, pour rencontrer. Cette façon de parler n'est plus du tout en usage.
  - A. F. Avoir à la rencontre n'est point en usage.

## RECIPROQUE, MUTUEL.

Reciproque, se dit proprement de deux, et mutuel de plusieurs, comme le mary et la femme se doiuent aimer d'une amour reciproque, et les Chrestiens se doiuent aimer d'une affection mutuelle. Il y a encore cette difference que reciproque, ne se dit jamais de plusieurs; car pour bien parler on ne dira pas, les Chrestiens se doiuent aimer d'une affection reciproque, mais d'une affection mutuelle; Au lieu que mutuel, quoy qu'il ne se die proprement que de plusieurs, ne laisse pas de se dire aussi de deux seulement, comme le mary et la femme se doiuent aimer d'une amour mutuelle. C'est fort bien dit, mais d'une amour reciproque, est beaucoup meilleur. On dit aussi don mutuel, d'une donation faite entre deux personnes.

T. C. — Selon M. Chapelain, mutuel se dit aussi proprement de deux que de plusieurs. Je voi son sentiment suivi de beaucoup de gens, qui ne mettent point de disserence entre mutuel et reciproque, c'est ce qui a fait dire à M. de la Mothe le Vayer, que l'usage est contre tout ce que M. de Vaugelas dit de ces deux mots.

M. d'Ablancourt. (Clef de Conrard.)
VAUGELAS. II.

A. F. — On dit indisseremment, reciproque et mutuel, de ce qui se fait entre deux ou entre plusieurs personnes; et la distinction que fait M. de Vaugelas entre ces deux mots a paru trop subtile.

# AFIN, auec deux constructions differentes en vne mesme periode.

Quelques vns de ceux, qui sont les plus sçauans en nostre langue, et en la pureté ou netteté du stile, tiennent que cette conjonction afin, ne doit iamais regir deux constructions differentes en vne mesme periode, par exemple ils ne veulent pas qu'on escriue, afin de faire voir mon innocence à mes luges, et que l'imposture ne triomphe pas de la verité, parce qu'au premier membre, afin regit de, auec vn infinitif, et au second membre il regit vn que, auec le subjonctif. Ils ne nient pas que l'vn et l'autre regime ne soit bon, et que la conjonction afin ne se serue de tous les deux en disant afin de saire, et afin que l'on sace, mais ils ne voulent pas qu'en vne mesme periode on les employe tous deux, mais qu'au second membre on suiue le mesme regime, qu'on a pris au premier et que l'on die par exemple afin de faire voir mon innocence à mes Iuges, et d'empeschter l'imposture de triompher de la verité, ou bien, afin que l'on voye mon innocence, et que la verite triomphe de l'imposture. Certainement c'est vn scrupule, pour ne pas dire vne erreur; car outre que tout le monde parle ainsi, et qu'il est presque tousjours vray de dire, qu'il faut escrire comme on parle, tous nos Autheurs les plus celebres en nostre langue, soit anciens ou modernes, ou ceux d'entredeux l'ont tousjours practiqué comme je dis, lors qu'ils ont eu besoin de varier la construction, et tant s'en faut que cette varieté soit vicieuse, qu'elle fait grace sans pouuoir blesser l'oreille, qui est toute accoustumée à cet vsage. La Remarque suiuante seruira à confirmer dauantage cette verité.

T. C. — Je ne voudrois pas traiter de faute deux construc-

pose dans cette remarque, mais je suis persuade que la pureté du stile demande qu'on cherche à les éviter. Ce n'est pas seulement avec asin que ces deux constructions dissertentes se rencontrent: plusieurs disent, par exemple il croyoit le ramener par la douceur. et que ses remontrances seroient impression sur son esprit. Dans cette phrase le verbe croire regit d'abord un infinitif, et ensuite que. Il en est ainsi de beaucoup d'autres. Cela me paroist moins net que si on disoit, il croyoit le ramener en le traitant doucement, et saire impression sur son esprit par ses remontrances.

A. F. — Ceux qui veulent escrire avec une exacte purete, doivent éviter d'employer afin, avec deux constructions differentes; mais si on fait le contraire, cette negligence ne doit pas estre traitée de faute.

# SI, auec deux constructions disserentes en rne mesme periode.

La conjonction si, peut receuoir vne mesme construction aux deux membres d'vne mesme periode, comme on dira fort bien si rous y retournez et si l'on s'en plaint à moy, rous rerrez ce qui en sera. Mais la saçon de parler la plus ordinaire et la plus naturelle est de dire si rous y retournez, et que l'on s'en plaigne à moy, etc. Et il est certain que pour vne sois que l'on repetera le si, on dira mille sois et que, au second membre de la periode, par où l'on voit clairement, que cette varieté n'est point vicieuse, mais naturelle et de nostre langue. Les Autheurs Grecs et Latins sont pleins de semblables choses, qui sont du genie de leurs langues, et passent pour tres-elegantes.

T. C. — Il est certain que la varieté fait grace dans notre langue, et qu'ainsi l'oreille est plus satisfaite d'entendre, si rous y retournez et que l'on s'en plaigne à moi, qu'elle ne l'est quand on dit, si rous y retournez et si l'on s'en plaint. Cela vient de ce qu'elle se trouve blessée de la répetition de si, car si on pouvoit se dispenser de le repeter, comme on ne repete point afin, ni il croyait dans les deux exemples de l'autre remarque, peut-estre que cette varieté ne plairoit pas

tant. On dit, afin de faire voir et d'empescher: il croyoit le ramener et faire impression, et non pas asin de faire, et asin d'empescher, il croyoit le ramener, et croyoit faire impression, ce qui seroit insupportable, et obligeroit à se servir de deux constructions disserentes, comme on s'en sert pour ne pas repeter si, mais l'oreille est accoustumée à la repetition des deux particules de, et que jointes par une conjonction, et elle l'est moins à entendre deux fois si, dans une mesme phrase, comme, si vous persistez dans votre dessein, et si rous faites fond sur mon credit, ce qui est cause que l'on varie la construction, si vous persistez dans votre dessein. et que vous fassiez fond sur mon crédit. La repetition de si est tellement à éviter, que le Pere Bouhours dans son livre des Doutes a eu raison de condamner ces deux phrases. Je suis si fort touché que si j'estois capable de etc. Si l'on veut juger si l'on sera du nombre des bienheureux, et de vouloir qu'on oste le premier si en tournant ainsi la phrase, Je suis tellement touché que si j'estois capable: Pour juger si l'on seru du nombre des bienheureux.

A. F. — On a approuvé tout ce que dit M. de Vaugelas dans cette remarque.

### SUR LES ARMES, et sous LES ARMES.

Par exemple on dit *l'armée demeura toute la nuit sur* les armes, et demeura toute la nuit sous les armes. Tous deux sont bons, et egalement vsitez pour dire que l'urmée fut toute la nuit en armes; car c'est ainsi que l'on parloit autrefois; On ne laisse pas de le dire encore, et il n'y a pas long-temps, qu'on a introduit ces nouueaux termes auec vne infinité d'autres, que la practique et l'exercice des armes a mis en vsage depuis ces dernieres guerres. Il y a de nos meilleurs Escriuains qui affectent de ne le dire iamais que d'vne facon, les vns escriuant tousjours sur les armes, et les autres sous les armes, mais puis que tous deux sont receus, il faut vser tantost de l'vn et tantost de l'autre, afin qu'il ne semble pas que l'on condamne celuy dont on ne se sert iamais, en quoy l'on auroit tort, et pour conseruer d'ailleurs tout ce qui contribuë

à la richesse de nostre langue; comme est de pouuoir dire vne mesme chose de deux façons, plustost que d'vne seule.

- T. C. Le Pere Bouhours dit, qu'on ne dit plus guere que sous les armes. Je croi qu'il pouvoit ajouster que sur les armes ne se dit plus du tout. Monsieur Menage observe sur le mot d'armes, qu'on dit quelles sont vos armes? Gentilhomme de nom et d'armes. Blasonner des armes, les armes de France, et non pas, quelles sont vos armoiries? blasonner des armoiries, mais qu'on dit, un livre, un traité d'armoiries.
- A. F. Il saut dire, il demeura toute la nuit sous les armes. et non pas sur les armes.

# Certaines constructions, et façons de parler irregulieres.

Vn de nos meilleurs Autheurs, et de la premiere classe a escrit, que quelqu'vn auoit fait rompre vn pont pour s'empescher d'estre suiui 1. Si l'on veut examiner cette expression, sans doute on la trouuera bien estrange, car ou il faut que celuy qui a fait rompre le pont empesche ses ennemis de le suiure, ou qu'il s'empesche par ce moyen de tomber entre leurs mains; Mais de dire pour s'empescher d'estre suiuy, il y a ie ne sçay quoy dans cette façon de parler à la prendre au pied de la lettre, que ie ne puis conceuoir, et qui semble a plusieurs aussi bien qu'à moy, n'estre gueres conforme à la raison; car ce sont les autres qu'il empesche de le suiure, et il ne s'empesche pas soy-mesme. Cependant l'expression non seulement en est bonne, mais elegante selon le sentiment de la plus-part de nos meilleurs Escriuains, que i'ay consultez là dessus.

En voicy encore vne autre du mesme Autheur, mais d'vn autre genre, qui choque plustost la Grammaire que le sens, au lieu que la precedente choque plustost le sens et la raison que la Grammaire. Il dit

<sup>1</sup> M. d'Ablancourt. (Clef de Conrard.)

que quelqu'vn s'estoit sauué d'vne deroute laissant sa mere auec sa semme et ses ensans prisonniers. Selon la construction ordinaire; cette clause ne peut subsister; car tout ce qui est regi de la preposition auec, doit estre conté pour rien, comme s'il n'y estoit pas, et ainsi prisonniers, au pluriel et au masculin ne peut conuenir à mere, qui est singulier et seminin. Il eust fallu dire laissant sa mere, sa femme, et ses enfans prisonniers, pour le dire regulierement; Car si l'on disoit laissant sa mere prisonniere auec sa femme et ses enfans, outre que cette expression seroit languissante et de mauuaise grace, elle seroit de plus equiuoque, parce qu'il pouvoit laisser sa mere prisonniere sans que sa femme ny ses enfans fussent prisonniers. Ayant donc dit laissant sa mere auec sa semme et ses ensans prisonniers, il a failli sans doute contre la construction reguliere et grammaticale, mais c'est vne de ces fautes qui dans toutes les langues passent plustost pour vne vertu, que pour vn vice, comme ie l'ay remarqué ailleurs, et que l'on conte entre les ornemens et les graces du langage. Tant s'en faut donc que ceux qui en sont iuges capables, la condamnent, qu'au contraire ils la louent, et la preferent de beaucoup à la reguliere qui seroit de dire laissant sa mere, sa femme, et ses enfans prisonniers. Quand il s'en presentera d'autres de cette nature, ie les remarqueray, comme des choses rares et curieuses.

T. C. — M. Chapelain dit que si s'empescher d'estre suivi, est une expression élégante selon le sentiment de nos meilleurs Ecrivains, ce n'est pas de tous, par où il fait voir qu'il eust fait difficulté de s'en servir. Il ajouste sur cette autre construction, laissant sa mere avec sa femme et ses enfans prisonniers, que ceux qui la loüent lui font grace, et que pour l'autoriser il faudroit que quelque Auteur de la première classe l'eust employée de la mesme sorte, sans quoi l'approbation peut estre desapprouvée.

M. de la Mothe le Vayer dit, que s'empescher d'estre suivi, est une phrase qu'il ne blasme pas, mais que beaucoup de personnes veulent éviter, et que l'autre que M. de Vaugelas trouve bonne avec raison, laissant sa mere avec sa semme et ses ensans prisonniers, n'est pas une saute dans la Grammaire.

comme il croit, parce que la préposition avec n'a pas tousjours l'effet qu'il dit, joignant au contraire, et entassant diverses choses pour faire une pluralité.

Si j'ose mesler mon sentiment à celui de ces deux grands Hommes, j'avoüerai que la premiere de ces phrases me semble un peu trop hardie, et que je trouve de la beauté et de l'élégance dans l'autre.

A. F. — On a trouve plus de hardiesse que d'exactitude dans la premiere phrase qui est rapportée en cette Remarque. et l'autre a paru fort bonne.

# La conjonction et repetée deux fois aux deux membres d'ene mesme periode.

Par exemple, je leur ay fait voir le pouvoir que vous m'auiez donné, et me suis acquitté de tous les chess de ma commission, et leur ay fait connoistre la passion que vous auez de les seruir. Ie dis que cette façon d'escrire peche contre le bon stile, et que l'on ne doit pas repeter deux fois la conjonction, et, au commencement des deux membres d'vne periode, comme l'on fait en cet exemple, si ce n'est qu'on ajouste au second et, quelque terme d'encherissement. Il faudroit donc mettre ainsi. le leur ay fait voir le pouuoir que vous m'auiez donné, et me suis acquitté de tous les chefs de ma commission, et mesme leur ay fait connoistre la passion que vous auez de les seruir. Tantost on peut mettre, mesme. comme icy, tantost non seulement, ou tant s'en faut, ou d'autres termes semblables, qui par cet encherissement apportent de la varieté à la periode, et couurent le defaut de cette double repetition. Mais il faut noter que cette Reigle n'a lieu qu'au commencement des deux membres d'vne mesme periode, et qui sont dans vn mesme regime, comme en l'exemple que nous auons donné, les deux et, sont au commencement du second et du troisiesme membre d'vne mesme periode, et dans vn mesme regime, qui est je, par où la periode commence; Car si vous mettez vn ou plusieurs et, hors de ces deux cas, ils ne seront point vicieux, par

exemple on escrira fort bien, je leur ay fail voir le pouvoir et l'authorité absolué que vous m'auez donnée, et me suis acquitté de tous les chefs et de toutes les circonstances de ma commission, et mesme leur ay fait connoistre la passion et les raisons que vous auiez de les seruir. Toutes ces repetitions de la conjonction et, de la façon que celles-cy sont faites, ne sont point mauuaises, parce qu'elles sont hors des deux cas que j'ay marquez. Il est vray, qu'il n'y a rien qui gaste tant la beauté du stile, et des periodes, que de mettre plusieurs et, en tous leurs membres, comme il se voit en l'exemple que nous venons de donner. Au reste, on peut fort bien commencer vne periode par la conjonction et, je dis mesme lors qu'il y a vn point, qui ferme la periode precedente. Ie n'en rapporteray point d'exemples, parce que tous nos bons Autheurs en sont pleins. Nous auons si peu de liaisons pour les periodes, qu'il ne faut pas encore nous oster celle-cy.

A. F. — Tout le monde a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette Remarque. On a seulement trouvé que dans l'endroit où il ajouste mesme, il feroit mieux de dire, et mesme je leur ay fait connoistre la passion, que de dire simplement, et mesme leur ay fait connoistre la passion.

# Soupçonneux, suspect.

Plusieurs disent soupçonneux, pour suspect, qui est vne chose insupportable, par exemple ils diront, ce Iuge là est soupçonneux, au lieu de dire, suspect. Soupçonneux, est tousjours vn mot actif, et suspect, est tousjours vn mot passif, soupçonneux, est tousjours celuy qui soupçonne, ou qui est enclin à soupçonner, et suspect, est tousjours celuy qui est soupçonné, ou qui le doit estre. Ce qui est cause à mon aduis de cette faute, c'est que l'on dit soupçonné, pour suspect, et de soupçonné, on a passé aisément à soupçonneux.

T. C. — La difference rapportée dans cette remarque entre soupçonneux et suspect, est très-juste, mais elle est connue

de tout le monde, et je ne voi plus personne qui dise soupconneux, qui est celui qui soupconne, pour suspect, qui est celui qui doit estre soupconné, ni suspect, pour soupconneux. Il y a des adjectifs dont on ne détourne pas la signification, mais qu'on joint à des substantifs, ausquels ils ne conviennent pas. Monsieur de Balzac a dit, je trouve en lui une admiration si intelligente de votre vertu. Celui qui admire peut estre intelligent, mais l'admiration ne peut estre intelligente. On trouve dans la vie de D. Barthelemy des Martyrs, tous les paucres le pleuroient avec des larmes inconsolables. Celui qui pleure peut estre inconsolable, mais comment des larmes seront-elles inconsolables? Ces expressions me semblent trop hardies, et quoiqu'employées par de grands Auteurs, clles ne sont pas à imiter, non plus qu'un prodige et un miracle qui est de soi tout miraculeux, puisque ce qui est miracle ne peut jamais estre que miraculeux. L'Auteur dès Doutes 1 a eu raison de douter sur ces trois endroits.

A. F. — On ne voit plus aujourd'huy personne qui confonde soupçonneux et suspect, qui ont des significations fort differentes.

### FIL DE RICHAR.

Ce que l'on appelle ordinairement ainsi, est tresmal nommé, et par vne corruption qui n'est venuë que de ce qu'on a ignoré l'origine de ce mot. Il faut dire, fil d'archal, et cet archal, prend sa vraye etymologie du mot Latin aurichalcum; Ceux qui ont le genie de l'etymologie des mots, n'ont garde de douter de celle-cy, elle est trop euidente. C'est pourquoy il y faut vne l, à la fin. Quelques-vns escriuent fidarchal, en vn mot sans garder les marques de son etymologie. D'autres le font deriuer d'vn village nommé Archat, d'où cette inuention est venuë; mais il se faut tenir à aurichalcum.

A. F. — On a approuvé l'étymologie que M. de Vaugelas a rapportée sur ce mot. Ainsi il faut dire et escrire Fit d'ar-chal en deux mots, et non pas Fidarchal en un seul mot.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le père Bouhours. A. C.

# SEULEMENT pour MESMES, ou au Contraire.

C'est vne faute assez familiere à beaucoup de gens, et de ceux mesme qui font profession de bien parler et de bien escrire, de se seruir de l'aduerbe seulement. au lieu de mesmes. Par exemple, on demandera, fait-il bien chaud, et on respondra, il fait bien froid seulement, pour dire, que tant s'en faut qu'il face bien chaud, que mesme il fait froid. Voicy encore vn autre exemple. Il ne m'en blasme pas, il m'en loüe seulement, pour dire, tant s'en faut qu'il m'en blasme, que mesme il m'en loüe.

- T. C. M. Chapelain dit, que seulement pour mesme ou au contraire est très-bas. Je croi pouvoir ajouster que cette manière de parler est entierement hors d'usage, et que beaucoup de personnes ne l'entendent pas.
- A. F. Seulement pour mesmes est entièrement hors d'usage, et si quelqu'un se servoit presentement de cette maniere de parler, il ne se feroit pas entendre.

# FAIRE SIGNE, et DONNER LE SIGNAL.

Les signaux dont on a accoustumé de se seruir à la guerre, ce sont le feu, la fumée, le canon, les cloches, les estendarts, le linge blanc, et autres choses semblables. Que si quand on se sert de quelqu'vn de ces signaux, on appeloit cela faire signe, ce ne seroit pas bien parler, il faut dire donner le signal, ou donner on signal. Faire signe, est toute autre chose, tant parce qu'il ne se fait que des mains, ou de la teste, ou du corps, qu'à cause qu'il se fait pour quelque sujet, ou accident inopiné, et dont il n'a point esté conuenu entre celuy à qui on fait le signe, et celuy qui le fait, au lieu que les signaux se font ordinairement de concert.

T. L. — La difference de signe et de signal est, ce me

semble, marquée par le verbe qui les précède. Comme on ne dit pas donner signe, je croi qu'on ne dit pas aussi faire le signal. Il doit y avoir du concert dans les signaux, ainsi que M. de Vaugelas le remarque, et cela est cause qu'on dit donner le signal, c'est-à-dire, faire la chose dont on est convenu, soit en élevant un étendart, soit en tirant un certain nombre de coups de canon, comme on a accoustumé de faire pour marquer le temps où l'on doit donner un assaut, au lieu que faire signe, c'est seulement marquer quelque chose d'un coup d'œil ou par un mouvement de la teste, sans que celui à qui ce signe se fait, y soit préparé, en sorte qu'il a quelque-fois peine à savoir ce qu'on veut lui faire entendre. Ainsi l'on dit, je lui faisois signe et il ne m'entendoit pas.

A. F. — Tout le monde a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette remarque. Le signe se fait neantmoins quelquesois, pour des choses concertées.

#### PROÜESSE.

Ce mot est vieux, et n'entre plus dans le beau stile, qu'en raillerie, comme par exemple si je dis, sa vanité est insupportable, il ne cesse de parler de ses provesses, ou je n'ayme point les gens qui se vantent tousjours de leurs provesses. Car alors, comme on mesprise la vanité et l'humeur de ces gens là, ce mot estant dit par mespris et par raillerie, se trouve employé de bonne grace en ce sujet, tant s'en faut que celuy qui en vsera ainsi puisse estre repris. Mais si j'escrivois serieusement, que plusieurs grands hommes ont celebré les provesses d'Alexandre, je me servirois mal à propos de ce mot, qui n'estant plus en vsage, ne peut estre employé que de la façon que je viens de dire.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer dit, qu'il y en a qui trouvent plus à redire que lui dans la façon dont M. de Vaugelas condamne protesse. Il est certain que ce mot est vieux.
- A. F. Protesse ne peut s'employer qu'en mauvaise part, ou par plaisanterie. On peut dire dans le discours familier, vous avez fait là une belle protesse! pour marquer que l'on condamne celuy qui se vante de quelque action qui ne luy sçauroit apporter de gloire.

### ESCLAVAGE, ESCLAVITUDE.

- M. de Malherbe disoit et escriuoit tousjours escluuitude, et ne pouuoit souffrir esclauage. Neantmoins esclauage, est beaucoup plus vsité que l'autre, et si i'auois besoin de ce mot, ie le dirois plustost qu'esclauitude. Vn homme tres-eloquent m'a dit qu'il ne feroit point de difficulté de se seruir d'esclauage, dans les hautes figures; Mais il faut euiter l'vn et l'autre, tant qu'il est possible, et ie ne suis pas seul de cet aduis.
- T. C. Je n'ai jamais entendu condamner esclarage, et je l'ai tousjours creu un très-bon mot. M. de la Mothe le Vayer dit, qu'il ne faut point l'éviter, et que ce mot est aussi noble que sa signification est misérable. Pour esclavitude, M. Chapelain a grande raison de dire qu'il ne vaut rien du tout. Il ajouste que c'estoit une des fantaisies de Malherbe, et que personne ne l'a jamais dit que lui.
- A. F. *Esclavage* est un tres-bon mot. *Esclavitude* n'es<sup>t</sup> point de la Langue.

## CONTRE-POINTE, COURTE-POINTE.

On demande lequel des deux il faut dire, la contrepointe, ou la courte-pointe d'en lit, qui est proprement vne couverture piquée. Il est certain qu'au commencement on a dit la contre-pointe, à cause des points d'aiguille dont ces sortes de couvertures sont piquées dessus et dessous, ou dedans et dehors, comme qui diroit point contre point, ou pointe contre pointe. Mais depuis par corruption et par abus on a dit, courtepointe, contre toute sorte de raison, et l'Vsage l'a ainsi establi, et en est demeuré le maistre.

T. C. — Selon M. Chapelain courte-pointe vient de coltrepunta corrompu, non de contre-pointe. Ce mot me sait souvenir qu'on demande quelquesois s'il saut dire Haute-contre ou Haute-conte; Basse-contre, ou Basse-conte. M. Menage rapporte plusieurs exemples de haute-contre, et dit que cette prononciation est conforme à l'étymologie, haute-contre etant la partie de Musique, qui est contre le dessus, comme basse-contre, celle qui est contre la taille, d'où il conclud que c'est comme il faut parler, sans s'arrêter à la distinction de ceux qui veulent qu'on dise haute-contre et basse-contre, en parlant des parties de la Musique, et haute-conte et basse-conte, en parlant de ceux qui chantent ces parties. Il fait remarquer en suite qu'on dit une Basse au féminin, en parlant du Musicien qui chante la Basse.

A. F. — L'usage a establi courtepointe, selon la Remarque de M. de Vaugelas. On ne dit point contre-pointe.

#### AVISER.

Aviser, pour apperceuoir, ou descouurir, ne peut pas estre absolument rejetté, comme vn mot, qui en ce sens là ne soit point François; mais il est bas et de la lie du peuple. On n'oseroit s'en seruir dans le beau stile, quoy qu'vn de nos meilleurs Escriuains en vse souuent. Pour le faire mieux entendre il en faut donner vn exemple, j'auisay vn homme sur vne tour, ou sur vn arbre, pour dire j'apperceus, ou je decouuris vn homme, etc.

- P. On dit elegamment: De quoy vous avisés-vous? Quand un homme dit ou propose quelque chose, J'avisay un homme sur une tour, est très-bien dit. Ce mot n'est point bas, mais il faut regarder où on le met.
- T. C. M. Chapelain dit qu'aviser pour appercevoir n'est point trop bas, et que c'est un synonyme qu'il ne faut pas perdre. M. de la Mothe le Vayer qui ne peut souffrir qu'on dise qu'il soit de la lie du peuple, prétend que les Princes et les Princesses le disent tous les jours, et qu'il s'escrit de mesme. Je le croi très-bas, mais s'aviser, pour dire penser à une chose, se mettre une chose dans l'esprit, est un fort bon mot. Il s'avisa d'un stratagême qui lui réussit.
- A. F. Aviser a paru bas dans la signification d'apperce-voir.

## PAS, et POINT.

Ces particules oubliées aux endroits où il les faut mettre, ou mises là où elles ne doiuent pas estre, rendent vne phrase fort vicieuse, par exemple si l'on dit pour ne vous ennuyer, ie ne seray pas long, comme parlent et escriuent presque tous ceux de delà Loire, c'est tres-mal parler, il faut dire pour ne vous point ennuyer. Et si l'on dit il fera plus qu'il ne promet pas, ce n'est pas encore bien parler; car il faut oster pas, et dire il fera plus qu'il ne promet. Or de sçauoir absolument, quand il faut le mettre, ou ne le mettre pas, il est assez difficile d'en faire vne reigle generale. Voicy ce que i'en ay remarqué.

On ne met iamais ny pas, ny point deuant les deux ny, par exemple on dit il ne faut estre ny avare ny prodigue, et non pas, il ne faut pas estre, ou il ne faut

point estre ny auare, ny prodigue.

On ne les met iamais aussi deuant le que, qui s'exprime par nisi en Latin, et par sinon que en François. Exemples, ie ne feray que ce qu'il luy plaira, on voit bien que ce que, se resout par nisi, et par sinon que, comme si ie disois ie ne feray sinon ce qu'il luy plaira; je n'ay esté qu'rne sois à Rome, ie ne ioüe qu'auec des gens de bien, ie ne mange qu'vne fois le iour. On voit qu'en tous ces exemples le que, vaut autant à dire que sinon que, et ie n'ay point encore remarqué qu'il y ayt d'exception à cette reigle. Mais cela se doit entendre, comme i'ay dit, deuant le que, qui signifie sinon que, parce que cela n'est pas vray deuant les autres que, qui signifient autre chose, comme par exemple on dira fort bien je ne pense pas que rous le faciez, ie ne veux pas dire que rous ayez tort, ie ne blasme pas ce que j'ignore.

On ne les met point encore deuant jamais, comme il ne sera iamais si meschant qu'il a esté.

Ny deuant plus comme je ne feray plus comme i'ay fait. Ny apres plus, si vne negative suit, comme il

est plus riche que n'a esté celuy qui, etc. le parle de plus, et non pas de non plus, qui n'est pas de mesme; car on dit fort bien je ne veux pas non plus, que vous alliez là.

On ne les met point aussi deuant aucun, ou nul, comme il ne fait aucun mal, il ne fait nul mal, ny deuant rien, comme il ne peut rien faire, il ne veut rien faire.

Les raisons que l'on pourroit rendre de cela, car les Reigles ont quelquesois des raisons, et quelquesois n'en ont point, seroient, ce me semble, que les deux ny, jamais, rien, nul, aucun, nient assez d'eux-mesmes sans y ajouster ny pas, ny point, et que le que, qui signifie sinon que estant vn mot de restriction, on ne nie pas absolument, et ainsi on ne se sert ny de l'vn ny de l'autre de ces negatifs, ny deuant plus aussi, parce que ce mot a encore plus de vertu que pas, ny que point, en ce qu'il n'exprime pas seulement qu'il ne fera pas vne chose, mais qu'il ne fera pas ce qu'il a fait par le passé.

On ne les met pas encore deuant sans, comme sans nuage, et non pas sans point de nuage, comme l'a escrit vn de nos plus celebres Escriuains par deux fois de suite dans la meilleure piece qu'il ayt iamais faite en prose, en quoy il a esté iustement repris de tout le monde. En cela il a suiuy l'ancienne façon de parler, qui est abolie il y a long-temps; car on disoit autrefois sans point de faute, et l'on dit maintenant sans faute.

On ne les met point encore, ny auant que l'on parle de quelque temps, ny apres qu'on en a parlé, comme je ne les verray de dix jours. Il y a dix jours que ie ne l'ay veu. Et toutes les fois qu'il est fait mention du temps, j'ay trouvé cette Reigle sans exception, ce qui procede, comme ie crois, de la mesme raison que l'ay alleguée à sinon que, qui est que toutes les fois qu'il est question de temps, il y a tousjours restriction de ce mesme temps-là, qui empesche que l'on ne nie absolument, ce qu'ont accoustumé de faire le pas, et le point.

On les supprime d'ordinaire auec le verbe pouvoir, comme il ne le peut faire, il ne pouvoit mieux faire, il ne peut marcher. Ce n'est pas que l'on ne peust dire. Il ne le peut pas faire, il ne pouvoit pas mieux faire. Il ne peut pas marcher. Mais il est incomparablement meilleur et plus elegant sans pas.

On les supprime encore auec le verbe sçauoir quand il signifie pouvoir, comme il ne sçauroit faire tant de chemin en vn iour, il n'eust sceu arriver plustost. On'y pourroit mettre pas, mais l'autre est beaucoup meilleur.

Et auec le verbe oser, comme il n'oseroit auoir fait cela, il n'oseroit dire mot. Rarement il se dit auec pas, sur tout au participe, ou au gerondif, comme n'osant luy contredire en quoy que ce fust, mesme quand il y a vn autre gerondif deuant auec pas, comme ne voulant pas le flatter, et n'osant luy contredire; car si l'on disoit et n'osant pas luy contredire, ce ne seroit pas si bien dit, il s'en faudroit beaucoup.

Au reste il est tres-difficile de donner des reigles pour sauoir quand il faut plustost dire pas, que point, il le faut apprendre de l'Vsage, et se souuenir que point nie bien plus fortement que pas.

Il y a encore cette disserence entre pas et point, que point ne se met iamais deuant les noms, qu'il ne soit suiuy de l'article indesiny de, comme il n'a point d'argent, il n'a point d'honneur. C'est une saute ordinaire à ceux de dela Loire, de dire il n'a point de l'argent, auec l'article desiny, au lieu de dire il n'a point d'argent; comme ils disent aussi j'ay d'argent, pour dire j'ay de l'argent. Mais parmy ceux qui parlent le mieux, mesme à la Cour et à Paris, il y en a qui sont vne autre saute toute contraire, et qui disent il n'y a point moyen pour dire il n'y a point de moyen, ou il n'y a pas moyen.

Il est à noter qu'auec les infinitifs, pas et point, ont beaucoup meilleure grace estant mis deuant qu'apres, par exemple pour ne pas tomber dans les inconveniens, ou pour ne point tomber dans les inconvenients, est bien plus elegant que de dire pour ne tomber pas, ou pour ne tomber point dans les inconvenients.

T. C. — M. Chapelein est du sentiment de M. de Vaugelas, et dit que deux ni, jamais, rien, nul, aucun, portent leur negative avec cux, sans avoir besoin de pas à leur suite pour la marquer. Il y faut ajouster personne. On dit, personne n'ignore que etc. Il ne fait amitié avec personne. Quoique M. de Vaugelas condamne pas avec aucun, il ne laisse pas de les joindre ensemble en beaucoup d'endroits de ses remarques. Il dit dans celle qui a pour titre, si particule conditionnelle, l'i ne se mange point devant aucune des cinq voyelles, il saut asseurément dire, l'i ne se mange devant aucune des cinq voyelles. Aussi a-t-il averti dans sa Préface qu'on doit s'attacher aux règles qu'il donne, et non pas à sa manière d'écrire. Beaucoup mettent point devant deux ni. J'ai leu dans un bon livre imprimé depuis peu de temps, la résolution que je sais ne sera point ébranlée ni par les efforts du démon ni par la tentation d'aucun plaisir. Le point étoit inutile en cet endroit, et il falloit dire simplement, ne sera ébranlée ni par, etc.

M. de Vaugelas qui veut qu'on ne mette jamais pas ou point devant que, lorsqu'il signisse nisi en Latin, et sinon que en François, devoit dire seulement lorsqu'il signifie sinon, car c'est tout ce qu'il signifie, et non pas sinon que dans tous les exemples qu'il apporte. Il en convient lui-mesme en disant que, je ne ferai que ce qu'il vous plaira, c'est comme si on disoit, je ne ferai sinon ce qu'il vous plaira. M. Menage fait voir que cette règle est imparfaite en ce qu'il faut un pas ou un point devant le que en cette signification de sinon, lorsqu'il y a un verbe au subjonctif. Il en donne pour exemples, je ne vous verrai point que le Caresme ne soit passé. Je ne partirai point d'ici que vous ne soyez venu. Je ne dirai pas un mot que vous ne me le commandiez. Il ne sort point qu'on ne le vienne prendre. Il est vrai que dans tous ces exemples, que ne signisse pas simplement sinon, mais sinon quand, je ne vous verrai point, sinon quand le Caresme sera passé; je ne partirai point d'ici, sinon quand vous serez venu; il ne sort point sinon quand on le vient prendre. On peut mettre pas sans qu'il suive aucun verbe au subjonctif, comme je ne dirai pas un mot que devant mes Juges, il ne voulut pas dire un mot sur cette affaire que du consentement des Interessez Il semble que ces exemples soient de mesme nature que ceux-ci, je ne joue qu'avec des gens de bien, je ne mange qu'uns fois par jour. Cependant il saut mettre pas dans les premiers, quoiqu'il n'y ait point de verbe au subjonctif après que, et on ne le peut mettre dans les autres. La raison est que pas un signisse aucun, je ne dirai aucun mot que devant mes Juges, il ne voulut dire aucun mot sur cette affaire que du consentement des Interesses. Si au lieu de, dire un mot, on employoit le verbe parler dans ces mesmes phrases, on ne pourrait mettre pas. Je ne parlerai que devant mes Juges; il ne voulut parler sur cette affaire que du consentement des Interesses.

Le mesme M. de Vaugelas en parlant de pas et de point, dit qu'on ne les met ni avant que l'on parle de quelque temps, ni après qu'on en a parlé; comme je ne le verrai de dix jours. Il y a dix jours que je ne l'ai veu. M. Menage sait voir par les exemples qui suivent que cette regle n'est pas moins imparsaite que la précédente, je l'aimois dans ma premiere ensance, mais depuis l'age de quinze ans, je n'ai point aimé. Il y a plus de dix ans que je ne l'aime point. Je ne sors point depuis huit jours. Il y a huit jours que je ne sors point. Il a raison de dire que quoiqu'il s'agisse de temps dans toutes ces phrases, ce seroit un barbarisme de n'y pas mettre le point.

Je croi qu'il est élégant de supprimer pas devant les verbes pouvoir et oser, quoique M. de la Mothe le Vayer soustienne qu'en l'ostant devant *pouvoir*, il ne reste rien d'incomparablement meilleur, comme le prétend M. de Vaugelas. Il ns peut pas fairs; il ne pouvoit pas mieux faire. Je prélérerois, if ne le peut faire; il ne pouvoit mieux faire. On supprime souvent pas avec le verbe scavoir, non seulement quand il signisse poupoir; je ne scaurois m'empescher de dire, mais aussi quand il signifie ignorer, et qu'il est suivi de si, ou do ce que. Je ne sçai si on m'accordera ce que je demande; il ne scait ce qu'il doit faire. Il est vrai qu'on dit sort bien, il ne scavoit pas ce que ses ennemis lui préparoient, mais il faut mettre de la disserence, entre *ne sçavoir*, qui signille estre incertain et ne sçavoir pas, qui signisse ignorer absolument. Quand il y a de l'incertitude, il est élégant de supprimer pas, je ne sçai si je pourrai aller chez vous aujourd'hui; il ne sçavoit ce qu'il devoit esperer de son procès. Quand il y a une ignorance enticre, on ajoute pas. Tu ne sçais pas ce que ton ami vient de faire.

On ne met, ni pas ni point avec les verbes qui sont gouvernez par empescher et par craindre. Il faut empescher que cela n'arrive: je n'empesche point que vous ne preniez vos seuretez, et non, que cela n'arrive pas; que vous ne preniez point vos seuretes. Je crains que mon pere ne meure. Il faut abserver qu'on ne supprime pas dans les phrases où le verbe creindre est employé, que quand on ne souhaite point que la chose arrive, car si quelqu'un souhaitoit la mort de son pere qu'il verroit maladé. il faudroit dire, je crains que mon

pere no meure pas.

Prendre garde dans la signification d'empescher, ne souffre point que l'on mette pas avec le verbe suivant. Prenez garde qu'on ne vous trompe. Quand il signifie faire réflexion, c'est tout le contraire. Je prends garde que les gens de mauvaise foi ne sont pas long-temps heureux. Il prit garde qu'on ne lui faisoit pas si bonne mine qu'on avoit accoustumé. Il y auroit trop à dire, si l'on parloit de toutes les phrases, où l'on doit supprimer pas.

M. de Vaugelas a eu raison de dire qu'il n'y a que l'usage seul qui puisse apprendre, quand il saut plustost dire pas que point. J'ai observé qu'on met pas, et jamais point devant desucoup, peu, mieux, plus, et moins. Il n'y avoit pas desucoup de monde au Sermon. On n'est pas peu embarrassé à le contenter. Il n'a pas mieux parlé que les autres. Il n'a

pas moins de bien que votre ami.

A. F. — Dans les phrases que M. de Vaugelas propose, pour faire voir que pas et point ne se mettent jamais devant le que, qui s'exprime par nisi en Latin, il devoit dire, et par sinon en François, et non pas, par sinon que, puisque je ne feray que ce qu'il luy plaira, ne signifie pas, sinon que ce qu'il luy plaira, mais simplement, sinon ce qu'il luy plaira, comme il l'explique lui-mesme. On a esté de son sentiment sur tout le reste de cette Remarque.

# BERLAN, BRELANDIER.

On a presque tousjours escrit ce premier mot de cette façon, mais on l'a tousjours prononcé, comme si l'on eust escrit brelan; Mais aujourd'huy plusieurs ne prononcent pas seulement brelan, ils l'escriuent aussi.

On a tousjours dit et escrit brelandier, et non pas berlandier, qui est encore une raison de ceux qui soustiennent, qu'il faut tousjours dire et escrire brelan, et non pas berlan.

- T. C. On dit, et on escrit presentement Brelan et Brelandier. On ne dit pas seulement brelan en parlant du Jeu de Cartes, auquel ce nom a esté donné, mais on s'en sert pour dire avec quelque sorte de mépris une maison où l'on ne fait que jouer. Sa maison est un brelan. M. Chapelain dit qu'il y a apparence que Berlan vient de Berlina, parce qu'on mettoit les pipeurs, joueurs publics et débauchez à la Berline, comme ici au Carcan.
- A. F. On prononce et on écrit brelan et brelandier, et non pas berlan ny berlandier.

# · REGUELISSE, THERIAQUE, TRIACLEUR.

Reguelisse, est tousjours feminin. On dit de la reguelisse, et non pas du reguelisse. Mais theriaque, est des deux genres, et l'on dit du theriaque, et de la theriaque. Il faut dire triacleur, qui vend de la theriaque, ou qui passe pour un Charlatan, et non pas theriacleur.

- T. C. M. Menage marque dans ses Observations qu'on dit du reguelice, et de la reguelice, et que le dernier est le meilleur et le plus conforme à l'origine glycyriza. On prononce reglisse en trois syllabes. Il ajouste qu'on dit aussi du Theriaque et de la Theriaque, et que du Theriaque est le meilleur. Il apporte cet exemple du Pere Rapin, qui a dit, celle que Galien guerit d'une foiblesse d'estomac par son Theriaque. Tous les Médecins, Apolicaires et Epiciers font Theriaque séminin. Par tout ailleurs j'entends dire, le Theriaque, du Theriaque.
- A. F. On escrit reglisse en trois syllables, et non requelisse, qui en a quatre, et ce mot est feminin. Tous les Medecins et tous les Apoticaires font Theriaque feminin. Quelques autres disent du Theriaque.

### PLOYER, PLIER.

Aujourd'huy l'on confond bien souuent les deux, qui neantmoins ont deux significations fort differentes; car tout le monde sçait que plier, veut dire

faire des plis, ou mettre par plis, comme plier du papier, plier du linge; et ployer, signifie ceder, obeir, et en quelque façon succomber, comme ployer sous le faix, vne planche qui ploye à force d'estre chargée. Et certainement qui appelleroit cela plier, et diroit plier sous le faix, parleroit et escriroit fort mal, quoy que plusieurs facent cette faute, trompés à mon auis, par la prononciation de la Cour, qui prononce la diphthongue oi, ou oy, comme la diphthongue ai, pour vne plus grande douceur, et dit player pour ployer, et de player, on a aisement passé à plier. Neantmoins cet abus n'est pas tellement estably qu'on puisse dire que c'est l'Vsage, auquel il faudroit ceder si la chose en estoit venue à ce point. Il n'y a qu'vne seule façon de parler, où il semble que l'Vsage l'a emporté, qui est quand on dit en terme de guerre, par exemple, que l'infanterie, ou la caualerie a plié; car c'est ainsi que presque tout le monde parle et escrit aujourd'huy. La raison toutesois veut que l'on die la caualerie a ployé, et non pas plié, parce que c'est vne façon de parler figurée, qui se rapporte à celle de ployer sous le faix, quand on a de la peine à soustenir vne trop grande charge. Mais hors de cette seule phrase, il faut tousjours dire ployer, dans la signification qu'il a. Ainsi il faut dire il vaut mieux ployer que rompre, et non pas il vaut mieux plier, faire ployer une espée, et non pas faire plier une espée, ployer les genoux, et non pas plier les genoux.

- P. Tout le monde dit *plier*, hors quelques personnes que ces remarques ont embarassé. Coësseteau, *Hist. rom.*, liv. I, p. 344. dit, *Ils se délibererent de plier sous la puissance du plus fort*. Calvin, en son *Institution*, liv. IV, ch. xx, n. 32. dit: plier à l'appetit des roys idolatres.
- T. C. M. Menage se declare entierement contre cette remarque. Il veut qu'on dise tousjours *plier*, en quelque signification que ce soit, et jamais *ployer*, et que comme on dit, de l'aveu mesme de M. de Vaugelas, *la Cavalerie*, *l'Infanterie*

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telle est l'orthographe du manuscrit de Patru. (A. C.)

a plié, on dise aussi plier sous le faix; plier les geneux; une planche qui plie: Il vaut mieux plier que rompre; saire plier une épée; une épée qui plie; plier une branche d'arbre. Il ajoute que l'on trouve dans Malherbe ployer les genoux, mais qu'il n'a pas été suivi de M. de Balzac qui a dit, plier les genoux sous une puissance étrangere. On dit aujourd'hui, plier la toilette, plier bagage. et non pas ployer la toilette, quoiqu'il soit vrai que l'on disoit autresois plier et ployer, indifferemment, ce qui paroist dans le composé déployer, car on dit plustost, tambour battant et enseignes déployées, que enseignes dépliées. M. Menage observe encore qu'on n'a jamais dit à la Cour ployer pour plier, mais qu'on y a dit pléer, et que c'est comme la pluspart des Dames et des Cavaliers prononcent, pléez-moi ce papier, pléez-moi ce linge. Je croi cette prononciation fort vicicuse, et suis persuadé qu'il faut dire et escrire, pliez-moi ce linge.

A. F. — Player n'est plus guere en usage, mesme dans la signification de courber. Il faut dire plier.

#### VEUVE.

Il faut escrire veuue, ou veusue, et non pas vesue, comme on dit en plusieurs Prouinces de France; car on dit au masculin veus, vn homme veus, et non pas ves, et ainsi au seminin il saut dire veusue, ou veuue, qui rime auec neuue et seuue, et non pas auec tresue. M. de Malherbe.

O combien lors aura de veuues La gent qui porte le turban, Que de sang rougira les fleuues, Qui lauent les pieds du Liban.

- T. C. On conserve l'fà veuf, mais je croi qu'il la faut oster à veuve et à veuvage. Quelques-uns escrivent encore veufve. mais peu escrivent veufvage.
- A. F. Veusve et vesve ne s'escrivent plus; mais simplement veuve.

## VENT DE MIDY, VENT DU MIDY.

Tous deux sont bons, tout de mesme que l'en dit vent de Septentrion, et vent du Septentrion, du costé de Septentrion, et du costé du Septentrion, du costé d'Orient, et du costé de l'Orient.

- P. Cela est vray.
- T. C. Je suis persuadė qu'il faut dire, il s'éleva un vent de midi, et non pas un vent du midi, mais je ne sai s'il ne faut pas dire plustost, le vent du midi est celui qui, etc., que de dire, le vent de midi est celui qui, Comme on ne dit point, ces peuples sont situez à Septentrion, ce pays regarde Septentrion, mais situez au Septentrion, regarde le Septentrion, j'aimerois mieux dire du costé du Septentrion, que du costé de Septentrion.
- A. F. On a blasmé du costé de Septentrion, il faut dire du costé du Septentrion, du costé de l'Orient.

## VITUPERE, VITUPERER.

Ce mot n'est gueres bon, quoy que M. Coeffeteau s'en soit seruy vne fois ou deux dans son histoire Romaine, et que M. de Malherbe ayt dit,

# Et si de vos discords l'infame vitupere.

Ie n'en voudrois vser qu'en raillerie, et dans le stile bas. Vituperer ne vaut rien du tout.

- P. Alain Chartier est le premier de nos Auteurs qui a dit vitupere et vituperable. Calvin après lui a dit vitupere; Coëffeteau et Malherbe ensuite: mais je n'ai veu vituperer nulle part. Il est cependant aussi bon que vitupere, et à mon avis on s'en peut aussi servir en raillerie; car en raillerie on sait souvent des mots nouveaux.
- T. C. Vitupere est du plus bas stile, et où he s'en peut servir que dans le comique où l'on sait entrer les plus vieux

mots avec grace. Vituperer et vilipender sont du mesme stile, et ils ne peuvent estre employez que lorsqu'on a dessein de railler.

A. F. — Vituperer n'est plus un mot de la Langue. Vitupere ne sçauroit estre employé que dans le stile bas et en raillerie.

## SERAPHIN, REMERCIMENT, AGRÉMENT, VIOL.

Quoy qu'ils n'ayent rien de commun entre eux, ie les mets ensemble, parce qu'il n'y a qu'vn mot à dire sur chacun, et que par diuerses rencontres, ils se presentent à ma plume tous ensemble. Seraphin, se doit escrire en François auec vne n, bien qu'il y ait vne m au Latin. Remerciment, se doit aussi escrire et prononcer remerciment, et non pas remerciment auec vn e, apres l'i. Agrément, de mesme, et non pas agreement. Ainsi dans les vers on dit payray, louray, et non pas payeray, ny loüeray, ce sont des mots dissyllabes dans la poësie. Et Viol, qui se dit dans la Cour et dans les armées pour violement, est tres-mauuais.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer dit que Seraphin n'a point d'm en Latin non plus qu'en François, témoin son genitif et les autres cas tant du singulier que du pluriel, et que quand il y a une m il est Hébraïque et indéclinable parmi nous. Il croit qu'on ne peut montrer que jamais personne ait employé viol pour violement. Cependant sur ce que M. de Vaugelas remarque qu'il se dit à la Cour, et dans les armées, M. Chapelain ajouste qu'il est aussi du Palais. Viol est assurément un très-mauvais mot.
- A. F. On a approuvé tout ce que dit M. de Vaugelas dans dans cette Remarque. Viol est encore en usage. Le rapt et le viol sont des crimes qu'on punit de mort.

## TEL pour QUEL.

Il y en a plusieurs, qui disent par exemple Dieu est present en tous lieux, tels qu'ils soient, c'est mal par-

ler, il faut dire quels qu'ils soient. Quelques vns croyent qu'encore que quels, soit le meilleur, tels, neantmoins ne laisse pas d'estre bon, mais ils se trompent.

- T. C. Tel ne gouverne jamais que l'indicatif. Tel que vous me voyez, il n'est pas tel que vous l'avez cru; il a acheté ces meubles tels qu'ils estoient. Ainsi toutes les fols qu'on le trouve avec le subjonctif, il est employé pour quel, ou pour quelque, et c'est une saute, je poursuivrai les complices de cette mort, tels qu'ils soient; de telle façon que vous puissiez l'entendre; à tel degré d'honneur que vous l'éleviez. Il saut dire, les complices quels qu'ils soient; de quelque façon que vous puissiez l'entendre; à quelque degré d'honneur que vous l'éleviez.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

Certains regimes de verbes vsitez par quelques Autheurs celebres, qu'il ne faut pas imiter en cela.

Il y a des Autheurs celebres qui font regir à de certains verbes, comme se reconcilier, prier, s'acquitter, s'offenser, des cas qui ne leur conuiennent point, et il est bon d'en donner auis, afin que ceux qui les imiteront en vne infinité d'autres choses excellentes, ne s'abusent pas en celles-cy. Il y a apparence, que ces verbes autrefois ont eu ce regime, mais ils ne l'ont plus aujourd'huy, se reconcilier à quelqu'en, qu'il ne soit point en peine, dit l'vn d'eux, de se reconcilier à personne, il faut dire auec personne; prier aux Dieux, autrefois on le disoit, il faut dire maintenant prier les Dieux; s'acquitter aux grands, pour dire s'acquitter enuers les grands. S'offenser de quelqu'en, au lieu de dire s'offenser contre quelqu'en. Il est vray que l'on dit fort bien, s'allier auec quelqu'vn, et s'allier à quelqu'vn, et mesme ce dernier passe pour plus elegant.

T. C. — Le petit peuple dit encore aujourd'hui, je prie à Dieu que, etc. ce qui sait voir que prier a gouverné autresois le datis. Prier, demande la particule de avec le verbe qui

suit à l'infinitif. Prier de faire, prier d'aller, et il ne souffre à qu'avec le verbe diner, prier à diner. On dit aussi prier de diner, mais il y a cette différence, comme l'observe fort bien M. Menage, que prier à diner marque un dessein premedité, comme quand nous envoyons prier quelqu'un de venir diner chez nous, ou que nous l'en prions nous-mesmes; et prier de diner, est un terme de rencontre et d'occasion, quand nous faisons la mesme priere à quelqu'un qui est chez nous. Il observe encore, qu'on dit à la Cour un prié-Dieu, et non pas, un prie-Dieu, le Roi est à son prié-Dieu.

On a peu dire s'offenser de quelqu'un, à cause qu'on a accoustumé de dire s'offenser de quelque chose. L'expression est hardie, et je ne voudrois pas m'en servir, mais il me semble que s'offenser contre quelqu'un, que M. de Vaugelas met en la place, n'est guere meilleur. J'aimerois mieux dire, se tenir offensé de quelqu'un; s'offenser de ce quelqu'un a

dit ou fait contre nous.

A. F. — Le sentiment de M. de Vaugelas a esté suivi sur les regimes de prier et de s'acquitter. S'offenser de, ne se dit point des personnes. Il se dit seulement des choses. S'offenser d'une raillerie. M. de Vaugelas marque qu'il saut dire s'offenser contre quelqu'un, au lieu de s'offenser de quelqu'un. Cette saçon de parler n'est point naturelle. Il saut dire s'offenser de ce que quelqu'un a dit ou fait, et non pas s'offenser contre quelqu'un.

#### DES NEGLIGENCES DANS LE STILE.

Ie ne parle point icy des fautes, qui se commettent contre la purcté et la netteté du stile. Ce sont des choses toutes distinctes de ce qu'on appelle negligence. Il y en a de plusieurs sortes. Voicy celles que i'ay remarquées. La principale est quand on repete deux fois dans vne mesme page vne mesme phrase sans qu'il soit necessaire; car quand il est necessaire, comme il arriue quelquefois, tant s'enfaut que ce soit vne faute, que c'en seroit vne de ne le faire pas, outre que la nature des choses necessaires est telle, comme l'a remarqué excellemment Ciceron, qu'elles sont tousjours accompagnées d'ornement. Mais quand il n'est pas besoin, c'est une tres-grande negligence de repeter

vne phrase deux sois dans vne mesme page et de dire deux sois par exemple sans en pouvoir venir à bout; Que si la phrase est plus noble, la saute est encore plus grande, parce qu'estant plus esclatante, elle se sait mieux remarquer.

La seconde sorte de negligence, c'est de repeter deux fois vn mesme mot specieux dans vne mesme page, sans qu'il en soit besoin ; car il faut tousjours excepter cela. Si le mot est simple et commun, il n'en faut pas faire scrupule, pour peu qu'il soit es loigné du premier; pourueu neantmoins qu'il ne commence pas deux periodes; car alors c'est vne vraye negligence, comme par exemple si l'on met deux fois cependant, dans vne mesme page, au commencement de deux periodes. En ces places là les mots se font remarquer, quand ils ne seroient que d'vne syllabe, comme mais, que la plus-part des Escrivains repetent trop souvent, quoy qu'ils soient excusables à cause du petit nombre de liaisons que nous auons, et qu'on retranche encore tous les jours. Il ne faut pas pourtant faire difficulté, apres qu'on a commencé vne periode par mais, de se seruir de ce mesme mot deux ou trois lignes apres en vn autre sens, si le discours le requiert, pourueu qu'il soit dans vn des membres de la periode, et non pas au commencement. Or, est encore vn monosyllabe à commencer vne periode, dont il ne faut vser que de loin à loin. le ne voudrois pas auoir mis à trois lignes proches l'vne de l'autre dont, deux fois au lieu du pronom relatif, et i'ose asseurer que ce n'est point vn scrupule, et qu'il n'y a point d'oreille delicate, qui ne soit blessée de cette repetition si proche, quoy que le mot soit doux et monosyllabe. l'en dis autant de l'aduerbe du lieu où: car pour l'ox disjonctif, c'est vne autre chose; sa nature est d'estre repeté plusieurs fois. Et ainsi de plusieurs autres.

La troisiesme sorte de negligence, c'est quand on fait trop souuent des vers communs, ou Alexandrins. le dis trop souuent, parce qu'il est impossible qu'il ne s'en rencontre tousjours quelqu'vn par cy, par là, que vous ne scauriez la plus-part du temps euiter

sans faire tort à la naïsueté de l'expression, qui est vne chose bien plus considerable et vn plus grand bien, qu'il n'y a de mal à laisser vn vers. Iamais nos meilleurs Escriuains anciens et modernes ne se sont donné cette gesne, quand exprimant naïsuement leur intention, ils ont rencontré vn vers, sur tout s'il n'est pas composé de paroles specieuses et qui sentent la poësie. Qui me pourroit blasmer si i'auois escrit en prose, ie ne suis iamais las de vous entretenir? Et certainement tous ceux qui ont repris Tacite d'auoir commencé ses Annales par vn vers hexametre Vrbem Romam à principio Reges habuere, et Tite-Liue d'auoir commencé son Histoire Romaine par vn demy-vers Facturus-ne operæ-pretium sim, ne laissent pas de passer pour des Censeurs bien seueres, quoy qu'à la verité il n'y ayt pas d'apparence de commencer vn ouurage en prose par vn vers. Boccace a aussi commencé son Decameron par vn vers,

## Humana cosa è hauer compassione,

et comme il faisoit de mauuais vers et que celuy-là est assez bon, on disoit de luy qu'il ne faisoit iamais bien des vers que lors qu'il n'auoit pas dessein d'en faire. Mais quand le vers n'a du vers que la mesure et encore bien rude, comme est celuy de Tacite, et qu'il sent beaucoup plus la prose que le vers, on le peut pardonner. Et Tite-Live pour vn hemistiche assez desguisé par sa dureté ne meritoit pas ce reproche La negligence, est donc, quand on en laisse couler plusieurs, et s'ils sont de suite, ils sont insupportables. Il y en a mesme qui les affectent et en parlant en public, et en escriuant, mais cela est vn vice formé, et des plus grands, et non pas vne simple negligence, qui n'arriue qu'à ceux, qui font des vers sans y penser. Nous auons parlé ailleurs amplement des vers dans la prose.

La quatriesme espece de negligence, sont les rimes riches ou pauures, dont il a esté aussi traité ailleurs bien au long, non seulement quand elles se rencontrent dans la cadence des periodes, mais mesme proche l'une de l'autre, comme par exemple si je dis cela donne dauantage de courage. Et non seulement les rimes, mais aussi les consonances, sont à euiter, et c'est vne negligence de n'y prendre pas garde, ou de ne s'en soucier pas, comme fers, et souhaits, affaire, et croire, tache, et visage, et mille autres semblables, s'ils se rencontrent dans vne mesme cadence.

C'est encore vne autre espece de negligence, par exemple de dire il discourut long-temps sur l'immortalité de l'ame, sur le mespris de la vie, sur la gloire des bonnes actions, et sur le point de mourir il tesmoigna, etc. c'est à dire qu'vne preposition comme est sur icy, seruant à vn sens ne doit pas estre employée de suite à vn autre, parce qu'elle engendre de l'obscurité, et qu'elle trompe le Lecteur ou l'Auditeur. Il en est de mesme des autres parties de l'oraison.

Il y a encore plusieurs autres sortes de negligences, mais parce qu'elles sont trop delicates, ie les laisse, et me contente d'auoir marqué les principales, et qui choquent tout le monde.

Au reste j'ay jugé à propos de faire cette Remarque, parce que j'ay pris garde, que plusieurs de nos meilleurs Escriuains, qui excellent en la pureté, netteté, et elegance du stile, tombent bien souuent dans ces negligences, qu'on remarque comme autant de taches sur vn beau visage; Car en beaucoup d'autres choses la negligence est souuent vn grand artifice, mais elle ne le peut jamais estre en matière de stile. La naïfueté, est bien vne des premieres perfections, et des plus grands charmes de l'eloquence, mais elle n'a rien de commun auec la negligence, dont nous parlons en cette Remarque, et ceux qui penseroient faire passer l'vne pour l'autre, auroient grand tort; l'vn est vice, et l'autre est vertu.

M. C. — Lorsqu'on a commencé une période par mais, M. de Vaugelas permet qu'on se serve de ce mesme mot deux ou trois lignes après en un autre sens. Je ne suis pas le seul que ce double sens de mais ait embarrassé. Voici ce que M. Chapelain a marqué sur cet endroit. Comment, dans un autre sens? quel autre sens peut avoir mais que celui de

toutefois, si ce n'est dans la phrase, il n'en peut mais. Tous les autres mais, ont la signification adversative, et par con-

séquent pareille, si je ne me trompe.

Quelques-uns suppriment le nominatif du verbe apres mais comme on le supprime après la conjonction et, et parce qu'on dit sort bien, ils n'estiment que leurs ouvrages, et mesprisent ceux des autres, ils disent de mesme, ils ne se contentent pas de regarder leurs ouvrages comme des chess-d'œuore, mais mesprisent tout ce que les autres ont fait. C'est une grande négligence, si ce n'est pas une faute. Il est beaucoup mieux de repeter le nominatif, et de dire, mais ils mesprisent.

Il y a une autre sorte de negligence dans le stile qu'on ne doit jamais se pardonner quand on veut escrire avec quelque soin. C'est de se servir deux fois en peu de lignes de la particule, si suivie de que. En voici un exemple. Le vent devint si impelueux que les arbres les plus sorts n'en peurent soustenir la violence; la gresle se mesla au vent, et tomba en si grande quantité que tous les jardins en surent couverts. Ces deux si que sont trop proches l'un de l'autre. Il y en a qui font une faute encore moins excusable, en mettant deux si que dans la mesme période, comme. Il étoit si amoureux de cette Dame, que quoiqu'elle dist souvent des choses si esloignées du bon sens que tout le monde en rioit, il avoit l'aveuglement de lui applaudir.

C'est encore une negligence de style de mettre le verbe pouvoir avec peul-estre, ou avec impossible. Quelques-uns disent par exemple, peut-estre avec le secours de ses amis pourra-t-il réussir dans cette affaire. Après avoir mis peutestre, on ne doit pas mettre il pourra, parce que c'est dire deux fois la mesme chose. Ainsi il faut dire simplement, peutestre reussira-t-il dans cette affaire, ou bien je croi qu'il pourra reussir dans cette affaire. Il y a la mesme negligence dans cet autre exemple, il est impossible qu'on se puisse imaginer la douleur que cette mort lui causa. Le verbe pouvoir ne dit rien de plus dans cette phrase que ce qui a esté dit par impossible. Ainsi il saut dire, on ne peut s'imaginer, ou bien il est impossible de s'imaginer la douleur, etc.

A. F. — Toutes les sortes de negligences dont il est parlé dans cette Remarque sont à éviter, quand on veut escrire avec quelque soin.

## SEPTANTE, OCTANTE, NONANTE.

Septante, n'est François qu'en vn certain lieu où il est consacré, qui est quand on dit la traduction des septante, ou les septante Interpretes, ou simplement les septante, qui n'est qu'vne mesme chose. Hors de là il faut tousjours dire soixante-dix, tout de mesme que l'on dit quatre-vingts, et non pas octante, et quaire vingts-dix, et non pas nonante.

- P. Quand on parle des choses anciennes, on se peut servir de Nonante, et autres; et mesme il est plus ordinaire et plus elegant de s'en servir, et je dirois plustôt en la nonantiéme qu'en la quatre-vingt-dixième Olympiade. Les Geometres disent Quart de nonante. Amyot au Traite de la Création de l'ame, dit partout septante, octante, nonante.
- T. C. Menage a aussi observé que dans le discours samilier il saut dire soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, mais il demeure d'accord qu'en termes d'Arithmetique et d'Astronomie, on dit sort bien, septante, octante, et nonante. Il convient encore qu'en parlant des Interprètes de la Bible on doit dire les septante, et que ce seroit mal parler que de les appeler les soixante-dix, si ce n'est qu'on ajoustast, Interprestes de la Bible, selon la Remarque de M. de Balzac, dont parle M. de Girac dans sa replique à M. Costar.
- A. F. La Remarque de M. de Vaugelas est juste sur ces trois mots, qui ne sont plus en usage qu'en parlant d'Arithmetique, et d'Astronomie.

Suppression des pronoms personnels deuant les verbes.

Cette suppression a tres-bonne grace, quand elle se fait à propos, comme nous auons passé les rivieres les plus rapides, et pris des places que l'on croyoit imprenables, et n'aurions pas fait tant de belles actions, si nous estions demeurez oisifs, etc. Il est bien plus elegant de dire, et n'aurions pas fait tant de belles actions, que si l'on disoit et nous n'aurions pas fait. Il en est

de mesme de tous les autres pronoms personnels de la seconde et de la troisiesme personne singuliere et pluriele, dont les exemples sont si frequens dans nos bons Autheurs, qu'il seroit superflu d'en rapporter icy dauantage. Mais plusieurs abusent de cette suppression, sur tout ceux qui ont escrit il y a vingt ou vingt-cinq ans; car en ce temps là, si nous en exceptons M. Coeffeteau et peu d'autres, c'estoit vn vice assez familier à nos Escriuains. L'vn des plus celebres' par exemple a escrit, car vne chose mal donnée ne sçauroit estre bien deüe, et ne venons plus à temps de nous plaindre, quand nous voyons qu'on ne nous la rend point. Il falloit dire, et nous ne venons plus à temps, parce que la construction change. De mesme en vn autre endroit, nous ne sommes pas contens de nous informer du fonds de celuy qui emprunte, mais foüillons jusques dans sa cuisine. Il faut dire mais nous foüillons, parce que cette particule mais, fait vne separation qui rompt le lien de la construction precedente, et en demande vne nouuelle.

De ces deux exemples, on pourroit tirer deux Reigles pour connoistre quand la suppression est mauuaise. L'vne, lors que la construction change tout à fait, comme au premier exemple, et l'autre, lors qu'elle est interrompuë par vne particule separatiue ou disjonctiue, comme mais, ou, et autres semblables. Donnons vn troisiesme exemple de la disjonctiue, ou nous le confesserons, ou le nierons ne vaut rien, il faut repeter nous, et dire ou nous le consesserons, ou nous le nierons. On pourroit faire encore d'autres reigles semblables tirées des endroits, où ces Autheurs ont manqué selon l'auis mesme de leurs plus passionnez partisans. Il est certain que ce grand homme dont i'ay rapporté les deux exemples, tenoit encore de l'ancien stile cette façon d'escrire; car les anciens supprimoient souuent ce pronom, et les modernes

<sup>1 «</sup> Je croy que c'est M. de Malherbe. » (Clef de Conrard.) — Passages de la traduction du De Beneficiis de Sénèque, par Malherbe.

(A. C.)

qui ont voulu se former sur vn modelle si estimé, l'ont suivy mesme aux choses, qui n'estoient plus en vsage.

A.C. — M. Chapelain doute que dans le premier exemple de M. de Vaugelas, on puisse supprimer nous, et dire, et n'aurions pas fait tant de belles actions, sur-tout en passant de l'assimative à la negative. D'autres prétendent que la suppression du pronom personnel nous, n'a pas bonne grace dans ce mesme exemple à cause du premier et qui est dans la période. Ils disent que pour ne point repeter nous, il faudroit qu'il y eust simplement, nous avons pris des places que l'on croyoit imprenables, et n'aurions pas fait tant de belles actions si, etc. Leur pensée est que pour saire cette suppression avec quelque grace, on doit employer fort peu de mots avant la conjonction et qui empesche qu'on ne repete le nominatif du verbe, comme en cet exemple, vous parlez indiscretement, et diles souvent ce qu'il faut taire. J'ajousterai à cela que ce qui me blesse dans l'exemple de M. de Vaugelas, c'est que le second et ne fait pas sousentendre autant de mots que le premier. Quand après avoir dit, nous avons passé les rivieres les plus rapides, on ajouste, et pris des places, on ne supprime pas seulement le pronom nous, mais encore le verbe avons, que ce premier et sait sousentendre, et nous avons pris. Dans le second membre de la periode, il y a que nous qui soit supprimé. On exprime le verbe, et comme il change de temps, je ne doute point qu'il ne saille repeter le nominatif, et dire, et nous n'aurions pas fait tant de belles actions. Si on disoit nous avons passé plusieurs rivieres, et pris quantité de places, et fait tant de belles actions que, etc. la phrase seroit bonne, parce que le verbe ne changeroit point de temps, et que le second et seroit sousentendre nous avons aussi-bien que le premier, mais en ce cas il scroit mieux de supprimer le premier et, et de dire, nous avons passé les rivieres les plus rapides, pris des places que l'on croyait imprenables, et fait tant de belles actions que, etc.

Sur cet exemple, nous ne sommes pas contens de nous informer du fonds de celui qui emprunte, mais fouillons jusques dans sa cuisine, M. Chapelain a raison de dire que la
construction ne change point, cependant il convient qu'il faut
repeter le nominatif, et dire, mais nous fouillons jusques
dans sa cuisine. Il prétend que cela vient du passage de la
negative à l'affirmative, qui veut la repetition du nous, et qui
ne la demanderoit pas, si l'affirmative ou la negative ne passoient pas dans leur contraire au membre suivant. Je ne croi

point cette raison vraie. Diroit-on, ils ne s'attachaient pas seulement à décrier sa conduite, mais ne laissoient échapper aucune occasion de lui faire outrage? Il me semble qu'il fau-droit répeter le nominatif, et dire, mais ils ne laissoient échapper. Voilà pourtant une negative dans le premier membre, qui ne passe point dans son contraire au membre suivant, ce qui fait voir que mais, quoiqu'il serve de liaison aussi-bien que la conjonction et, demande toujours la repetition du nominatif. Je croi que cette raison du passage de l'affirmative à la negative peut avoir lieu pour faire repeter le nominatif après et, sur-tout quand le second verbe change de temps, comme en cet exemple, il fait son unique étude de lui plaire, et il n'auroit pas pour lui tant de complaisance, s'il n'esperoit etc..

Voici une façon de parler de M. de Vaugelas, que je doute fort qui soit correcte. Sur la fin de la remarque qui a pour titre, des participes actifs, il dit en parlant d'estant; quand il n'est pas auxiliaire, la pluspart tiennent qu'il n'est jamais participe, et toujours yerondif. Je croi qu'il faut repeter le verbe, avec son nominatif, et dire la pluspart tiennent qu'il n'est jamais participe, et qu'il est toujours gerondif, à cause du passage de la negative à l'affirmative.

A. F. — Non seulement on n'a point trouvé que dans la phrase de M. de Vaugelas, il soit plus elegant de dire, et n'aurions pas fait tant de belles actions, que si l'on disoit, et nous n'aurions pas fait: Mais on a regardé la suppression du pronom nous comme une faute. Il n'est presque jamais permis de supprimer les pronoms personnels devant les verbes, quoy qu'ils ayent esté exprimez dans le premier membre de la periode.

#### PLEURS.

Ce mot a esté employé au genre feminin par M. de Malherbe dans ses vers. Il est vray que ce n'est pas dans ses bonnes pieces. Le vers m'est eschappé, toutefois j'en suis certain. Il y a eu aussi quelque autre Poëte de ce temps-là, qui l'a fait feminin; Neantmoins tous les Anciens l'ont fait masculin, et l'on trouuera dans Marotinn pleur, mais aujourd'huy je ne vois personne, qui ne le croye et ne le face masculin, des pleurs versez, des pleurs repandus.



- P. Astrée, t. II, p. 607, le fait féminin, mais mal 1.
- T. C. M. Menage donne des exemples de Baïf, et de Desportes, qui sont voir que l'on disoit autresois un pleur, mais ce mot n'est plus en usage aujourd'hui qu'au pluriel. Il est masculin, et sur ce que M. de Vaugelas asseure qu'il a esté employé au séminin par Malherbe, le mesme M. Menage dit, que ce qui a trompé M. de Vaugelas, c'est que dans les premières éditions des ouvrages de Malherbe, il y avoit une saute d'impression; et qu'on lisoit dans l'Ode sur le voyage de Sedan.

Nos pleurs sont évanouies, Sedan s'est humilié.

au lieu de

Nos peurs sont evanouies.

A. Y. - Pleurs est masculin et ne se dit qu'au pluriel.

## MERCREDY, ARBRE, MARBRE, PLUS.

Tous ceux qui ont tant soit peu estudié et qui scauent l'etymologie de ce mot qui vient de Mercure, ont de la peine à l'escrire et à le prononcer autrement que mercredy, auec vne r apres l'e. Il y en a d'autres qui tiennent, qu'à cause de cette etymologie il faut bien escrire mercredy, mais il faut prononcer mecredy sans r, tout de mesme que l'on escrit arbre, et marbre, et neantmoins on prononce abre, et mabre, pour vne plus grande douceur. A quoy ie respons qu'il est vray qu'autrefois on prononçoit à la Cour abre et mabre pour arbre et marbre, mais mal; aujourd'huy cela est changé, on prononce l'r, comme à plus, on ne prononçoit pas l'l, et aujourd'huy on la prononce. La plus saine opinion, et le meilleur usage est donc non seulement de prononcer, mais aussi d'escrire mecredy sans r, et non pas mercredy.

P. — Cela est vray <sup>2</sup>.

1 Il s'agit du roman de d'Urfé. (A. C.)
2 Patru, qui a mis en marge de cette remarque cela est vray, a, dans son exemplaire, corrigé ainsi la fin de cette remarque: « mais

T. C. — Ce qui précède les dernieres lignes de cette remarque, donne lieu de croire que M. de Vaugelas va dire qu'il faut prononcer et escrire mercredi, comme on prononce, arbre, marbre et plus, en saisant sentir l'r aux deux premiers, et l'l au dernier. C'est ce qui a obligé M. Chapelain à dire sur cet endroit, Quand M. de Vaugelas dit, le meilleur usage est donc, ce donc est une conséquence prise là au contraire de ce que l'on attendoit. Par ce qui précede d'arbre, il paraist, si l'analogie avoit lieu, qu'il faudroit prononcer non mécredi, mais mercredi, et c'estoit ainsi que la suite du sens vouloit que l'on conclust.

Il est vrai que plusieurs prononcent et escrivent mécredi. D'autres tiennent que comme on est revenu de la prononciation trop délicate d'abre et de mabre pour arbre et marbre, on doit aussi prononcer mercredi et non pas mécredi, et par consequent l'escrire. Je croi l'un et l'autre bon. Mécredi est le plus doux; il est aussi le plus usité.

A. F. — Plusieurs escrivent et prononcent mecredy. Il faut prononcer et escrire arbre, marbre et plus, sans supprimer l'r dans les deux premiers, ni l'l, dans le dernier.

#### LE CONFLUENT DE DEUX FLEUVES.

La jonction, ou le meslange de deux sleuues, lors qu'vn sleuue entre dans vn autre se dit sort bien le consluent de deux rivieres, et c'est ce qui est cause qu'il y a tant de lieux en France, qu'on appelle Conslant, c'est à dire consluent, mais de consluent, on a fait conslant, qui est plus aisé, et plus doux à prononcer. I'ose asseurer qu'il n'y a point de lieu qui s'appelle ainsi, où il n'y ayt vne riviere qui entre dans l'autre. Mais il saut dire le consluent de deux rivieres, au singulier et non pas les consluens, au pluriel, comme disent quelques vns. Ce n'est pas qu'on ne le die au pluriel si l'on parle de tous les consluens d'vn Royaume.

aussi d'escrire mercredy, et non pas mecredy sans r. » Peut-être a-t-il supposé une faute d'impression, comme paraît le supposer aussi T. Corneille. Mais l'Erratum de Vaugelas n'autorise pas cette supposition, que réfute d'ailleurs le demi-acquiescement de l'Académie.

(A. C.)

- P. Cela est vray.
- T. C. Quoique le lieu où une riviere se mesle dans l'autre, s'appelle confant, on ne sauroit dire, le confant de deux rivieres. Il faut toujours dire, le confluent.
- A. F. Conflant que M. de Vaugelas trouve plus doux et plus aisé à prononcer que confluent, ne se dit que du lieu où une riviere se decharge dans une autre. Il faut dire le confluent, quand on veut marquer la jonction des deux rivieres.

#### COMMENCER.

Ce verbe dans la pureté de nostre langue demande tousjours la preposition  $\dot{a}$ , apres soy, et pour bien parler François il faut dire par exemple il commence à se mieux porter, et non pas il commence de se mieux porter', et cela est tellement vray, que mesme au preterit defini, à la troisiesme personne singuliere commença, il faut dire à apres, et non pas de, comme disent les Gascons, et plusieurs autres Prouinciaux, et mesme quelques Parisiens, soit par contagion, ou pour adoucir la langue ostant la cacophonie des deux à, ne se souuenant pas de cette maxime sans exception, qu'il n'y a iamais de mauuais son qui blesse l'oreille, lors qu'vn long vsage l'a estably, et que l'oreille y est accoustumée, ce que nous sommes obligez de repeter souuent selon les occasions2. Il ne faut donc iamais dire il commença de, mais tousjours il commença à, mesme quand le verbe qui suit commenceroit encore par vn à, tellement qu'il faut dire par exemple il commença à auoüer, et non pas il commença d'auoüer. Ce n'est pas qu'il ne le faille euiter tant qu'il est possible, mais si par necessité, comme il se rencontre quelquesois, la naïsueté de l'expression

J'ai tousjours esté, et suis encore de cet avis. (Note de PATRU.)

Nous avons transcrit textuellement cette phrase un peu embarrassée (en en conservant. comme toujours, strictement la ponctuation), pour ne pas nous exposer à fausser la pensée de l'auteur.

(A. C.)

oblige aux trois a, de suite, il n'en faut point faire de scrupule, parce que cette façon de parler estant naturelle ne peut auoir que bonne grace, tant s'en faut qu'elle soit rude. Il est vray qu'il y a des verbes, qui regissent à et de, d'autres qui ne regissent que de, et d'autres, qu'à, comme celuy-cy. Ie remarque-ray ceux de toutes les trois sortes à mesure qu'ils se presenteront.

Par occasion, puis que nous parlons du verbe commencer, je diray que plusieurs Parisiens doiuent prendre garde à vne mauuaise prononciation de ce verbe, que j'ai remarquée mesme en des personnes celebres à la chaire et au barreau. C'est qu'ils prononcent commencer, tout de mesme que si l'on escriuoit quemencer; comme nous auons remarqué ailleurs qu'ils disent aussi ajetter pour acheter, et qu'ils prononcent l'r simple et douce, comme double et forte, et l'r double comme simple; car ils disent burreau pour bureau, et arest pour arrest. Athenes le siege et l'oracle de l'Eloquence Grecque ne laissoit pas d'auoir quelque vice particulier dans sa langue, et Paris qui ne luy en doit rien dans la sienne, n'est pas exent aussi de quelques defauts par la destinée et la nature des choses humaines, qui ne souffre rien de parfait.

### P. — Cela est vray.

T. C. — M. Menage dit qu'on emploie indisferemment commencer à, et commencer de, et croit mesme qu'il se trouve plus d'exemples de cette seconde solution que de la premiere. Le Pere Bouhours avoue qu'après avoir cru longtemps que c'estoit une faute de dire, Il commença de se mieux porter, il a changé de sentiment en lisant plusieurs bons livres, où il a trouvé commencer de. Il en cite divers endroits qui font connaîstre que de fort habiles gens ne sont point persuadez, comme M. de Vaugelas le prétend, que le verbe commencer, dans la pureté de notre Langue, demande toujours la préposition à après soi. Il ne faut donc point faire de scrupule de se servir de l'un et de l'autre, particulierement au prétérit indésini, asin d'éviter la cacophonie des deux à qui se rencontre dans, il commença à parler serement; sur-tout, je ne voudrois

jamais dire, il commença à avouer. Il est quelquesois trèscommode de dire en vers commencer de, mais comme le remarque très-judicieusement le Pere Bouhours, ce seroit une licence sort vicieuse que de mettre dans un mesme vers commencer avec de et à, comme en celui-ci.

Il commença de vaincre aussi-tost qu'à paraître.

Je voi qu'on met aussi de et à après le verbe tâcher. Il me semble que de est le meilleur, tâcher de réussir, et qu'il doit suivre essayer, qui signifie la mesme chose, et qui demande

tousjours de, il essaya de gagner son amilié.

Obliger est encore un verbe de mesme nature. On dit également, obliger de faire, et obliger à faire. Il semble que quand le pronom personnel est joint avec ce verbe, il demande plus ordinairement la particule à, il s'oblige à faire tout ce que vous lui ordonneres. On dit je suis obligé de vous avertir, et non pas je suis obligé à vous avertir. Il n'y a point en cela d'usage certain, c'est l'oreille qui décide.

Plusieurs mettent à apres forcer et contraindre, forcer à être cruel; il le contraignit à payer ce qu'il devoit. J'aimerois mieux mettre de, forcer de faine, contraindre de faire, quoiqu'on ne puisse blasmer ceux qui disent, contraindre à

faire.

Le verbe engager me paroit demander à. Je l'ai engagé à me servir, je m'engage à faire cela pour vous. Beaucoup pourtant disent et escrivent, engager de faire, s'engager de faire. Je ne voudrois mettre de qu'asin d'éviter la cacophonie du parsait indesini Il s'engagea d'aller, pour ne pas dire, il s'engagea à aller.

A. F. — On n'a point esté du sentiment de M. de Vaugelas, qui veut que l'Usage ait establi qu'on disc tousjours commencer à, et jamais commencer de; l'une et l'autre façon de parler est bonne et on s'en peut servir indisseremment, si ce n'est à la troisième personne singulière du préterit qui se termine par un a; car il est beaucoup plus doux de dire, il commença de parler, que il commença à parler. Il faut sur tout éviter les trois a, de suite, et dire, il commença d'avoüer, et non pas il commença à avoüer. M. de Vaugelas blasme avec raison ceux qui prononcent quemencer pour commencer.

DEMAIN MATIN, DEMAIN AU MATIN.

Tous deux sont bons, mais il faut dire jusques à de-

main matin, et non pas jusques à demain au matin, quoy que l'on die fort bien jusques à demain au soir.

## P. — Cela est vray.

- T. C. Demain matin se dit dans le discours samilier, mais je ne croi pas qu'on le doive escrire, ni que jusqu'à demain matin ait droit d'exclure jusqu'à demain au matin, qui est la plus correcte saçon de parler. J'ai oui demander s'il salloit dire à cinq heures de matin ou du matin. C'est du matin qu'il saut dire, et ceux qui escrivent à cinq heures de matin, à cinq heures de soir, comme je l'ai veu souvent escrit, sont une saute.
- M. Menage nous fait remarquer sur le mot demain, que l'usage a emporté un present pour un futur dans cette phrase. Il est demain feste. Pour parler juste, il faudroit dire, il sera demain feste. On dit de mesme, quelle feste est-il demain, pour quelle feste sera-t-il.
- A. F. Comme on peut dire egalement bien demain matin, et demain au matin, on croit qu'il est permis de dire jusqu'à demain au matin aussi bien que jusqu'à demain matin. La préposition jusque n'y met point de disserence.

## Des Participes actifs.

Dans la Remarque des gerondifs il a fallu necessairement parler des participes, à cause qu'vne infinité de gens les confondent l'vn auec l'autre. Mais apres auoir fait voir que l'vsage des gerondifs est beaucoup plus frequent en François, que celuy des participes, nous auons promis vne Remarque particuliere sur sur ces derniers pour en traitter à plein-fond: car j'ose dire que c'est vne des parties de nostre Grammaire qui a esté aussi peu connuë jusqu'icy, et qui merite autant d'estre esclaircie.

Il faut commencer par les deux verbes auxiliaires auoir et estre. Iamais ils ne sont participes, quand ils font leur fonction de verbe auxiliaire, et qu'ils sont joints à vn autre verbe, comme ayant esté, ayant mangé, estant contraint, estant aimé. Ils sont tousjours

gerondifs, et par consequent, ils ne reçoiuent jamais d's et ne peuuent auoir de pluriel, par ce que les gerondifs sont indeclinables. D'où il s'ensuit que ceux qui escriuent par exemple les hommes ayans veu, les hommes estans contraints, comme font la plus-part, n'escriuent pas bien. Il faut dire les hommes ayant veu, les hommes estant contraints sans s, après ayant et estant, à cause qu'ils sont gerondifs, comme il se voit clairement par la conformité des autres langues vulgaires auec la nostre; car l'Italienne et l'Espagnole disent hauendo visto, essendo costretti, hauiendo visto, siendo forçados, ainsi que nous auons desja dit en la Remarque des gerondifs. Et cette façon de parler par le gerondif auec le participe est inconnue à la langue Grecque et à la Latine, et n'appartient qu'aux langues vulgaires.

Ces mesmes mots ayant, et estant, doiuent encore estre considerez sans participe apres eux. Donnonsen des exemples, et parlons premierement d'ayant, sous lequel, estant ainsi employé, tous les autres participes actifs seront compris, parce qu'il se gouuernent tout de mesme. Ayant, est donc gerondif de cette façon, les hommes ayant cette inclination, et participe de cette autre sorte, le les ay trouvez ayans le verre à la main. Mais voicy vne Remarque nouuelle et fort curieuse, dont je dois la meilleure partie aux Oracles de nostre langue, que j'ay consultez là dessus. C'est que le participe ayant, n'a jamais de feminin, et que les autres participes actifs n'en vsent gueres. L'exemple en est vne preuue conuaincante, je les ay trouuées ayantes le verre à la main. Cette façon de parler seroit barbare et ridicule. Aussi de dire ayans le verre à la main, cela ne se peut non plus, parce qu'ayans, est masculin et ne peut estre feminin, n'y ayant point d'adjectif en nostre langue, comme presque tous les participes le sont, qui se termine en ant, dont le feminin au pluriel ne se termine en antes. Il faut donc necessairement auoir recours au gerondif, quand il s'agit du feminin soit au singulier, soit au pluriel, et dire en l'exemple que nous auons proposé

je les ay trouvées ayant le verre à la main, nonobstant l'equiuoque d'ayant, qui se pourroit rapporter à je, aussi bien qu'aux femmes, si le sens ne suppleoit à ce defaut comme il fait souuent en toutes les langues, et dans les méilleurs Autheurs. Donnons vn exemple des participes actifs aux autres verbes, je les ay trouvées beuvantes et mangeantes, qui a jamais oûy parler comme cela? Il faut dire je les ay trouvées beuvant et mangeant au gerondif, nonobstant l'equiuoque, qui est osté par le sens, et ne peut mesme estre rapporté à je, qu'en luy faisant violence, parce que beuvant et mangeant, estant proches de trouvées, se doiuent rapporter naturellement à trouvées plustost qu'à je, qui en est fort esloigné.

Mais on objecte que l'on dit changeante, concluante, effrayante, remuante, et vne infinité d'autres de cette sorte; donc le participe actif comme changeant, concluant, effrayant, remuant, etc. a son seminin.

On respond que tout participe actif et passif doit estre consideré en deux façons, ou comme participe et adjectif tout ensemble, ou comme adjectif seulement. Or il n'est jamais participe au feminin, au moins dans le bel vsage, mais seulement adjectif, quoy que l'on confesse qu'il vient du participe; Car s'il estoit participe au feminin, il regiroit sans doute le mesme cas que regit le verbe dont il est participe, comme il fait au masculin, par exemple on dit fort bien je les ay trouvez mangeans des confitures, beu-uants de la limonade, mais on ne dira jamais en parlant de femmes je les ay trouvées mangeantes des confitures, ny beuvantes de la limonade, ny ayantes le verre à la main, comme nous avons dit.

Que si l'on replique, qu'il y a plusieurs de ces feminins qui regissent le mesme cas, que leurs verbes, comme ces estoffes ne sont pas fort belles, ny approchantes de celles que ie vis hier, et son humeur est tellement repugnante à la mienne que, etc. Car le verbe approcher, regit de, comme il n'approche pas de la vertu d'on tel, et le verbe repugner, regit à, comme cela repugne à mon humeur, et ainsi d'vn grand nombre

d'autres. On respond, qu'il ne s'ensuit pas pour cela que approchantes, repugnantes, et leurs semblables soient participes, parce qu'il y a plusieurs noms adjectifs et particulierement les verbaux, c'est à dire, ceux qui sont formez des verbes, qui gardent le mesme regime des verbes dont ils sont formez, ou dont ils approchent, quoy qu'ils ne soient point participes, et qu'ils n'en ayent aucune marque, comme par exemple libre, vuide, conforme, semblable, etc. Car on dira libre de tous soins, libre de faire, ou de ne pas faire, vuide d'argent, vuide de tous soins, conforme, ou semblable à son modelle, qui sont des regimes des verbes d'où ils viennent, ou dont ils approchent.

Il y en a pourtant qui soustiennent que ce participe actif feminin ne doit pas estre entierement banny de nostre langue, quoy que neantmoins ils demeurent d'accord que l'vsage en est tres-rare, et que le gerondif mis en sa place sera meilleur sans comparaison. Quand on leur accorderoit ce participe feminin de la façon qu'ils le proposent, il me semble qu'il n'y auroit guere à dire entre ces deux propositions qu'il n'est point du tout de la langue, ou qu'il en est, de sorte que l'osage en est tres-rare, et qu'encore en ce cas là, le gerondif est beaucoup meilleur. Voicy l'exemple qu'ils apportent. On dira fort bien, disent-ils, cette semme est si pressante et si examinante toutes choses. Or examinante, en cet exemple ne peut estre que participe, puis qu'il regit apres soy le mesme cas que le verbe, qui est, comme nous auons dit, la marque infaillible du participe. On respond premierement que l'Vsage n'est point de parler ainsi, et que l'on dira plustost cette femme est si pressante et examine tellement toutes choses. Secondement, on ne demeure point d'accord, que cela soit bien dit, et tous ceux à qui ie l'ay demandé, et qui en sont bons juges, condamnent absolument cette façon de parler!

Voicy vn exemple contraire, qui le fera voir encore plus clairement, par la comparaison du parti-

(Note de PATRU.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En effet elle ne vaut rien.

cipe masculin auec le participe feminin, ce sont tous argumens concluans vne mesme chose. Cela est fort bien dit, et concluans icy est participe, mais ce sont toutes raisons concluantes vne mesme chose, ce sera fort mal dit, et l'Vsage est de se seruir du gerondif, et de dire ce sont toutes raisons concluant vne mesme chose, ou ce qui seroit beaucoup mieux ce sont toutes raisons qui concluent vne mesme chose; Car c'est auec ce pronom relatif, que nostre langue supplée au defaut du participe actif feminin, comme il se voit dans l'exemple que nous venons d'alleguer, et en celuy-cy encore je les ay trouvées qui beuvoient et mangeoient, et ainsi en tous les autres.

Ce n'est pas que dire ce sont toutes raisons concluantes, ne soit tres-bien dit, parce que là il est adjectif, et l'Vsage parle ainsi, mais si l'on pense en faire vn participe qui regisse le nom comme son verbe, et dire ce sont toutes raisons concluantes vne mesme chose, il ne vaut rien.

Il reste à parler d'estant, quand il n'est pas auxiliaire. La plus-part tiennent qu'il n'est jamais participe, et tousjours gerondif', et qu'ainsi il faut dire par exemple les François estant deuant Perpignan, et non pas estans, quelques-vns au contraire estiment, qu'estans se peut dire comme participe, quoy qu'ils ne nient pas, qu'estant, comme gerondif n'y soit bon aussi. De mesme ils soustiennent que l'vn et l'autre est bien dit les soldats estans sur le point, et estant sur le point. Que si cela est vray, au moins il n'a lieu qu'au seul cas de ces exemples; car estant, ne peut estre employé qu'en trois façons, ou comme verbe auxiliaire, lors qu'il est joint au participe passif, par exemple estant asseure, ou comme verbe substantif regissant vn nom apres soy, par exemple estant malade, ou sans participe et sans nom comme estant sur le point. Quand il est auxiliaire, nous auons desja fait voir qu'il ne peut estre que gerondif. Quand il regit un nom, il est aussi gerondif, et il n'est

<sup>1</sup> Je suis absolument de cet avis. (Note de PATRU.)

pas besoin de dire estans, pour marquer le pluriel, parce que le nom le marque assez, comme lors que l'on dit estant malades, l's de malades, monstre bien qu'il est pluriel sans mettre estans. Il n'y a donc qu'vn seul cas, où l'on puisse mettre estans, qui est lors qu'il n'a point de nom, ny de participe apres soy, comme quand on dit estans sur le point. Pour moy je le trouue bon, parce qu'il sert tousjours à esloigner l'equiuoque qui se peut rencontrer entre le pluriel et le singulier, mais quand il ne fera point d'equiuoque, j'aimerois mieux dire estant, au gerondif.

Au moins il est bien certain qu'estant, participe n'a point de feminin, et que jamais on n'a dit estante, non plus qu'ayante, au feminin, ce qui n'est pas vn petit indice, que les participes actifs naturellement n'ont point de feminin, et que tous les feminins que nous voyons tirez de ces participes sont purement adjectifs, et ne tiennent rien de la nature des participes actifs, que leur formation.

- P.— Ayant le verre à la main.] A mon avis ayant au gerondif est mieux qu'ayant au participe; et les hommes ayant cette inclination, et j'ai trouvé deux villageois ayant le verre à la main, c'est la mesme chose. Il faut, autant qu'on peut, reduire toutes ces façons de parler au gerondif, parce que les participes sont trainans. Au reste, je les ai trouvez le verre à la main, sans y mettre ayant ou ayans, est beaucoup mieux dit.
- T. C. Beaucoup de personnes qui s'attachent à la pureté de notre langue, ne demeurent pas d'accord avec M. de Vaugelas, que ces mots ayant et estant soient quelquesois participes, et qu'ils puissent recevoir une s après eux. Ils veulent qu'ils soient toujours gerondis, et que comme on dit, selon les exemples qu'il apporte, les hommes ayant cette inclination, et non pas ayans, on dise aussi, je les ai trouvez ayant le verre à la main, et non pas, ayans le verre à la main. Ils demandent pourquoi on en veut saire un participe adjectif, seulement pour le pluriel masculin, puisqu'ayant, et par conséquent tous les autres participes qui se gouvernent de mesme, ne sauroit avoir de séminin, et qu'on ne dit point d'une semme au singulier, je l'ai trouvée ayante le verre à la main, ni de plusieurs, je les ai trouvées ayantes le verre à la main. Si on

reçoit le gerondif pour le feminin, pourquoi sera-t-on scrupule de le recevoir pour le masculin? Pour connaistre qu'ayant doit toujours estre gerondif, mesme avec un masculin pluriel, on n'a qu'à consulter son oreille. Si après ayant il suit une voyelle et non pas une consone, et qu'au lieu de ces mots, le verre à la main, on trouve escrit un verre à la main, il est certain qu'on prononsera, je les ai trouvez ayant un verre à la main, comme s'il y avoit, ayan-t'un verre à la main, et non pas ayan-z un verre à la main, comme s'il y avoit un z devant un. Ce que j'ai entendu dire de plus fort pour ayans, c'est comme si on disoit, Je les ai trouvez ayant le verre à la main, on ne sait si c'est moi qui avois le verre a la main, lorsque je les ai trouvez. J'avoue que cela cause une équivoque, mais puisqu'il la faut soussrir nécessairement dans le seminin, Je les ai trouvées ayant le verre à la main, elle ne doit pas saire plus de peine dans le masculin. D'ailleurs si au lieu de Je les ai trouvez, on dit, nous les avons trouvez ayant le verre à la main, la mesme équivoque subsistera, et on ne peut l'éviter qu'en tournant la phrase d'une autre facon. Toutes ces raisons me persuadent, qu'il faut toujours dire, ayant, et non pas ayans. Je suis de ce mesme sentiment pour les autres verbes, et dirois, ils choisirent ce parti, aimant mieux ceder de bonne grace, etc. et non pas aimans mieux. Bstant, quand mesme il n'est pas auxiliaire, ne doit estre regardé que comme gerondif, et on ne dit point, et les Soldats estans sur le point, il faut dire estant sur le point.

A. F. — Estant et ayant ne sont jamais participes, et par conséquent ils n'ont point de pluriel, à l'exception d'ayant dans une manière de parler de pratique que l'Usage a consacrée, Ses hoirs et ayans cause. Hors de là ces deux mots sont gerondifs, et ne reçoivent point d's. Il faut dire, je les ay trouvez ayant, et non pas ayans le verre à la main. Je les ay trouvez mangeant des confitures, beuvant de la limonade, et non pas mangeans des conflures, beuvans de la limonade. Il faut parler de la mesme sorte si le relatif les se rapporte à des femmes. Je les trouvay mangeant des confitures, et non pas mangeantes des confitures; quoy qu'on puisse dire en parlant des semmes. Je les ay trouvées bien mangeantes et bien beuvantes. La raison est qu'aucun verbe actif n'a de participe qui regisse l'accusatif. Ainsi on peut fort bien dire, ce sont toutes raisons concluantes; à cause que dans cette phrase, concluantes est un adjectif verbal sans aucun regime; mais on ne peut dire ce sont trois argumens concluans la mesme chose, ny co sont toutes raisons concluantes la mesme chose; parce que dans cette phrase concluans, concluantes seroit participe, et qu'un participe ne peut gouverner l'accusatif. Ainsi c'est très-mal parler que de dire, c'est une femme si examinante toutes choses. Il n'en est pas de mesme de certains verbes qui ne sont point actifs, et dont le participe gouverne le mesme cas que le verbe gouverne, comme approcher et appartenir. On dit voilà une couleur approchante de cellecy, une maison appartenante à un tel, de mesme qu'on dit, approcher de quelque lieu, appartenir à quelqu'un; mais approchant, appartenant, et d'autres semblables ne sont point des participes, ce sont des adjectifs verbaux qui ont un regime comme plusieurs adjectifs en ont en noire Langue. digne de respect, semblable à un torrent.

#### COURIR SUS.

Cette façon de parler soit dans le propre, ou dans le figuré estoit fort elegante du temps de M. Coffeteau qui en vse souuent, mais aujourd'huy elle commence à vieillir. Nous auons pourtant quelques vns de nos Autheurs modernes et des meilleurs qui s'en seruent encore. Ce qu'il y a à remarquer pour ceux qui s'en voudront seruir, est de ne mettre pas le datif que courir sus, regit, deuant le verbe, mais après. Vn exemple le va faire entendre. Il ne faut pas courir sus aux affligez, est bien dit, mais si apres auoir parlé des affligez je dis il ne leur faut pas courir sus, je parle mal, parce que ie mets leur, qui est le datif deuant courir sus, dont il est regi. C'est tout de mesme qu'aller au deuant, car aller au deuant de luy, est fort bon, et luy aller au deuant, ne vaut rien.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer, prétend que cette phrase, il ne faut leur courir sus, est aussi bonne que, il ne faut pas courir sus aux affigez. M. Chapelain a dit sur cette remarque, que courir sus est une vieille phrase, qui se conserve comme en son vrai lieu dans les patentes, il est enjoint de leur courre sus. Le datif est ici devant le verbe dont il est regi, ce qui est contraire à ce que M. de Vaugelas veut que l'on observe. Cette façon de parler est vieille, et ceux qui escrivent bien ne s'en servent plus.

A. F. — Courir sus est une vieille façon de parler dans cette phrase courir sus aux affigez; mais on s'en sert encore dans les patentes où l'on dit en parlant de vagabonds ou de rebelles, enjoint de leur courir sus, quoy que le datif soit devant le verbe; ce qui fait voir que cette phrase n'est pas de la mesme espece que luy aller au devant, qui ne se dit point.

#### Voisiné.

Voisiné pour voisinage, comme j'enuoye des fruits à tout mon voisiné pour dire à tout mon voisinage est vn mot Prouincial insupportable à quiconque sçait la pureté de nostre langue.

- T. C. M. Chapelain dit que *voisiné* ne méritoit pas d'estre marqué, tant il est peu connu dans cette terminaison.
  - A. F. Voisiné pour voisinage ne vaut rien du tout.

DE FAÇON QUE, DE MANIERE QUE, DE MODE QUE, SI QUE.

Ces deux premieres façons de parler de façon que, de maniere que, sont Françoises à la verité, mais si peu elegantes, qu'il n'y pas vn bon Autheur qui s'en serue; et pour ces deux autres, de mode que, et si que, elles sont tout à fait barbares, particulierement si que, bien que tres-familier à plusieurs personnes, qui sont en réputation d'vne haute eloquence. Il faut dire si bien que, de sorte que, ou tellement que. Il n'y a que ces trois, qui soient employez par les bons Escrivains.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer dit que M. de Vaugelas met de façon que, qui est très-bon, en fort mauvaise compagnie, afin de le faire rebuter. Le Pere Bouhours ne condamne ni de façon que, ni de maniere que, au contraire il dit qu'ils sont aujourd'hui dans la bouche de plusieurs personnes, et que quelques-uns de nos bons Auteurs en usent. Il cite

M. l'Abbé Regnier, qui emploie souvent de maniere que dans sa Traduction de Rodriguez. De sorte que est la maniere de parler la plus usitée, et je la préserrois à tellement que. On ne dit plus aujourd'hui, si que. On l'avoit pris de l'Italien si che.

A. F. — On ne dit aujourd'huy ny si que ny de mode que; mais on ne doit saire aucune dissiculté d'employer de maniere que, et de saçon que, qui sont dans les Ouvrages des meilleurs Auteurs. Tellement que est François, mais on le croit moins usité que si bien que et de sorte que.

# Des preterits de ces verbes entrer, sortir, monter, descendre.

C'est vne faute sort commune de conjuguer les preterits de ces quatre verbes par le verbe auxiliaire auoir, au lieu de les conjuguer par le verbe substantis estre. L'exemple le va faire entendre. Plusieurs disent il a esté jusqu'à la porte, mais il n'a pas entré, mais il n'a pas sorty, au lieu de dire, mais il n'est pas entré, mais il n'est pas sorty. De mesme ils disent il a monté, il a descendu, pour il est monté, il est descendu. Il faut observer la mesme chose en tous leurs autres preterits.

- T. C. J'ai marqué en un autre endroit, sclon l'observation de M. Menage, qu'on dit fort bien, Monsieur a sorti ce matin, pour dire qu'il est sorti et revenu. Quoi qu'on dise ordinairement, il est monté, le mesme M. Menage sait voir par les exemples qui suivent, qu'on peut dire aussi il a monté. Aussitost que Madame est venue de la Messe, elle a monté en sa chambre. Un tel Ecolier n'a pas monté en troisiesme, il est demeuré en quatriesme; j'ai monté à cheval sous Arnolsini. Je croi qu'on diroit aussi sort bien, j'ai fait tout ce que j'ai peu pour le convaincre, mais il n'a pas bien entré dans la force de mes raisons.
- A.F. Quoy que tous les verbes dont il est parlé dans cette Remarque se servent de l'auxiliaire estre au préterit, on croit qu'il y a certaines occasions où l'on se pourroit servir de l'auxiliaire avoir, et qu'on ne devroit pas condam-

ner celuy qui diroit, il y a huit jours que je n'ay torii. Peuiestre trouveroit-on des exemples aussi favorables pour les autres verbes.

Deux mauuaises prononciations, qui sont tres-communes, mesme à la Cour.

L'vne de ces mauvaises prononciations est de dire cheuz vous, cheuz moy, cheuz luy, au lieu de dire chez vous, chez moy, chez luy, et ie ne puis comprendre d'où est venu cet u, dans ce mot. L'autre, de prenencer vne s, ou vn z, apres on, deuant la voyelle du verbe, qui le suit, comme on-z-a, pour dire on a, on-z-ouure, pour dire on ouure, on-z-ordonne, pour dire on ordonne. Ie ne tapporte pas des exemples des autres voyelles, parce que j'ay remarqué qu'en l'e, en l'i, et en l'u, on ne fait pas cette faute, et il me semble que ie n'ay point oui dire on-z-estime, pour on estime, ny on-z-humecte. pour on humecie. Neantmoins ie me pourrois bien tromper, mais il suffit de soustenir que c'est vn vice de prononciation en toutes les cinq voyelles. Ce vice ést d'autant moins excusable, que la lettre n, qui fihit on, n'a pas besoin du secours d'vne autre consone pour oster la cacophonie de la voyelle suiuante, puis qu'elle mesme y suffit en se redoublant, comme nous auons dit en la Remarque de la lettre A, car on prenonce on a, on curre, on ordonne, comme si l'on escriuoit on-n-a, on-n-onurs on-n-ordonns, qui est la plus deuce prononciation que l'on scauroit treuder en tes mois la, sans en chefcher vne autre. Il y a encore quelques autres mauuaises prononciations, que i'ay femarquées ailleurs; En voicy encore vne.

- T. C. Il y en a qui prononcent encore cheus vous; pour chez vous, ce qui est très-mal, mais personne ne dit plus, on s'a, on s'ouvre, pour dire, on a, on ouvre.
- A. F. Jamais les façons de prononcer que M. 66 Vingeles condumne ley n'ont esté souffertes.

## De la lettre R, finale des infinitifs.

Ie ne m'estonne pas qu'en certaines Prouinces de France, particulierement en Normandie on prononce par exemple l'infinitif aller, auec l'e ouvert, qu'on appelle; comme pour rimer richement auec l'air, tout de mesme que si l'on escriuoit allair; car c'est le vice du païs, qui pour ce qui est de la prononciation manqué en vue infinité de choses. Mais ce qui m'esionne, c'est que des personnes nées et nourries à Paris et à la Cour, le prononcent parfaitement bien dans le discours ordinaire, et que neantmoins en lisant, ou en parlant au public, elles le prononcent fort mal, et tout au contraire de ce qu'elles font ordinairement; car elles ont accoustumé de prononcer tes infinitifs aller, prier, pleurer, et leurs semblables, comme s'ils n'auoient point d'r, à la fin, et que l'é, qui precede l'r, fust vn e, masculin, tout de mesme que l'on prononce le participe, alle, prié, pleuré, etc. sans aucune différence, qui est la vraye prononciation de ces sortes d'infinitifs. Et cependant, quand la plus-part des Dames par exemple; lisent vn liure imprimé, où elles troutient ces r, à l'infinitif, non seulement elles prononcent l'r bien forte, mais encofe l'e, fort ouvert, qui sont les deux fautes que l'on peut saire en ce sujet, et qui leur sont insupportables en la bouche d'autruy, lors qu'elles les entendent faire à ceux qui parlent ainsi mal. De mesme la plus-part de ceux, qui parlent en public soit dans la chaire, ou dans le barreau, quoy qu'ils ayent accoustumé de le bien prononcer en leur langage ordinaire, font encore sonner cette r, et cet  $\theta$ , comme si paroles prenoncées en public demandoient vne autre prononciation, que celle qu'elles ont en particulier, et dans le commerce du monde. Quand j'ay pris la liberté d'en auertir quelques-vns de mes amis, ils m'ont fespondu, qu'ils croyoient que cette prononciation sinsi forte auoit plus d'emphase et qu'elle remplissoit mieux la bouche de l'Orateur, et les oreilles des Auditeurs. Mais depuis ils se sont desabusez, et corrigez, quoy qu'auec vn peu de peine, à cause de la mauuaise habitude qu'ils auoient contractée.

- T. C. Il est certain que lorsqu'on parle en public, on doit prononcer beaucoup de mots d'une autre manière qu'on ne les prononce dans la conversation, mais cela ne regarde point les infinitifs des verbes en er, où il ne faut jamais faire trop sentirl'r finale. Dans le discours familier on prononce sthomme, ste semme, et ce seroit une affectation vicieuse de dire cet homme, cette femme, quoique dans la Chaire on doive prononcer ainsi ces mots. Il y a pourtant d'excellens Predicateurs qui prononcent st'action, st'habitude, mais la pluspart prononcent entierement cet et cette. On prononce aussi dans le discours samilier notre et votre, sans y saire presque sentir I'r et l'on dit notre dessein, votre resolution, comme si l'on écrivoit note dessein, vote resolution. Je connois une personne qui se sait remarquer de tout le monde, à cause qu'elle fait entierement sentir l'r dans ces deux mots. Comme il faut avoir une prononciation plus ouverte lorsque l'on parle en public, et sur-tout lorsqu'on recite des Vers, je croi qu'on doit prononcer les hommes, mes amis, et non pas le-z-hommes, me-z-amis, comme je l'entends prononcer à quelques-uns. Je dirois en parlant publiquement, les François, l'Academie Françoise, et dans la conversation, les Français, l'Academie Française. Ceux qui disent Saint Français, parlent trèsmal, on doit toujours prononcer François, quand c'est un nom de baptesme.
- A. F. On ne fait jamais sentir l'r des infinitifs terminez en er, si ce n'est en prononçant des vers où cet infinitif est suivi d'une voyelle; parce que la suppression de cette lettre seroit une cacophonie. Ainsi il faut prononcer, aimer avec ardeur, et non pas aimé avec ardeur.

Quand il faut prononcer le D aux mots qui commencent par AD, auec vne autre consone apres le D.

Il y en a où il faut prononcer le d, et d'autres où il ne le faut pas prononcer, tellement que pour bien faire, il ne faudroit point mettre le d, aux mots, où

il ne se prononce point; Aussi est-ce le sentiment de tous ceux qui s'y connoissent; car à quel propos laisser vn d, qui n'est là que comme vne pierre d'a-choppement pour faire broncher le Lecteur? Par exemple en ces mots auenir, auis, etc. pourquoy escrire aduenir, aduis si ce d, ne se prononce jamais?

Prenons tous ces mots l'vn apres l'autre selon l'or-

dre du Dictionnaire, afin de n'en oublier pas vn.

Adjacent, terres adjacentes, le d, se prononce.
Adjoindre, adjoint, adjonction, on prononce le d.

Adjourner, adjournement, le d ne se prononce point.

Adjouster, il ne se prononce point. On le prononce dans la ville, et mal, mais non pas à la Cour.

Adjuger, il ne se prononce point.

Adjudication, il se prononce au verbal, quoy qu'il ne se prononce pas au verbe.

Adjurer, adjuration, il se prononce.

Adjuster, adjustement, il ne se prononce point. .

Admettre, admis, il se prononce.

Administrer, administration, il se prononce.

Admirer, admiration, admirable, et toute sa suite. il se prononce. Il n'y a que les Gascons qui disent amirer, amirable, etc.

Admonester, admonition, il se prononce.

Par où il se voit que le d, se prononce tousjours deuant l'm, sans exception; car admodier, admodiation, que l'on met auec vn d, dans les Dictionnaires, n'en doiuent point auoir, et il faut escrire amodier, et amodiation. Que si l'on y mettoit vn d, il faudroit dire, que tous les mots, qui commencent par adm, et qui viennent du Latin, comme sont tous ceux que nous auons marquez, veulent qu'on prononce le d, mais non pas ceux qui ne viennent pas du Latin, comme amodier, amodiation, et Admiral, où il ne faut pas prononcer le d.

Il est vray qu'il faut non seulement prononcer, mais escrire Amiral sans d, Amirauté, de mesme, tant parce qu'à la Cour, on ne prononce jamais Admiral, ny Admirauté auec le d, qu'à cause de son etymologie, que Nicod rapporte doctement dans son

Dictionnaire, et qu'il p'est pas besoin de transcrire icy. Il sussit qu'il conclud luy-mesme qu'il saut dire Amiral, aduancer, ny advantage, ne doivent point estre mis icy, parce qu'il les saut tousjours escrire sans d, augneer, augntage.

Aduenir, en tout sens, le d, ne se prononce point, ny en aduenement, ny en aduenie, ny en aduenie, ny en aduenture,

ny en aduenturier.

Aduerbe, aduerbial, il se prononce.

Aduersaire, il se prononce.

Aduersité, il se prononce.

Aduertir, aduertissement, il ne sa prononce point.

Aduis, uduiser, aduisé, il ne se prononce point.

Aduouer, adueu, il ne se prononce point.

Advocat, advacasser, il ne se prononce point.

T. C. — Cette remarque commence à devenir inutile, à cause que dans la piuspart des Livres qu'on imprime aujeur-d'hui, on oste le d, de tous les mots où il ne doit point se faire sentir. Ainsi comme on trouve escrit aveuir, avis, avenue. ajourner, ajouster, ajuger, ajuster, etc. on me sauroit se tromper à la prononciation de ces mots. Plusieurs font encore sentir le d dans adversité, mais tout le monde prononce aversaire.

M. Menage observe qu'on ne prononce plus le d dans ad-

joint, et que l'on escrit ajoint.

On oste aussi l's ', de tous les mots où elle ne se prononce paint, et l'on escrit épés, avec un accent sur l'é, et non pas espés. Cela empesche que les Etrangers ne soient embarrassez à savoir quand il faut prononcer l's. Ils la prononcent dans esperance, esprit, espace, parce qu'ils l'y trouvent, et disent étendue, éteindre, étude, sans s, parce qu'ils n'y en trouvent point. Si l'on escrivoit espier comme espion et descrire comme description, comment sauroient-ils qu'il faut prononcer épier et décrire sans y faire sentir d's, et dire espion, description en faisant sonner entierement l's?

- A. F. On ne prononce point le d, dans adjudication, non plus que dans adjuger, admodier, et admodiation, quoy qu'il se doive escrire dans tous ces mots.
- <sup>1</sup> T. Corneille vient de dire que cette orthographe était celle de la plupart des livres imprimés nouvellement; elle n'était pas encore générale.

  (A. C.)

## CHAIRE, CHAISE OU CHAIZE.

L'vn et l'autre est bon, mais il ne s'en faut pas seruir indifferemment; car on dit la chaire de saint Pierre, la chaire du Predicateur, chaire de droit, et non pas chaise. Au lieu que l'on dit vne chaise, non pas vne chaire, pour s'associr au sermon, ou ailleurs, ou pour se saire porter par la ville. Des chaises de paille, aller en chaise, tenir en chaise, porteurs de chaises, louer des chaises,

- T. C.— J'ai veu plusieurs ouvrages de poësie, où l'on faisoit rimer chaire avec affaire, ce qui marque qu'il y a des Provinces où l'on prononce ée moi, comme on prononce le fominia de l'adjectif aher, ehere. Cette prenenciation est viciouse. D'autres le font rimer avec guerre, ce qui est mai, quoique la prononciation de cheire en approche dayanisse.
  - A. F. On n'a rien trouvé à dire sur cette Remarque.

# Vouldir pour volonts.

C'est vue chose ordinaire en nostre langue, aussi bien qu'en la Grecque, de substantifier les infinitifs, comme le boire, le manger, etc. mais de dire le voulois, pour la volonié, est un terme qui a vieilly, et qui n'estant plus réceu dans la prose, est neantmoins encore employé dans la possie par ceux mesme, qui excellent aujourd'huy en cet art.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer veut que vouloir pour volonté soit encore aussi bon et en Prose et en Vers qu'il fut jamais. Je ne le croi pas. C'est un terme qui a entierement vieilli, et aucun Poëte ne diroit aujourd'hui.

De ce prince inhumain le vouloir absolu.

M. Chapelain dit sur cette remarque, que substantifier, employé par M. de Vaugelaa, est un met hardi, mais bon en est endroit, et qu'on ne direit pourtant pas adjectifier. Ce

sont de ces mots que l'on appelle factices, et dont on se sert pour mieux exprimer les choses.

A. F. — Le vouloir pour la volonté est entierement banni de la Prose, et il y a aujourd'hui peu de personnes qui s'en servent en Poësie.

ESPERDUMENT, INGENUMENT, et des autres aduerbes terminez en ment.

Il faut dire et escrire ainsi, et non pas esperduement, ingenuement, comme l'escriuoient les Anciens, et encore aujourd'huy quelques vns de nos Autheurs. Il est vray que ces aduerbes terminez en ment, se forment de l'adjectif seminin soit participe, ou non, comme asseurément, vient d'asseurée, effrontément, d'effrontée. poliment et insiniment de polie, et insinie, et absolument, resolûment, d'absoluë et de resoluë. C'est pourquoi les Anciens escriuoient asseureement, effronteement, poliement, infiniement, absoluëment, et resoluëment, selon leur origine. Mais comme les langues se polissent, et se perfectionnent jusqu'à vn certain point, on a supprimé pour vne plus grande douceur l'e, comme on le supprime en ces mots, agrément, remerciment, remercirons pour agreement, remerciement, remercierons, etc. et cette suppression est marquée par ceux qui escriuent, en mettant vn accent sur l'é, sur l'é et sur l'é, à sçauoir l'accent aigu sur l'é, comme asseurément, et l'accent circonslexe sur l'i, et sur l'û, comme poliment, absolument; et elle est marquée par ceux qui parlent, en prononçant cet é, cet î, et cet û, long, comme contenant le temps de deux syllabes reduites à vne seule. Mais cette reigle n'a lieu, qu'aux aduerbes, qui se forment des feminins adjectifs, où l'e, final est precedé d'vne voyelle, comme sont tous ceux, dont nous venons de donner des exemples.

Que si l'adjectif feminin n'a point de voyelle deuant l'e, comme courtoise, ciuile, on n'elide rien, on ne fait qu'ajouster ment, courtoisement, ciuilement, excepté

en ce seul aduerbe gentiment, lequel neantmoins se disoit autressois gentillement, dans la mesme reigle des autres, mais depuis on l'a rendu plus doux par l'abbreujation. Et si l'adjectif est du genre commun, comme brusque, fixe, qui sont masculins et seminins, c'est tout de mesme; on ne sait aussi qu'ajouster ment, et dire brusquement, fixement, et alors cet e, est bres, parce que la raison qui le sait long aux autres, vient à cesser en celuy-cy, et il saut prononcer civilement, courtoisement, brusquement, fixement, d'un e, bres et ouuert et non pas civilément, fixément, d'vn é long et sermé, ou masculin.

Il y a pourtant quelque exception en certains mots, que l'Vsage, ou l'abus a fait longs contre la raison et leur origine, comme communément, expressément, commodément, extremément, conformément, et peutestre encore quelques autres, mais peu, qui se formant de commune, expresse, commode, extreme, conforme, doiuent de leur nature auoir l'e, bref, et non pas long.

Il reste à parler des aduerbes formez des adjectifs feminins, qui se terminent en ante, ou ente, puissamment, se fait de puissante, insolemment, d'insolente, et à cause de cela les Anciens disoient puissantement, insolentemment, excellentement, ardentement; Mais à mesure que la langue s'est perfectionnée, on a changé ces trois lettres nte, en m, et l'on a dit puissamment, insolemment, excellemment, qui dans cette abbreuiation a beaucoup plus de grace et de douceur, et les autres ne se disent plus, mais passent pour barbares. Par tout ce discours, il se voit que tous les aduerbes terminez en ment, se forment des adjectifs feminins, comme j'ay dit et non pas des masculins, comme quelques vns de nos Grammairiens ont creu et publié dans leurs Grammaires.

T. C. — Je n'ai remarqué que deux adverbes, formez d'adjectifs féminins, en ente, qui ne changent point ces trois lettres nte, en m, mais qui ajoutent ment, au féminin. C'est presentement et lentement, qui se font de presente et de lente. Il saudroit dire presemment et lemment, s'ils se sormaient

comma recemment, qui vient de recente, et ainsi de tous les autres.

M. Menage observe sur cette remarque, que M. de Vaugelas, qui a fort bien décidé qu'il falloit dire communément, expressément, conformément avec un d long, s'est trompé lorsqu'il a dit, qu'il falloit aussi dire extremément. Il est certain qu'il faut prononcer extrémement, et que l'e, est bref dans la pe-

nultieme de cet adverbe.

Le Pere Bouhours ajouste à cette observation, que ce qui fait qu'on prononce extrémement, et non pas extremement. c'est qu'il vient d'un adjectif qui au masculin a un e muet à la sin, extreme, extremement. Il sait voir que quand l'adjectif masculin a un é fermé à la fin, l'adverbe qui lui répond, a aussi un é sermé devant ment; aisé, aisément; demesuré, demesurement, aveuglé, aveuglément. C'est par là, qu'on dit asseurément avec un e sermé devant ment, parce qu'il vient d'asseure, et seurepient avoc un é muet devant ment, parce qu'il vient de seur. Il observe encore que l'on prononce de mesme, quand l'adjectif d'où vient l'adverbe, a une s à la fin. Ainsi l'on dit, expressement précisément, consusément, parce que les adjectifs masculins, expres, précis et confus, se terminent par une s. Profondément, conformément, communément, sortent de la règle, puisque les adjectifs masculins profond, conforms, commun, ne se terminent, ni par un s sermé ni par une s.

A. F. — On ne met point d'accent circonslexe sur l'i et sur l'u de poliment et d'absolument, et on escrit et on prononce extremement, et non pas extremement.

#### OUVRAGE.

Soit que l'op se serue de ce mot pour signifier quelque production de l'esprit, ou de la main, ou de la nature, ou de la fortune, il est tousjours masculin, comme il a composé vn long ouurage, vn ouurage exquis, c'est le plus bel ouurage de la nature, c'est vn pur ouurage de la fortune. Mais les femmes parlant de leur ouurage, le font tousjours feminin, et disent voilà vne belle ouurage; mon ouurage n'est pas faite. Il semble qu'il leur doit estre permis de nommer comme elles veulent ce qui n'est que de leur vsage; je ne erois pas pourtant, qu'il nous fust permis de l'escrire ainsi.

- P. Amadis liv. 2, chap. 14, dit. Un coffret à ouprage damasquin la plus excellente du monde. Cela fait voir qu'on parloit et qu'on escrivoit autrefois ainsi. Néamoins i je suis de l'avis de l'Auteur.
- T. C. La plupart des semmes ne se contentent pas de sire ouvrage séminin, elles donnent ce mesme genre à orage, et disent, voilà une grande orage. Celles qui parlent bien sont ces deux mots masculins, et disent, mon ouvrage est achevé; il y a eu cette nuit un grand orage. Il y en a quelques—unes qui sont aussi gages séminin, je lui donne de grosses gages. Cest la mesme saute.
- A. F. Les semmes qui disent une belle ouvrage sont une saute. Il n'est point permis de saire ce mot séminin.

#### MRTTRE.

On dit par exemple allez vous-en ches on tel, et ne mettez gueres, pour dire et ne soyez pas long-temps, ou ne demeurez gueres. A la verité cette façon de parler est Françoise, mais si basse que ie n'en voudrois pas vser, mesme dans le stile mediocre, ny dans le discours ordinaire; et de fait, j'ay veu des femmes de la Cour, qui l'oyant dire à des femmes de la ville, ne le pouuoient souffrir, comme vne phrase qui n'est point vsitée parmy ceux qui parlent bien; car c'est vne maxime, comme j'ay dit ailleurs, que tous les mots, et toutes les façons de parler, qui sont basses, ne se doiuuent jamais dire en parlant, quoy qu'il y ayt beaucoup plus de liberté à parler qu'à escrire. Il y a vne certaine dignité mesme dans le langage ordinaire et familier, que les honnestes gens sont obligez de garder, comme ils gardent vne certaine bien-seance en tout ce qu'ils exposent aux yeux du monde.

T. C. — Ne mettez gueres, pour ne soyez pas longtemps, ne se dit plus du tout, que par le bas peuple.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telle est l'orthographe de Patru.

A. F. — Ne mettez guere, il n'a guere mis, pour dire, ne soyez pas long-temps, il est revenu bien promptement, sont des manieres de parler, dont il n'y a plus que le bas peuple qui se serve.

## FUREUR, FURIE.

Qvoy que ces deux mots signifient vne mesme chose, si est-ce qu'il ne les faut pas tousjours confondre, parce qu'il y a des endroits, où l'on vse de l'vn, que l'on n'vseroit pas de l'autre. Par exemple, on dit fureur poëtique, sureur divine, sureur martiale, fureur heroïque, et non pas surie poëlique, surie diuine, etc. Au contraire on dit durant la furie du combat, la furie du mal, courre de furie, donner de furie, et l'on ne diroit pas la fureur du combat, la fureur du mal, courre de fureur, donner de fureur. Il semble que le mot de fureur, denote dauantage, l'agitation violente du dedans et le mot de furie, les actions violentes du dehors. Il y a aussi cette différence, que sureur se prend quelquefois en bonne part, comme fureur poëtique, sureur divine, et les deux autres epithetes que nous auons nommez en suite, et furie, se prend ordinairement en mauuaise part. On dit neantmoins l'vn et l'autre en parlant des animaux, et mesmes des choses inanimées, comme le lion se lance en fureur, ou en surie, la sureur et la surie des bestes sarouches, la fureur et la furie de la tempeste, des vents, de la mer et de l'orage.

La lecture attentifue des bons Autheurs suppleera au defaut de cette Remarque, et apprendra quelles sont les phrases, où l'on se doit servir de l'vn et non pas de l'autre, et où l'on se peut seruir de tous les deux. Il sussit d'aduertir qu'on y prenne garde.

- P. Je croy qu'on peut dire la fureur et la furie du combat.
- T. C. M. de la Mothe le Vayer prétend qu'on dit également bien, la fureur du combat et la furie du combat. Il

approuve aussi la fureur du mal. Je croi comme lui que fureur en ces endroits, n'est pas moins bon que furie.

A. F. — On ne scauroit dire furie poëlique, furie martiale, furie divine, au lieu de fureur poëlique, fureur martiale, et fureur divine; mais on peut dire dans la fureur du combat, aussi bien que dans la furie du combat. Il saut prendre garde en lisant les bons Auteurs quelles sont les phrases où l'un de ces mots est meilleur que l'autre.

# GENTIL, GENTILLE.

Cet adjectif gentil a gentille, au feminin, qui ne se prononce pas comme ville, mais comme fille, avec deux 11, liquides, et semblables à celles des Espagnols. Ce qui est tout particulier à ce mot, n'y en ayant aucun autre de la terminaison de gentil, qui prenne deux ll, au feminin, et les sace prononcer comme fille; car on dit subtil, et subtile, et non pas subtille, ciuil, et ciuile, non pas ciuile, vil et vile, et non pas ville. Il est vray qu'il y a peu d'adjectifs terminez en il, et que la plus-part de ceux qui ont ilis, en Latin, prenne ile, en François. Et la difference qui s'y trouue vient de la longueur, ou de la briefueté de de la penultiesme syllabe; car tous ceux qui en la langue Latine d'où ils viennent, ont la penultiesme syllabe breue, comme fertilis, vtilis, en nostre langue prennent un e, après l'l, et l'on dit fertile, vtile, mais lors qu'au Latin, la penultiesme syllabe est longue, comme en ces mots subtilis, gentilis, ciuilis, il les faut dire en François sans e, subtil, gentil, civil. Il en faut excepter seruile.

### P. — Tout cela est vray.

T. C. — La prononciation de gentille au seminin, me persuade que le masculin gentil, se prononce comme peril. Je sai que devant une consonne on prononce gentil, comme s'il y avoit genti, un genti garçon, et qu'il ne garde point l'l, comme civil, subtil et vil la conservent, mais devant une voyelle. il me paroist qu'on le prononce comme on prononce

les mots qui ont deux ll liquides, et qu'on les foit sentif dans un gentil enfant, de la mesme sorte que dans une fille aimable. Le mot de gentil-homme, en est une preuve : on le prononce comme si on escrivoit gentill-homme, avec deux ll, liquides, et l'on parleroit final en prononçant gentil-homme, comme l'on prononce un subtil homme. Cette l, liquide se perd au pluriel, et l'on dit des gentils-hommes, comme s'il n'y avoit point d'i,

et qu'on escrivist des gentis-hommes.

Le Pere Bouhours observe que gentil, estoit autrefois un mot elegant, que nos Anciens employoient par tout, le gentil Rossignol, le gentil Printemps, un gentil exercice, une gentille entreprise; mais qu'aujourd'hui, non seulement on n'en use point dans les Livres, mais qu'on ne le dit pas trop sericusement dans la conversation. On peut dire d'une femme. elle n'est ni jeune, ni gentille. Un dira aussi, c'est un gen-Ill ésprit; un gentil Cavalier. Vous estes gentil, signifie vous estes plaisani. Le mesme Pere Bouhours dui a rapporté tous ces exemples, dit que gentillesse, peut trouver sa place dans un discours, la gentillesse de ses mœurs lui avoit aequis l'amitié des François. Vous ne demandez pas des Instructions nues et seches, sans gentillesse et sans ornement. Quelques-uns disent, des gentillesses d'esprit, et on emploie ce mot dans le propre, pour dire de petites choses jolies. Il a acheté mille gentillesses à la Foire.

A. F. — Gentil sait gentille au seminin avec deux Il moüillées, parce qu'il a une l moüillée au masculin, qui se prononce devant les mots qui commencent par une voyelle, comme en ce mot Gentilhomme, c'est un gentil esprit. Cette l, ne se prononce point devant une consonne. On dit c'est un gentil garçon. comme si l'on escrivoit genti garçon. Cette lettre ne se prononce point non plus au pluriel, l's scule s'y sait sentir. Ces gentils-hommes, ce sont de gentils esprits, comme si l'oh escrivoit ces gentils-hommes, ce sont de gentils esprits, comme si l'oh escrivoit ces gentils-hommes, ce sont de gentils esprits.

# Jumeau, gemēau.

Nonobstant l'origine de ce mot qui vient de gemellus, il faut prononcer et escrire l'umeau, et non pas gemeau, pour dire l'un des enfants qui sont nez d'une portée; Que si c'est une fille, on l'appellera jumette. On dit ils sont freres jumetus; il est juméau, et sont dint fimeaut, deux freres jumeaux, dest the jumelle, me cerise jumelle. Mais quand on parle d'un des signes du Zodiaque, il faut prononcer et escrire gemeaux, et non pas jumeaux.

A. F. — On a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette kémarque.

## TRANSFUGE.

Ce mot est nouveau, mais receu auec applaudissement à cause de la necessité, que l'en en aueit, parce que neus n'en auiens point en nostre langue, qui exprimest ce qu'il veut dire, et qu'il falleit ver d'vne lengue circonlocution; car deserteur, ny fupitif, n'est point cela, on peut estre l'vn et l'autre sans estre transfuge. Transfuge, comme en Latin transfuga, est quiconque quitte son party pour suiure celui des ennemis.

- T. C. Trans/uge, qui estoit nouveau du temps de M. Cé Vaugelas, s'est entierement establi dans notre Langue.
- A.F. Transfuge n'est plus aujourd'huy un mot nouvesu dens la hangue, l'usage l'a entierement estably.

### FORTUNÉ.

Tantost fortune, signifie heureux, et tantost malheureux; quand il signifie heureux, il est plus noble que le mot d'heureux, et n'est pas tant du langage familier. On dit vn Prince fortune, vn Amant fortune, les isles fortunées. Mais dans la signification de malheureux, il was, comme ce pauvre fortuné.

T.C. — M. de la Mothe le Vayer, dit que fortuné, pour mal-Activeux, n'est pas has; mais que beaucoup de personnes le tiennent mauvais en cette signification. Le Pere Bouhours a raison de dire, qu'on ne le dit plus en mauvais part. A. F. — Fortuné n'est plus du tout en usage dans la signification de malheureux. Il faut dire infortuné.

SI, pour AVEC TOUT CELA, et OUTRE CELA.

On se seruoit autrefois de cette particule si, auec beaucoup de grace, ce me semble, par exemple on disoit, j'y ay fait tout ce que j'ay peu, j'ay remué ciel et terre, et si je n'ay peu en venir à bout, pour dire et auec tout cela je n'ay peu en venir à bout. Mais aujourd'huy on ne s'en sert plus, ny en prose, ny en vers.

On en vsoit encore en vn autre sens vn peu disserent du premier, pour dire non pas auec tout cela, mais outre cela, comme il se voit encore dans les escriteaux des chambres garnies de Paris, où l'on adjouste d'ordinaire à la fin, et si l'on prend des pensionnaires, c'est à dire et outre cela l'on prend des pensionnaires. Mais aujourd'huy ce terme est encore plus bas et plus vieux que l'autre.

- T. C. M. Chapelain dit, qu'on se sert encore de si, en parlant et demeurant un peu sur le si, pour dire avec tout cela, mais qu'il est très-bas. Selon M. de la Mothe le Vayer, si, pour et de plus, est en usage, et aussi bon qu'il sut jamais. On ne le dit plus dans aucun de ces deux sens, si ce n'est parmi le peuple. Si fait, et non fait, pour dire, cela est, cela n'est pas, sont de mauvais termes, dont ceux qui ont quelque soin de bien parler, ne se doivent point servir.
- A. F. On a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur les deux façons de parler qui sont dans cette Remarque. Et si, peut neantmoins encore trouver la place dans le discours familier.

### GESTES.

Ce mot au pluriel pour dire les faits memorables de guerre, commence à s'appriuoiser en nostre langue, et l'vn de nos celebres escriuains l'a employé depuis

' M. d'Ablancourt.

(Clef de Conrard.)

peu en vne tres-belle Epistre liminaire, qu'il adresse à vn grand Prince. Que si l'on s'en sert en ces endroits là qui sont si esclatans, et où l'on ne s'emancipe pas comme dans le cours d'vn grand ouurage, d'vser de mots encore douteux, il y a apparence que dans peu de temps il s'establira tout à fait. Ce n'est pas tant vn mot nouueau, qu'vn vieux mot que l'on renouuelle et que l'on remet en vsage; car vous le trouuez dans Amyot, et dans les Autheurs de son temps, mais j'apprens qu'il y a plus de cinquante ans que l'on ne l'a dit que par raillerie, ses faits et gestes. On mettoit tousjours faits, deuant, comme pour l'expliquer ou lui seruir de passe-port. Il ne faudroit pas en vser ainsi maintenant, si ce n'est que l'on repetast le pronom, en disant ses saits et ses gestes, et non pas ses faits et gestes, qui passeroit encore pour raillerie.

Au reste ceux qui s'en voudront seruir desormais pour les faits remarquables de guerre, se souuiendront qu'il est plus du haut stile, que de l'ordinaire, les gestes d'Alexandre le grand. Ie suis obligé d'ajouster ce que j'ay veu; que la plus-part ont de la peine à approuuer ce mot là, et ainsi je ne voudrois pas me haster de le dire, jusqu'à ce que le temps et l'Vsage nous l'ayent rendu plus familier.

- P. Les gestes d'Alexandre.] S'il peut passer, c'est en cet endroit, mais à mon avis il se dit qu'en raillerie.
- T. C. Voici ce qu'a écrit M. de la Mothe le Vayer sur le mot de gestes. Les gestes que M. de Vaugelas ne peut souffrir, ont toûjours esté un très-beau mot, et qui signifie autant que hautes ou grandes et héroïques actions, comme quand je dis, les gestes d'Alexandre le Grand. Si je ne disois que les actions d'Alexandre le Grand, cela ne signifieroit presque rien, et se pourroit entendre de ses moindres actions aussi-bien que des plus relevées. Quoique M. de la Mothe le Vayer défende le mot de gestes, l'usage ne nous l'a pas rendu plus familier qu'il l'estoit du temps de M. de Vaugelas. On ne l'emploie gueres que dans le burlesque.
- A. F. Gestes, au pluriel, pour dire, grandes actions, est un mot qui a vicilli. On ne s'en sert plus que dans le burlesque, et dans cette phrase, les faits et gestes.

Si Fvin à l'infinitif, et aux preterits defini et indefini de l'indicatif est d'one syllabe ou de deux.

I'ay veu plusieurs fois agiter cette question parmy d'excellens esprits. Il n'y a que les Poëtes, qui y prennent interest 1, et qui voudroient tous que fuir, à l'infinitif, et je fuis, au preterit defini, et j'ay füy, au preterit indefini, ne fussent que d'vne syllabe, parce qu'ils ont souuent besoin de ce mot là, et que de le faire de deux syllabes, il est languissant et fait vn mauuais effet appelé par les Latins hiatus, qui est vn si grand defaut parmy la douceur et la beauté de la versification, qu'ils aimeroyent mieux se passer de le dire, que de le faire de deux syllabes; c'est pourquoy ils opiniastrent tant, qu'il n'est que d'vne; Car pour ceux qui parlent, ou qui escriuent en prose, il leur importe peu, qu'il soit d'vne ou de deux, parce que dans la prononciation on a peine à distinguer de quelle façon on le fait, et dans la prose, il n'y a que l'orthographe tres-exacte, qui puisse declarer cela en mettant deux points entre l'u, et l'i, ou l'y, fuïr, je fuïs, j'ay füy, lesquels estant oubliez ne seroient pas remarquez pour vne faute.

Le sentiment de tous les bons Grammairiens est que flir, je futs, j'ay fliy, sont de deux syllabes, et ils se fondent sur des raisons conuaincantes. Parlons premierement des preterits, à cause qu'ils ont des raisons particulieres, qui ne conuiennent pas à l'infinitif, comme l'infinitif en a aussi qui ne conuiennent pas aux preterits.

1 La question regarde aussi la prose pour éviter la mesure des vers.

(Note de Patru.)

Je ne suis point de cet avis, et à l'orcille ils ne sont que d'une syllabe: la mesme raison, qui fait fuis d'une syllabe en toutes les personnes du present de l'indicatif, veut aussi qu'on les fasse d'une syllabe à l'infinitif, et aux deux preterits. En ce verbe comme presque en tous les autres, l'U et l'I et l'Y ne font qu'une syllabe, quand ils se suivent; comme je suis du verbe estre, et du verbe suivre, et je cuis: Qui a jamais prononcé cuire et nuire de trois syllabes, cuis, nuis, et autres? (Note de Patru.)

La premiere est, qu'en toutes les langues, comme en la nostre, les temps des modes qu'ils appellent, ou des conjugaisons; car il faut necessairement vser icy des termes de la Grammaire, se diuersifient tousjours autant qu'il se peut; par exemple on dit en Latin en la premiere personne du present de l'indicatif, amo. en celle de l'imparfait amabam, au parfait, amaui, au plus que parfait amaueram, et au futur amabo. De mesme au Grec τύπτω, έτυπτον, τέτυφα, ετετύφειν, τύψω, et ainsi en toutes les langues vulgaires, dont il seroit ennuyeux et superflu de rapporter les exemples. Pourquoy donc faudra-t-il que cette reigle si generale; si naturelle, et si raisonnable de la diuersité des temps, qui fait la clarté, la richesse et la beauté des langues, n'ayt pas lieu en ce verbe furr, au preterit defini je suïs, puis qu'elle le peut auoir en saisant je fuis, au present d'vne syllabe, et je füis, au preterit, de deux '? En ces matieres l'analogie est vn argument inuincible, dont les plus grands hommes de l'afitiquité se sont seruis toutes les fois que l'Vsage n'auoit pas decidé quelque chose dans leur langue. Analogiam; dit vn grand homme, loquendi magistram ac ducem sequemur; hæc dubiis vocibus moderatur, aut teteribus, aut si quæ nostro aliis-ve sæculis nascuntur. Et Varron qu'on appelle le plus sçauant des Romains, est dans ce mesme sentiment qu'il establit par des raisons admirables. Mais outre ce rapport general que les verbes ont entre eux, il y a encore vne analogie toute particuliere entre ce verbe fuir, et deux autres verbes, de la mesme conjugaison, et composez de mesme nombre de lettres, ce qui confirme entierement nostre opinion, et ne laisse plus aucun lieu de repliquer. Ces deux verbes sont oilir et hair, qui sont de deux syllabes à l'infinitif, au preterit defini, et au preterit indefini, et ne sont que d'vne syllabe au present de l'indicatif; Car on dit ouyr, j'ouis, j'ay ouy,

Parce que l'oreille le veut ainsi, et que fuir de deux syllabes est si trainant qu'on ne le pourroit souffrir, et dans la prononciation on ne le fait que d'une syllabe. Il y a des irrégularitez dans toutes les Langues. (Note de PATRU.)

et j'oys, haïr, ie haïs, i'ay haï, et ie hais 1. Pourroit-on trouuer au monde deux exemples plus parfaits, plus conformes, et plus conuaincans, ny concluans que ceux là?

Mais comme j'escriuois cecy, vn des plus beaux esprits de ce temps, à qui ie le communiquay, ne voulut pas neantmoins se rendre à la force de ces raisons, qu'on pourroit appeller demonstrations?. Pour toute défense il ne leur opposa que l'Vsage, qui à ce qu'il soustient, ne fait fuir, ny tous ses autres temps dont il s'agit, que d'vne syllabe. A cela je respondis, que si l'Vsage, ne les faisoit que d'vne syllabe, il n'y auoit rien à dire, que ces Remarques estoient pleines de l'entiere deference qu'il falloit rendre à l'Vsage au prejudice de toutes les raisons du monde; Mais c'est la question, de sçauoir si l'Vsage les fait d'vne ou de deux syllabes; car s'il l'auoit decidé il n'y auroit plus de doute, et de le mettre aujourd'huy en question, est vne preuue infaillible qu'il ne l'a pas decidé; Car il faut considerer, qu'encore que l'Vsage soit le maistre des langues, il y a neantmoins beaucoup de choses où il ne s'est pas bien declaré, comme nous l'auons fait voir en la Preface, par plusieurs exemples, qui ne peuuent estre contredits. Alors il faut necessairement recourir à la Raison, qui vient au secours de l'Vsage. Par exemple en ce mot füir, non plus qu'en tous les autres mots de cette nature, on ne peut descouurir l'Vsage qu'en trois façons, en la prononciation, en l'orthographe, et en la mesure des vers. Pour la prononciation, on ne scauroit discerner si on le fait d'vne syllabe, ou de deux. Pour l'orthographe, on le pourroit connoistre par les deux points qu'il faudroit mettre sur l'ü ou sur l'i en escriuant fuir, ainsi; car ces deux points marquent tousjours

Ces deux verbes sont de deux syllabes à l'oreille et à la prononciation, aux deux preterits et à l'infinitif, et j'ois du present se prononce d'une seule syllabe, comme Rois, bois, boire, ou l'oi ne fait qu'une syllabe. (Note de Patru.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est sans doute Patru, dont les objections se trouvent cijointes. (A. C.)

deux syllabes, mais les Imprimeurs ny les Autheurs ne sont pas si exacts. Et pour la mesure du vers, les Poëtes n'en doiuent pas estre iuges, parce qu'ils sont parties, et n'ont garde de le faire que d'vne syllabe¹. La raison en est euidente, fuir, est vn mot dont ils peuuent souuent auoir besoin, soit à l'infinitif, soit au preterit, c'est pourquoy ayant à s'en seruir, ils ne manqueront pas de le faire d'vne syllabe, et ne le feront jamais de deux, à cause de cet entre-baillement que font les voyelles u, et i, separées, et que la douceur de nostre Poësie ne peut souffrir, qui par cette mesme raison bannit la rencontre des voyelles en deux mots differens. Ils ne deuroient pas pourtant trouuer fuïr, de deux syllabes plus rude, que ruïne, et bruïne, où l'u, et l'i font deux syllabes distinctes.

Nous auons donc fait voir que ie fuis, au preterit defini est de deux syllabes. S'il l'est au preterit defini, il l'est aussi au preterit indefini i'ay füy, parce qu'en toutes les quatre conjugaisons des verbes, soit reguliers, soit anomaux, je vois que jamais ces deux preterits n'ont plus de syllabes l'vn que l'autre: si ce n'est en vn seul, qui est mourus, et mort, mais encore dit-on ie suis mort, à l'indefini, comme on dit ie mourus, au defini, et ainsi il se peuuent dire egaux en syllabes.

Maintenant pour l'infinitif, il s'ensuit par l'analogie des verbes, que le preterit defini estant de deux
syllabes, comme nous auons fait voir, l'infinitif ne
peut pas estre d'vne syllabe, parce qu'en toutes nos
conjugaisons regulieres, ou anomales, il n'y a pas vn
seul verbe sans exception, dont l'infinitif ne soit ou
egal en syllabes auec le preterit defini, ou plus long,
comme en la premiere conjugaison terminée en er,
aimer, aimay, en la seconde terminée en ir, sortir,
sortis, en la troisiesme terminée en oi, preuoir, preuis,
et quelquesois plus long, comme sçauoir, sceus, et

Les Poëtes qui font fuir d'une syllabe, font oüir et hair de deux, par les raisons ci-dessus. Il en est de mesme de ruine et bruine dont l'Auteur parle ensuite. (Note de PATRU.)

ensin en la quatriesme terminée en re, perdre, perdis, faire, fis. croire, creus. Il en est ainsi de tous les anomaux.

T. C. — Il est certain que haîr et olir sont tous deux de deux syllabes. Peu de personnes sont fuir de deux, non pas mesme au prétérit indéfini. Il n'y a rien de plus languissant qu'un vers. où ce verbe est compté pour deux syllabes comme en celui-ci.

On doit fuir l'amour comme une rude peine.

Ce que dit M. de Vaugelas que si fuir est de deux syllabes au prétérit défini, il doit l'estre aussi au prétérit indéfini, est mal fonde sur la raison qu'il en donne. Il prétend qu'en toutes les quatre conjugaisons des verbes, soit réguliers, soit anomaux, jamais les deux prétérits n'ont plus de syllabes l'un que l'autre. Cela n'est pas vrai dans les verbes nuire, conduire, produire, réduire. Le prétérit défini, j'ai nui, n'a qu'une syllabe, et l'indefini, je nuisis, en a deux. Il n'y en a que deux dans j'ai conduit, produit, réduit, et il y en a trois dans je conduisis, je produisis, je réduisis.

S'ensuir sait au prétérit désini, je me suis ensui. Quelquesuns disent, ils s'en sont ensuis, ce qui est tres-mal; car c'est employer deux sois la particule en, que l'on joint à suir. D'autres disent, ils s'en sont suis, ce que je tiens une saute, il saut dire, ils se sont ensuis, parce que la particule en ne se doit point séparer de suir, et que les deux ne sont qu'un seul mot. Il n'en est pas de mesme de s'en aller, en n'est pas joint avec aller, comme dans ensuir, et on les escrit toujours séparément, aussi-bien que dans s'en relourner; aussi ne dit-on pas, il s'est en allé, mais il s'en est allé. Il s'en est allé, est la mesme saute que il s'en est ensui.

A. F. — Le verbe fuir n'est que d'une syllabe dans ses deux préterits, je fuis, et j'ai fuy, comme il n'en a qu'une à l'infinitif, et il ne faut point mettre deux points sur l'u ou sur l'i, en escrivant. M. de Vaugelas n'a pas examiné tous les verbes quand il a dit qu'il n'en a aucun dans toutes les quatre conjugalsons dont les deux prétérits ayent plus de syllabes l'un que l'autre. Nuire fait j'ay nui dans l'un, et je nuisis dans l'autre: Traduire, j'ay traduit, et je traduisis: Escrire, j'ay escrit et j'escrivis: et ainsi de produire et de conduire. Dans tous ces verbes l'un des prétérits a plus de syllabes que l'autre.

## EN Cour.

Cette façon de parler, qui est si commune, est insupportable. Tant de gens disent et escriuent et dans
les Prouinces et dans la Cour mesme, il est en Cour;
il est allé en Cour, il est bien en Cour, au lieu de dire,
il est à la Cour, il est allé à la Cour, il est bien à la
Cour. C'est bien assez que l'on souffre en Cour, sur
les paquets. De mesme il faut dire Aduocat au Parlement, Procureur au Parlement, et non pas Aduocat en
Parlement, ny Procureur en Parlement, comme l'on
dit, et comme l'on escrit tous les jours.

## P. — Tout cela est vray.

T. C. — On dit tousjours et très-bien, écrire en Cour, estre bien en Cour. Avoir bouche à Cour, est une saçon de parler bien plus extraordinaire : cependant il le saut dire, et non pas, avoir bouche en Cour.

Le Pere Bouhours fait une très-curieuse remarque sur ces deux prépositions en et dans, dont le rapport et la ressemblance empeschent qu'on ne puisse dire précisément quand il faut mettre l'une plustost que l'autre. Il dit qu'on met toujours en devant les noms de Royaumes et de Provinces, quand on ne leur donne point d'article, en France, en Gascogne, et tousjours dans, quand ces noms ont un article, dans la France, dans la Gascogne. On met aussi dans à tous les noms masculins qui ont un article sans élision, parce qu'en ne s'accommode point avec le, dans le mouvement, dans le misérable estat où je me trouve, et non pas, en le mouvement, en le miserable estat. S'il y a une élision, on peut dire, en l'estat où *je suis. En* se peut aussi mettre devaut l'article féminin *la*, comme, en la fleur de mon âge, quoiqu'on dise mieux. dans la steur de mon âge. On dit, il est allé en l'autre monde, et non pas, dans l'autre monde, pou dire, il est mort. En et dans se mettent avec tout, soit qu'il y ait un article, soit qu'il n'y en ait point. Dans tous les lieux, dans tous les temps; en tous les lieux, en tous les temps; dans tout pays, en tout pays. J'avoue que je dirois plustost, en tout temps que dans tout temps. Il faut remarquer que quoi qu'on dise, dans dix jours et en dix jours, ces deux prépositions sont un sens bien dissérent. Je serai mon voyage dans dix jours, signisse.

je partirai après que dix jours seront écoulés, et je ferai mon voyage en dix jours, veut dire, je n'emploierai que dix jours dans mon voyage. Quand il s'agit d'un lieu où l'on serre quelque chose, on dit d'ordinaire dans, il a mis cela dans son coffre, dans son cabinet, et non en son coffre, en son cabinet. On dit, penser en soi-mesme, et non dans soi-mesme, quoiqu'on dise, rentrer en soi-mesme et rentrer dans soi-mesme.

Le Pere Bouhours, à qui nous devons toutes ces remargues, observe encore que quoiqu'on puisse mettre quelquesois en et dans indifferemment devant un mot, s'il y a plusieurs mots semblables dans la mesme période, et que ce soit le mesme sens et la mesme suite du discours, l'uniformité demande que la premiere de ces prépositions qu'on a employée, regne par tout. Ainsi il faut dire, fidele dans ses promesses. inépuisable dans ses bienfaits, juste dans ses jugements, et non pas, sidele dans ses promesses, inépuisable en ses bienfaits. Il faut dire tout de mesme, la gloire d'un Souverain consiste bien moins en la grandeur de son Etal, en la force de ses Citadelles et en la magnificence de ses Palais, qu'en la multitude des peuples auxquels il commande, et non pas, consiste bien moins en la magnificence de ses Palais, que dans la multitude des peuples. Quand ce n'est pas le mesme ordre et le mesme sens, on doit varier, comme en cet exemple, il passa un jour et une nuit entière en une si prosonde méditation, qu'il se tint tousjours dans une mesme posture; la raison est qu'une si profonde méditation et une mesme posture, ne sont pas de mesme espèce. Il y a de la négligence de style à dire en parlant de la mort, nous entrerons tous dans ce moment dans une solitude éternelle. Il n'y a personne qui ne convienne qu'il est beaucoup mieux de dire, nous entrerons tous en ce moment dans une solitude eternelle.

On disoit autresois, ès mains, ès prisons, ès Loix, ès Arts, pour dire, dans les mains, dans les prisons. M. Menage a observé que ce mot ès a été dit par syncope, au lieu d'en les, en les mains, en les prisons. Il sait remarquer ailleurs que quoiqu'on ait toujours dil, en Arles, en Avignon, ainsi qu'en Jerusalem, il y a quelques années qu'on a commencé à dire, à Arles, à Avignon, comme on dit, à Angers, à Angoulesme, malgré le baillement des deux voyelles. Il ajouste qu'on dit, dans le Lyonnois, dans le Vendomois, et non pas, en Lyonnois, en Vendomois; au Maine, au Perche, au Vexin, dans le Maine, dans le Perche, dans le Vexin, et non pas, en Maine, en Perche, en Vexin, quoiqu'on dise, en Poitou, en Anjou,

en Saintonge. On dit, en Turquie, et on ne peut dire, en Perou. Il saut dire, au Perou, dans le Perou.

A. F. — On ne dit plus en Cour; quelques-uns le mettent encore sur les paquets. A la Cour est mieux; et l'on commence à dire plus ordinairement, il est allé à la Cour, il est bien à la Cour, que, Il est allé en Cour, il est bien en Cour. On ne dit plus Avocat en Parlement, mais Avocat ou Procureur au Parlement, sclon la Remarque.

## NARRATION HISTORIQUE.

Il y en a qui tiennent que dans le stile historique, il ne faut pas narrer le passé par le present, comme par exemple en descriuant vne tempeste arriuée il y a long-temps, ils ne veulent pas que l'on die, mais tout à coup vne gresle espaisse suivie d'vne effroyable tempeste, desroba la veuë et la conduite aux nautonniers. Le soldat apprentif dans les fortunes de la mer trouble l'art des matelots par on service inutile. Les vaisseaux abandonnez du pilote flottent à la mercy de l'orage; tout cede enfin à la violence d'vn vent, et ce qui s'ensuit dans cette excellente et nouuelle traduction de Tacite¹ au second liure des Annales, que j'ay bien voulu rapporter icy pour vn des plus beaux exemples, qu'aucun Historien eust peu me fournir sur ce sujet. Ceux qui sont dans ce sentiment voudroient que l'on dist le soldat apprentif dans les fortunes de la mer troubloit, et non pas trouble l'art des matelots; les vaisseaux abandonnez du pilote sottoient, et non pas sottent à la mercy de l'orage. Tout cedoit et non pas tout cede, surtout apres auoir employé. disent ils, le preterit defini desroba, immediatement deuant la periode, qui employe le temps present trouble. Mais ie ne puis assez m'estonner, que des gens, qui d'ailleurs escriuent parsaitement bien, soient tombez dans cette erreur; car outre que l'exemple des Historiens Grecs et Latins les condamne, tous les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Blle est de Perrot d'Ablancourt. (A. C.)

nostres n'en vsent point autrement, ny M. de Malherbe, ny M. Coeffeteau, ny aucun autre. Mesmes en parlant on a accoustumé de narrer ainsi, et j'ay veu force Relations de gens de la Cour, et de gens de guerre, qui se seruent d'ordinaire du present, comme ayant meilleure grace que le preterit.

Il est vray que pour diuersifier et rendre le stile plus agreable, il se faut seruir tantost de l'vn et tantost de l'autre, et sçauoir passer adroitement et à propos du preterit au present et du present au preterit; autrement on feroit vne faute que plusieurs font de commencer par vn temps et de finir par l'autre, qui est d'ordinaire vn très-grand defaut.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer est du sentiment de M. de Vaugelas sur l'exemple rapporté dans cette remarque, et dit qu'on a eu tort de reprendre l'expression du Tacite François qui est très-bonne. Il y a de l'art à passer du préterit au présent.
- A. F. L'Exemple que rapporte icy M. de Vaugelas fait connoistre que dans les narrations historiques, on peut passer avec grace du préterit au présent.

#### D'AUTANT PLUS.

Ce terme estant relatif d'vne chose à vne autre, il faut l'employer d'vne mesme façon en toutes les deux choses, par exemple d'autant plus qu'vne personne est esleuée en dignité, d'autant plus doit-elle estre humble, et non pas d'autant plus qu'vne personne est esleuée en dignité, d'autant doit-elle estre humble, comme l'a escrit vn excellent Autheur, et plusieurs autres aussi. Que si l'on met d'autant plus, au premier, il faut mettre d'autant plus, au second; si l'on ne met que d'autant, au premier sans plus, il le faut mettre au second de mesme. Et il est à noter qu'il ne suffit pas de repeter plus, mais qu'il faut aussi le mettre en la mesme place que l'autre, et ne dire pas d'autant plus qu'vne personne est eleuée, d'autant doit-elle estre plus

humble, ny elle doit d'autant plus estre humble, mais d'autant plus doit-elle estre humble.

- P. Tout cela est vray.
- T. C. Il semble que plus ait pris la place de d'autant plus, et qu'on se contente aujourd'hui de dire, plus une personne est élevée en dignité, plus elle doit estre humble. Quand on emploie d'autant plus, on ne le répète que lorsqu'il commence le premier membre de la période, comme dans l'exemple de cette remarque. S'il est au milieu, on fait seulement suivre que; on doit estre d'autant plus humble, qu'on est élevé en dignité.
- A. F. D'autant plus que, dans le premier membre d'une période, avec la repetition de d'autant plus dans le second, est une façon de parler qui n'est plus guere en usage. On dit simplement, plus on est élevé en dignité, plus on doit se montrer humble.

# Le verbe auxiliaire AVOIR, coniugué auec le verbe substantif, et auec les autres verbes.

Qyand le verbe auxilaire auoir, se conjugue auec le verbe substantif estre, il n'aime pas à rien receuoir entre-deux qui les separe; non pas que ce soit absolument vne faute, mais c'est vne imperfection à euiter. Par exemple si l'on dit il a plusieurs fois esté contraint, il ne sera pas si bon que de dire il a esté plusieurs fois contraint, ou il a esté contraint plusieurs fois en mettant a, et esté, immediatement l'vn aupres de l'autre. De mesme s'il eust esté encore malade, est mieux dit nonobstant la cacophonie d'encore apres esté, que de dire s'il eust encore esté malade: Mais quand ce mesme verbe auoir, se conjugue auec vn autre verbe, que le substantif, il n'en est pas ainsi; car par exemple je l'en ay plusieurs fois asseuré, est bien mieux dit, que je l'en ay asseuré plusieurs fois.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer trouve que, s'il eust encore esté malade, vaut bien, s'il eust esté encore malade. Je crois que soit que le verbe avoir se conjugue avec estre ou avec

un autre verbe, l'oreille seule est à consulter sur ces sortes de transpositions.

A. F. — Il n'y a que l'oreille à consulter sur les transpositions que M. de Vaugelas regarde comme des imperfections; et l'on parle aussi bien en disant je l'en ay asseuré plusieurs fois, que si on disoit, je l'en ay plusieurs fois asseuré.

#### VOILE.

Peu de gens ignorent, comme je crois, que ce mot a deux significations, et deux genres. Il est masculin quand il signifie ce dont on se couure le visage et la teste, comme le voile blanc, le voile noir des Religieuses, et vn voile deuant les yeux, que l'on dit et proprement et figurement, et alors il se voit par ces exemples qu'il est masculin. Mais il est feminin quand il signifie la toile, ou autre estoffe, dont les matelots se servent pour prendre le vent qui pousse leurs vaisseaux. Neantmoins je vois vne infinité de gens, qui font ce dernier masculin, et disent il faut caler le voile, les voiles enflez. Soit qu'on s'en serue dans le propre, ou dans le figuré en ce dernier sens, il est tousjours feminin.

- T. C. M. Menage dit que voile est masculin, non seulement quand il signifie couverture de teste, un voile blanc, mais encore quand il signifie un navire, dix grands voiles. On dit, caler la voile, et non pas le voile; les voiles ensées par le vent, et non pas ensez. En ce dernier sens il est toujours féminin.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur les deux genres de voile, selon la differente signification de ce mot.
- Si l'adjectif de l'on des deux genres se peut appliquer à l'autre dans la comparaison.

L'exemple le va faire entendre. Si vn homme dit à vne fille, je suis plus beau que rous, ou qu'vne fille die à vn homme, je suis plus vaillante que rous, on de-

mande si cette façon de parler est bonne. On respond, qu'elle ne se peut pas dire absolument mauuaise, mais qu'elle n'est pas fort bonne aussi, et qu'il la faut éviter en se seruant d'vne autre phrase, comme j'ay plus de beauté que vous, j'ay plus de courage que vous; Autrement il faudroit dire, pour parler regulierement, je suis plus beau que vous n'estes belle, et je suis plus vaillante, que vous n'estes vaillant; car en cette phrase l'adjectif regardant les deux personnes de diuers sexe, et leur estant commun à tous deux, il doit aussi estre du genre commun, et non pas d'vn genre qui ne convienne qu'à l'vn des deux. C'est pourquoy vn homme dira fort bien à vne femme, ou vne femme à vn homme, je suis plus riche que vous, je suis plus pauure, et plus noble que vous, parce que tous ces adjectiss riche, pauure, noble, sont du genre commun, et conviennent egalement à l'homme et à la femme.

T. C. — Je suis tout-à-sait du sentiment de M. Chapelain, touchant ce qu'il a escrit sur cette remarque. En voici les termes. C'est une élégance qui consiste à la sousentente de n'estes belle ou beau, et il est meilleur que les exemples par lesquels M. de Vaugelas a voulu corriger ceux-ci. L'adjectif, pour ne regarder qu'un des deux sexes, ne laisse pas de convenir à l'autre par la sousentente, qui tacitement le sait du genre qu'il saut, et il n'est point besoin de recourir à un adjectif du genre commun pour rendre la phrase bonne, la sousentente y remediant élégamment, comme je l'ai dit.

Cette façon de parler est vicieuse dans un autre sens, à cause qu'elle fait une équivoque. Quand on dit, j'aime mieux souffrir que vous, cela ne veut pas dire, j'aime mieux souffrir que vous n'aimez à souffrir, comme, je suis plus beau que vous n'estes belle, mais seulement, j'aime mieux que la souffrance tombe sur moi que sur vous. On connoistra que cette phrase n'est pas correcte, si on donne un régime au verbe qui précede que. On ne sauroit dire, par exemple, j'aime mieux souffrir cette perte que vous; il faut dire, j'aime mieux souffrir cette perte que de vous la voir souffrir.

A. F. — Comme c'est fort bien parler que de dire d'un homme et d'une semme, il est plus aimable qu'elle, parce que l'Adjectif aimable est de l'un et de l'autre genre; c'est sort

bien parlé aussi que de dire, il est plus beau qu'elle, en sous entendant qu'elle n'est belle.

#### A MESME.

Cette façon de parler à mesme, pour dire en mesme temps, ou à mesme temps, comme à mesme que la priere fut faite, l'orage fut appaisé, est tres-mauuaise, et je ne conseillerois à qui que ce soit d'en vser, ny en parlant, ny en escriuant.

T. C. — A mesme pour dire en mesme temps, est une façon de parler inconnue présentement, et dont il n'y a personne qui se serve. Quelquefois dans le discours familier on l'emploie à un autre usage qui n'est pas receu par ceux qui parlent correctement. C'est quand on dit, boire à mesme la bouteille.

M. Merlage dit qu'à mesme temps, au mesme temps, en mesme temps, dans le mesme temps, sont des façons de parler trèsbonnes et très-naturelles. Le Pere Bouhours permet de les employer indifféremment selon les occasions qui se présentent; mais il observe qu'il y a des endroits où l'élégance demande que l'on se serve de l'un plustost que de l'autre, comme pour éviter deux en ou deux au. Il leva les yeux au Ciel en mesme temps, et non pas au mesme temps. Il observe aussi que quand il s'agit d'une ficure précise, et qu'on parle tout-à-fait dans le propre, on doit plustost dire au mesme temps ou à mesme temps, qu'en mesme temps, comme en cet exemple, ayant receu un paquet à cinq heures du matin, il partit au mesme temps, et qu'au contraire, quand il ne s'agit pas d'un temps précis, et qu'on parle plus dans le figuré que dans le propre, on dit d'ordinaire, en mesme temps. Quand vous envoyez des maux, dit Tobie à Dieu, donnez en mesme temps le courage de les supporter. Il fait voir encor qu'en mesme temps signific quelquefois tout ensemble, tout à la fois. Il en donne ces exemples. Il arrive souvent qu'une chose qui est trés-sérieuse, est en mesme temps très-agréable. Des passions diverses et quelquesois contraires, se rencontrent en mesme temps dans une mesme personne. Je crois comme lui, qu'au mesme temps ou à mesme temps ne viendroient pas bien en ces endroits-là.

A. F. — A mesme que, pour dire, en mesme temps que, n'est point une phrase de la Langue.

# GENS.

Ce mot a plusieurs significations, tantost il signifle personnes, tantost les domestiques, tantost les soldats, tantost les officiers du Prince en la justice, et tantost des personnes qui sont de mesme suite, et d'un mesme parti. Il est tousjours masculin en toutes ces significations, excepté quand il veut dire personnes car alors il est feminin si l'adjectif le precede, et masculin si l'adjectif le suit. Par exemple on dit; j'ay reu des gens bien faits, bien resolus, vous voyez comme l'adjectif bien faits, apres gens, est masculin. Au contraire on dit voyla de belles gens, ce sont de soltes gens, dé fines gens, de bonnes gens, de dangereuses gens, et ainsi l'adjectif deuant gens, est feminin; Il n'y a qu'vne seule exception en cet adjectif tout, qui estant mis deuant gens, y est tousjours masculin; comme tous les gens de bien, tous les honnestes gens, jusques là que l'on ne dit point toutes les bonnes gens; ce mot tout, ne se pouuant accommoder deuant gens, auec les autres adjectifs feminius qu'il demande. Nous auons quelques autres mots en nostre langue, qui se gouvernent de mesme auec les adjectifs. Voyez ordres, ie ne me soudiens pas des autres.

P. — Marot p. 340, en son Cantique à la Déesse Santé, sait gens seminin, quoique l'adjectif suive.

Les vieilles gens tu rends fortes et vives. Les jeunes tu fais recreatives. A chasse, à vol, à tournois ententives.

T. C. — Il est certain que gens, dans la signification de personnes est masculin, quand il est suivi de l'adjectif, et féminin quand il en est precede, sur quoi le Pere Bouhours sait une remarque sort particuliere, qui est que dans la mesme phrase, ce mot est masculin et séminin, et que le premier adjectif mis au séminin, n'oblige point à mettre le second adjectif qui suit au mesme genre. Ainsi il sait dire, il y a de certaines gens qui sont bien sots, et non pas, bien sottes. Ce sont les meilleures gens que j'aye jamais veus, et non pas que j'aye

jamais veues. Il dit encore, sur ce que M. Menage a très-hien remarqué que gens ne se dit point d'un nombre déterminé. par exemple, quatre gens, six gens que quand on joint gens à cent et à mille, c'est seulement pour signifier un nombre indeterminé, comme il y a cent gens dans cette maison, j'ay vu aujourd'hui mille gens, et que s'il y avoit justement cent personnes dans une maison, ou que l'on eust veu mille personnes de compte fait, ce seroit mal parler que de dire, il y a cent personnes, jay veu cent personnes ou mille hommes. M. Menage blasme M. d'Ablancourt d'avoir dit dans son Marmol, Ali qui se douta de ce que c'étoit, prit son ami nommé Yahia, et dix autres jeunes gens de sa faction. Le Pere Bouhours doute avec raison que ce soit mal dit, et croit que quand on met un adjectif devant gens, on peut joindre un nombre déterminé, dix jeunes gens, quatre honnestes gens. C'est une chose particulière que l'adjectif tout, se mette au masculin devant gens, tous les gens de bien. Il se met aussi devant quelques adjectifs, comme tous les habiles gens, tous les honnestes gens, tous les jeunes gens, mais il taut observer que c'est seulement devant les adjectifs qui ont le masculin et le seminin semblables; car quoiqu'on dise bien, tous les jeunes gens, on ne sauroit dire tous les vieilles gens, ny toutes les vieilles gens, non plus que les savantes gens, parce que dans vieil et savant, le masculin et le feminin ne sont pas semblablables. M. Menage ajouste aux remarques de M. de Vaugelas que ce mot gens, en la signification de Nation, se disoit autrefois au singulier, la Gent qui porte le Turban, et qu'il peut encore avoir grace dans un poëme Epique, comme en cet endroit du cinquième de l'Enéide de M. Segrais.

De cette gent farouche adoucira les mæurs.

A. F. — Tout le monde a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

### FUTUR.

Ce mot pris du Latin pour dire à venir, est plus de la Poësie, que de la bonne prose; car en stile de Notaire, on dit bien futur espoux, et future espouse, futurs conjoints, et les Grammairiens disent bien le temps futur, pour temps à venir, mais ie ne sçache point d'endroit dans le beau langage où il puisse estre employé. Les Poëtes s'en seruent magnifiquement, comme M. de Malherbe,

# Que direz-vous, races futures?

- T. C. Le Pere Bouhours n'est point de l'avis de M. de Vaugelas qui bannit futur du beau stile, et il a raison de n'en estre pas. On dit fort bien les presages de sa grandeur future, les biens de la vie future. M. de la Mothe le Vayer ne sauroit non plus soussrir que l'on bannisse futur de la Prose. Il approuve les races futures, les assemblées futures, et autres semblables.
- A. F. Futur ne doit point estre banny du beau style. C'est fort bien parler que de dire, les biens de la vie future, ce fut un presage de sa grandeur future.

#### FATAL.

Ce mot le plus souvent se prend en mauuaise part, comme le iour fatal, l'heure fatale, le cheueu fatal, fatal à la République, Scipion fatal à l'Afrique, Hannibal fatal à l'Italie. Mais il ne laisse pas de se prendre quelquefois en bonne part, comme M. de Malherbe a dit dans le fatal accouplement, et vn autre, c'estoit une chose fatale à la race de Brutus de deliurer la Republique.

## P. — Cela est vray.

- T. C. Fatal en mauvaise part, signifie malheureux, funeste, mais il ne signifie point heureux dans un sens contrairé: et lorsqu'il est pris en bonne part selon les adjectifs ausquels il est joint, il veut dire seulement que la chose dont il s'agit a esté ordonnée par une puissance supérieure, à laquelle l'homme est en quelque façon assujetti. Ainsi le fatal accouplement de Malherbe veut dire qu'il a esté fait par l'ordre de la destinée. Selon le sens naturel, il devroit signifier un accouplement funeste.
- A. F. Fatal, qui signific malheureux, funeste, quand il est pris en mauvaise part, n'a jamais esté employé pour heureux dans le sens contraire. Ainsi fatale rencontre, veut

dire seulement rencontre funeste, et qui diroit aujourd'huy fatal accouplement, comme a dit Malherbe, seroit entendre funeste accouplement, plustost qu'un accouplement ordonne par les destins, quoy que ce soit le vray sens où l'on se peut servir de fatal en bonne part. Quand on l'employe dans cette signification, il saut que la phrase soit tournée sort clairement, comme celle-cy. Le nom des Scipions estoit fatal à l'Afrique, pour dire, il estoit comme inevitable aux Africains d'estre vaincus par les Scipions.

## INCOGNITO.

Depuis quelques années nous auons pris ce mot des Italiens pour exprimer vne chose, qu'ils ont les premiers introduite fort sagement, afin d'euiter les ceremonies ausquelles les Grands sont sujets quand ils se font connoistre; car par ce moyen on exente d'vne importune obligation, et ceux qui doivent receuoir ces honneurs, et ceux qui les doiuent rendre. Aujourd'huy toutes les nations se servent d'vne inuention si commode, et empruntent des Italiens et la chose et le mot tout ensemble. Nous disons il est venu incognito, il viendra incognito, non pas qu'en effet on ne soit connu, mais parce qu'on ne le veut pas estre. Maie ce qui est digne de remarque, c'est que si nous parlons d'vne femme, d'vne Princesse, nous ne laisserons pas de dire elle vient incognito, et non pas incognita; et si nous parlons de plusieurs personnes, comme de deux ou trois Princes, nous dirons aussi ils viennent incognito, et non pas incogniti, parce qu'incognito, se dit en tous ces exemples aduerbialement, comme qui diroit incognitamente, et ainsi il est indeclinable. Seulement il seroit à desirer que la pluspart des François qui prononcent ce mot, ne missent point l'accent sur la derniere syllabe, disant incognità, au lieu de dire incognito, en mettant l'accent sur l'antepenultiesme.

- P. Cela est vray.
- T. C. M. de la Mothe le Vayer prétend qu'on ne dira

jamais que très-mal en parlant d'une Princesse, elle rient incognito, et qu'on dira, elle vient ou passe comme inconnue. Il
ajouste que si l'on vouloit se servir alors du terme Italien,
mesme qu'on fait en parlant d'un homme, il faudroit former
une phrase, et dire, elle reut passer à l'incognito, comme on
dit, à l'improviste. Monsieur de la Mothe le Vayer n'a pas
raison. Il est certain qu'incognito se dit adverbialement, et
que n'ayant ni nombre ni genre, il se dit aussi bien d'une
femme que d'un homme.

Nous employons plusicurs mots Latins en notre Langue, ausquels on ne donne point de pluriel. On n'en donne point surtout aux mots terminez en a. Un Opera, deux Opera; un errala. un duplicala, deux errala, deux duplicala. Monsieur Menage croit qu'il faut dire, un acacia, deux acacia, et non pas deux acacias. Il fait aussi observer que les lettres de l'Alphabet ne se déclinent point, à l'imitation des lettres Grecques et Latines, et qu'on dit deux a, comme deux alpha. On dit de mesme, cinq Pater et cinq Ave, et non pas, cinq Paters et cinq Avez. Je ne crois pas non plus qu'on puisse donner un pluriel à recepissé, et je dirois, on m'a mis entre les mains trois recepissé, et non pas trois recepissez. Il en est de mesme d'alibi, les alibi ne sont pas reçus. On dit, deux in-jolio, deux in-quarto, deux in-octavo, et non pas, deux in-folios, deux in-quartos, deux in-octaros, comme on le pourroit dire par le mesme abus qui fait dire à quelques-uns impromptus au pluriel. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en parlant des autres sortes de volumes de Livres, on ne garde que le premier mot Latin in, ce qui fait une façon de parler moitié Latine et moitié Françoise. Tous ces mots sont aussi sans pluriel, des in-douze, des in-seize, des in-vingt-quatre, et non pas, des in-douzes, des in-seizes, des in-vingt-quatres. **Placet** et debet sont mots d'un si grand usage, que quoique Latins, ils ont pris un pluriel. Il y a un jour réglé où l'ou présente les Placets au Roi. Les debets de compte. Pour les mots en um, comme factum, dictum, rogatum, on leur donne un pluriel, non pas seulement en y ajoustant une s comme aux autres mots, mais en escrivant, des factums, des dictons, des rogatons. Monsieur Menage veut pourtant qu'on dise, deux Te Deum, et non pas, deux Tedeons. Je suis de son sentiment. Comme il n'y a pas si souvent occasion d'employer ce mot au pluriel que les autres mots Latins qui sont de mesme terminaison, l'oreille n'est pas si accoustumée à entendre Tedeons que factons et royatons. On dit seulement, Le Te Deum fut chanté dans toutes les Eglises pour une telle victoire, et non pas, on chanta des Tedeons, parce qu'en des rencontres semblables on n'en chante qu'un dans chaque Eglise. Il est vrai qu'on pourroit présentement donner un plurielà ce mot, après le grand nombre de *Te Deum* que l'amour ardent des Peuples pour notre Auguste Monarque a fait chanter plusieurs fois dans toutes les Eglises du Royaume en actions de graces du recouvrement de sa santé. Je suis encore pour M. Menage qui dit *des impromptu* au pluriel, quoiqu'on ne puisse blasmer *impromptus*, après que de célèbres Auteurs l'ont escrit de cette sorte.

A. F. — On n'a rien trouvé à dire sur cette Remarque.

Que conjonctive, repetée deux fois dans rn mesme membre de periode.

Par exemple, le ne scaurois croire, qu'apres auoir fait toutes sortes d'efforts, et employé tout ce qu'il auoit d'amis, d'argent, et de credit pour venir à bout d'ene si grande entreprise, qu'elle luy puisse reüssir, lors qu'il l'a comme abandonnée. Ie dis qu'il ne faut pas repeter le que, encore qu'il y ait trois lignes entre-deux, et qu'ayant dit qu'apres auoir fait toutes sortes d'efforts, etc. il ne faut pas dire qu'elle luy puisse reüssir, mais seulement elle luy puisse reüssir, parce que le premier que, suffit pour tous les deux, quand mesme la distance du regime seroit plus grande. Il est vray qu'en ce cas là, lors qu'elle est trop longue; on a accoustumé pour soulager l'esprit du Lecteur, ou de l'Auditeur, de reprendre les premiers mots de la periode, et de dire comme en cet exemple, ie ne scaurois croire, qu'apres avoir fait toutes sortes d'efforts, et employé tout ce qu'il avoit d'amis, d'argent et de credit pour venir à bout d'vne si grande entreprise, et qu'apres que toutes les puissances s'en sont meslées, les vnes sous main et les autres ouvertement, ie ne sçaurois, dis-je, croire, qu'elle luy puisse reüssir, etc. Alors il faut necessairement repeter le que, et non pas autrement. Il n'en est pas comme de ce, qui aime à estre repeté, encore que les deux soient proches, et qui le veut estre absolument lors qu'ils sont esloignez. Ie n'en donne point d'exemple, parce qu'il y en a vue Remarque particuliere.

- P. Cela est vray, mais à mon avis il faut toujours faire la répétition dont parle l'Auteur sur la fin. Autrement, et si ce que porte trop loin, l'esprit se trouve comme embarassé à chercher la construction, et notre Langue aime surtout la clarté.
- T. C. La faute que reprend ici M. de Vaugelas, est fort ordinaire, et on ne la commet qu'à cause que la pluspart de ceux qui escrivent ne s'attachant point à escrire purement, oublient quand la période est un peu longue, qu'ils ont employé la particule que dans la première ligne. Quand on répète que comme dans le dernier exemple de M. de Vaugelas, ce n'est point à cause de la grande distance du regime, mais parce qu'on répète le verbe croire, qui demande toujours que après soi; car si on ne répétoit le verbe, il y auroit une faute à répêter que.
- A. F. M. de Vaugelas condamne avec beaucoup de raison la répétition de que dans la phrase qui est employée dans cette Remarque. Quand la période est trop longue, on doit se servir de l'expédient qu'il propose.

## BANQUET.

Ce mot est vieux, et n'est plus guere en vsage que parmy le peuple. Il se conserue neantmoins dans les choses sacrées, où il est meilleur que festin : Car on dit le banquet des Eleus, le banquet de l'Agneau. On dit aussi le banquet des sept Sages. Mais le verbe banqueter, est beaucoup moins encore en vsage, que banquet.

- T. C. M. Menage a raison de ne plus trouver le mot de Banquet du bel usage. Il ajouste aux exemples de M. de Vaugelas, Le Banquet des Dieux, le Banquet de Platon, le Banquet des Lapithes, ou Festin seroit moins bon que Banquet. Il fait encore observer que le mot de Cadeau n'est que de la
  - Voyez le premier volume de cette édition, p. 412. (A. C.)

    Telle est l'orthographe du manuscrit de Patru. (A. C.)

Ville, et qu'au lieu de donner un Cadeau, on dit à la Cour, donner un grand repas, donner une feste.

A. F. — Banquet ne se dit plus aujourd'huy que dans les choses sacrées et dans les ceremonies: Le Banquet de l'Agneau, le Banquet des Eleus. Banquet solemnel. Banquet Royal. On dit encore le Banquet des sept Sages, le Banquet des Lapithes. Banqueter ne s'est conservé que parmy le plus bas peuple. Il ne fait que banqueter.

# DESBARQUER, DESEMBARQUER.

Tous deux sont bons, mais desbarquer est plus doux et plus en vsage; Car ces verbes composez d'vn verbe simple qui commence par em, ou en, laissent d'ordinaire cette premiere syllabe dans leur composition, comme d'engager, simple se forme le composé desgager, d'enuelopper, se fait desuelopper, et d'embarrasser, desbarrasser, quoy qu'il y ait apparence qu'au commencement on a dit desengager, desenuelopper, et desembarrasser, mais depuis on a osté l'em, ou l'en, pour rendre ces mots plus courts et plus doux. Et de fait il y en a fort peu qui ayent gardé l'vne ou l'autre de ces syllabes; Car d'embourser, on a dit desbourser; d'embroüiller, desbroüiller; d'emmaillotter, desmaillotter; d'emancher, desmancher; d'empaqueter, despaqueter; d'empestrer, despestrer; Il n'y a qu'emparer, qui sait desemparer, et embarquer, qui sait desembarquer, mais desbarquer, comme nous auons dit, est beaucoup meilleur. Et pour en, d'encheuestrer, se fait descheuestrer; d'encourager, descourager; d'engraisser, desgraisser; d'enlacer, deslacer; d'enroüiller, desroüiller; d'enraciner, desraciner; et à mon auis, il n'y a d'excepté que desenyurer, d'enyurer; desennuyer, d'ennuyer, et desensorceler, d'ensorceler; Car pour les verbes de deux syllabes, ils ne tombent pas sous cette Reigle, parce que du simple emplir, on ne sçauroit faire que desemplir, ny d'enster que desenster.

Par où il se voit que desbarquer, et desembarquer, ont cela de particulier que l'vn et l'autre se dit, quoy

que l'vn soit meilleur que l'autre; au lieu que de tous ceux que nous auons nommez, qui sont à peu près tout ce que nous en auons dans nostre langue, ie n'en vois pas vn qui se puisse dire de deux façons. Au reste on se sert de ce verbe, et en actif et en neutre, car on dit desbarquer son armée pour dire la faire descendre, ou la mettre hors du nauire, et l'armée a desbarqué en vn tel lieu.

- T. C. On ne dit plus desembarquer, mais seulement desbarquer. Outre desemparer, desenyvrer, desennuyer et desensorceler, qui gardent em ou en de leurs simples, voici encore d'autres verbes qui le gardent, desembaumer, desenfumer, desenchanter, desenvenimer, et desentester. Le Pere Bouhours dit que ce dernier mot est nouveau, et plus heureux que desaveugter, desappliquer et desoccuper, qui ne réussissent point dans le monde. Desaveugter me paroist un fort bon mot. Quoique de celebres Ecrivains se soient servis des deux autres, ils ne sont pas encore bien receus, et je ne voudrois pas dire, par exemple, le temps desapplique des objets dont on est trop occupé; toute son estude estoit de se desoccuper des soins de la terre. Quelques-uns disent, yvrer, s'yvrer, desyvrer; ce sont termes de Province, il faut tous-jours dire, enyvrer, s'enyvrer, desenyvrer.
- A. F. On n'a point esté de l'avis de M. de Vaugelas, qui croit que desbarquer et desembarquer se disent également bien, quoy qu'il avoüe que desbarquer est un mot plus doux et plus usité que l'autre. Desembarquer se dit rarement, si ce n'est en parlant de marchandises, qu'on est obligé d'oster d'un Vaisseau avant qu'il parte. Sur un contre-ordre qui vint il fallut desembarquer les marchandises que l'on avoit desja embarquées. Mais on ne sçauroit faire ce verbe neutre comme desbarquer, et dire, on desembarqua en un tel lieu, pour on desbarqua.

#### PLURIEL.

le dois cette petite Remarque non seulement au public, mais à moy-mesme, pour ma propre iustification; car dans le cours de cet ouurage, où il faut souuent vser de ce mot, je mets tousjours pluriel,

auec vne l, quoy que tous les Grammairiens François ayent tousjours escrit plurier, auec vne r; aumoins jusqu'icy, je n'en ay pas veu vn seul, qui ne l'ait escrit ainsi : La raison sur laquelle ie me fonde est, que venant du Latin pluralis, où il y a vne l, en la derniere syllabe, il faut necessairement qu'il la retienne en la mesme syllabe au François, parce que ie pose en fait, que nous n'auons pas vn seul mot pris du Latin, soit adjectif, ou substantif, qui ne retienne 17 quand elle se trouue en la derniere ou penultiesme syllabe Latine, où il y ait vne l. Pour verifier cela, ie pense auoir jetté les yeux sur tous les mots Latins, où il y a vne l, à la derniere ou penultiesme syllabe, et dont nous avons fait des François; car il y a vn certain moyen de trouuer en moins de rien tous ces mots Latins, mais ie n'en ay pas rencontré vn seul qui en nostre langue ne garde l'I, qui est dans la Latine. Il seroit ennuyeux de les mettre tous icy, i'en ay conté jusques à cent, ou enuiron. Il suffit, que quiconque ne le croira pas en pourra luy mesme faire l'experience; et si par fortune il s'en trouuoit vn ou deux d'exceptés, ce que ie ne crois point, tousjours la reigle subsisteroit puissamment, ne souffrant au plus qu'vne ou deux exceptions, et ainsi quand on dira pluriel auec vne l, ce sera selon la reigle generale. Outre que c'est aussi le sentiment general de ceux qui scauent parsaitement nostre langue, lesquels j'ay consultez, et que je puis opposer à nos Grammairiens, qui manquent bien en d'autres choses. Ce qui les a trompez, c'est sans doute que l'on dit singulier auec vne r à la fin, et ils ont creu qu'il falloit escrire et prononcer plurier, tout de mesme, ne songeant pas que singulier, vient de singularis, où il y a vne r à la fin, et que pluriel, vient de pluralis, où il y a vne l, et non pas vne r, en la derniere syllabe.

Vn excellent esprit m'a objecté que l'Vsage est pour plurier, et qu'il ne voit pas, comme ie puis soustenir cette Remarque, faisant profession d'estre tousjours pour l'Vsage contre le raisonnement; mais ie luy ay respondu que lors que ie parle de l'Vsage, et que ie

dis qu'il est le maistre des langues viuantes, cela s'entend de l'Vsage dont on n'est point en doute, et dont tout le monde demeure d'accord, ce qui ne nous apparoist proprement que d'vne façon qui est quand on parle; Car l'escriture n'est qu'vne image de la parole, et la copie de l'original, de sorte que l'Vsage se prend non pas de ce que l'on escrit, mais de ce que l'on dit et que l'on prononce en parlant. Or est-il qu'en prononçant pluriel, on ne sçauroit discerner s'il y a vne l, à la fin ou vne r, tellement qu'on ne peut alleguer l'Vsage en cette occasion non plus qu'en plusieurs autres, où l'on est contraint d'auoir recours à l'analogie, comme dit Varron, et comme nous l'avons amplement expliqué en la Remarque de Füir 1.

- P. Marot, cydessus, p. 177 (volume I, p. 291 de cette édition), en l'epigramme des préterits, dit pluriels. M. Menage, en rapportant l'epigramme, dit pluriers. Il faut voir Marot.
- T. C. M. Menage préfere *plurier*, quoiqu'il ne condamne pas pluriel, et dit que ee mot ne vient pas de pluralis, parce qu'on auroit dit ou plurel, comme, tel et mortel, de talis et de mortalis, ou plural, comme fatal et moral, de fatalis et de *moralis*, mais qu'il vient de *plurialis*, que les Auteurs de la basse Latinité ont dit au lieu de pluralis, et qu'ils ont formé de pluria, qui étoit l'ancien mot Latin. En effet s'il vient de pluralis, on ne peut dire d'où est venu l'i qui s'est coulé dans pluriel, puisqu'il ne se trouve dans aucun mot de tous ceux qui sont formez des mots Latins en alis. Particularis a formé particulier, singularis, singulier, et à cause de singulier, on a donné la mesme terminaison à plurier. Messicurs de l'Académie Françoise prononcent tous pluriel, mais ils ne laissent pas de recevoir plurier dans leur Dictionnaire. Le Pere Bouhours admet aussi plurier, et dit que ce mot s'éloigne moins de l'analogie, si l'on en croit nos plus habiles grammairiens. Il est certain que c'est seulement depuis la remarque de M. de Vaugelas, qu'on a commencé à dire pluriel. Ainsi le grand usage a toujours esté auparavant d'escrire plurier, et par consequent on ne peut condamner ceux qui le disent aujourd'hui. La prononciatiou de pluriel et de plurier, n'est pas

<sup>1</sup> Voyez p. 180 de ce volume.

si semblable, qu'on ne distingue alsément s'il y a une l à la fin ou une r, ce qui seroit contre M. de Vaugelas, qui prétend qu'on ne sauroit découvrir, si l'usage est pour *pluriel*, parce, dit-il, que *pluriel* et *plurier* se prononcent de la mesme sorte.

A. F. — L'Usage s'est entierement déclaré pour *pluriel*, et c'est ainsi qu'il faut parler et escrire.

### ARC-EN-CIEL.

Il faut escrire ainsi arc-en-ciel, auec les trois mots, dont il est composé, separez par deux tirets, et non pas escrire arcanciel. Et au pluriel s'il y auoit lieu de l'employer, ce qui ne peut arriuer que rarement, il faut dire par exemple deux arc-en-ciels, plusieurs arc-en-ciels, et non pas arc-en-cieux, ny arcs-en-ciels, ou arcs-en-cieux; cela estant assez ordinaire en nos-tre langue aux mots composez, soit noms ou verbes, de ne suiure pas la nature des simples qui les composent, comme il se voit en plusieurs de ces Remarques.

- T. C. Si l'on escrivoit Arcenciel, sans séparer par deux tirets les trois mots qui le composent, cela obligeroit à le prononcer, comme on prononce la seconde syllabe du mot encenser, puisque cen se prononce comme s'il y avoit une s, au lieu d'un c, et de la mesme sorte que la première syllabe de sentiment, se prononce.
- A. F. La remarque de M. de Vaugelas est à observer, tant pour le pluriel d'Arc-en-Ciel, que pour la manière d'es-crire.

# FAUTE, A FAUTE, PAR FAUTE.

On dit par exemple faute d'argent on manque à faire beaucoup de choses, et à faute d'argent on manque, etc. et encore par faute d'argent on manque, etc. Tous les trois sont bons, mais le meilleur c'est de dire faute

d'argent, apres celuy là à faute, est le meilleur, et par faute est le moins bon des trois: Cela s'entend, quand faute, est deuant vn nom, mais quand il est deuant vn verbe à l'infinitif, il est mieux de dire à que par, ny que faute, tout seul, comme à faute de payer les interests, il a doublé le principal, est beaucoup mieux dit que par faute de payer, ny que faute de payer, quoy que ce dernier me semble assez bon.

- P. J'aime mieux faute de payer que à faute de payer.
- T. C. M. Chapelain dit que faute et à faute, sont également bons, soit devant un nom ou devant un verbe. Je dirois plustost, faute d'argent, faute de payer, que, à faute d'argent, à faute de payer. Par faute d'argent, par faute de payer, sont des façons de parler qui ne sont plus en usage.
- A. F. Par faute d'argent, par faute de payer, sont des façons de parler qui ont vicilli. Faute d'argent, et faute de payer, se disent bien plus souvent que à faute d'argent, et à faute de payer, qu'on ne doit pas pourtant condamner.

## FLORISSANT, FLEURISSANT.

Cette remarque est curieuse; car dans le propre on le dit d'vne façon, et dans le figuré d'vne autre. Dans le propre on dit plus souvent fleurissant, comme vn arbre fleurissant, et dans le figuré on dit plustost florissant, que fleurissant, comme vne armée florissante, vn Empire florissant. Le verbe fleurir, a aussi de certains temps, où l'on employe plustost l'o, que l'eu, dans le figuré, comme dans l'imparfait on dira vn tel florissoit sous vn tel regne, l'eloquence ou l'art militaire florissoit en vn tel temps. I'ay dit dans le figuré, parce que dans le propre on diroit par exemple, cet arbre fleurissoit tous les ans deux fois, et non pas florissoit.

P. — Calvin en son Inst. liv. 4. c. 12. n. 26. L'ancienne Eglise a plus flori en saincteté. On parloit ainsi, mais presen-

tement il saut dire seuri, et généralement parlant dans le verbe, il est mieux par eu que par o: Un tel sorissoit sous un tel regne, est bien dit; mais à mon avis seurissoit seroit encore mieux dit, et l'Auteur lui-même en sa remarque que dans les doutes de la langue il vaut mieux consulter les semmes, sur la sin dit, les Auteurs qui seurissoient de son temps; tellement qu'il n'y a que l'adjectif au siguré, dont on puisse se servir à mon avis avec l'o, Armée sorissante; mais notre Auteur a raison de dire qu'au siguré, on dit plustost soù seurissant que seurissant, car il se pourroit trouver des endroits où seurissant au siguré seroit très-bien dit.

T. C. — Quoique dans le figuré on disc fort bien à l'imparfait, un tel florissoit sous un tel regne, on ne peut dire florissent au présent, ni florir à l'insinitis. Les beaux Arts seurissent, et non pas, sorissent. Ce Prince qui sit seurir les beaux Arts, et non pas, qui fit florir. Il en est de même du sutur, les beaux Arts seuriront toujours dans les Etats qui seront bien gouvernez, et non pas, floriront. Fleuri se dit agréablement du teint, pour dire, vermeil, un teint fleuri. On dit aussi, un style fleuri, des termes fleuris, des manières de parler fleuries, sur quoi le Pere Bouhours a dit qu'à l'égard du style, *fleuri* se prend ordinairement en mauvaise part, et il en donne des exemples qui font connoître que *style fleuri* signisse quelquesois un style furdé, un style affecté. Monsieur Menage observe au contraire que *style fleuri* se prend toùjours en bonne part, et que les Critiques ne le blament dans les matieres sublimes, dans les severes, dans les tragiques où il n'est pas propre, que comme ils blament le style sublime dans les petites choses. Il avoue pourtant qu'un style qui seroit trop seuri, ne seroit pas estimable.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

## SOLICITER.

l'ay desja fait vne Remarque sur ce mot², où i'alle-

<sup>1</sup> Vers la fin de ce volume. (A. C.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez le premier volume de cette édition, p. 129. — On remarquera que, en cet endroit. Vaugelas avait écrit solliciter, sollicitare, tandis que ici, il ne met qu'une l au mot français comme

gue vn passage de Quintilien, qui m'oblige à saire encore celle-cy. C'est que i'ay dit que ce grand homme avoit employé le verbe solicitare, au mesme sens que le vulgaire l'employe en nostre langue pour dire auoir soin de quelqu'en, comme on dit tous les jours à Paris parmy le peuple, qu'il faut donner vne garde à vn malade pour le soliciter, c'est à dire pour en auoir soin et pour le seruir. Voicy le passage, illud vero insidiantis, quò me validiùs cruciaret, fortunæ fuit, ot ille mihi blandissimus, me suis nutricibus, me aviæ educanti, me omnibus qui solicitare solent illas ætates, anteserret. Ie ne sçay si je me flatte, mais il me semble que le sens le plus naturel de ces paroles va tout droit à celuy que je luy donne, et que c'est leur faire violence, et les tirer, comme on dit, par les cheueux, de les interpreter autrement. En effet sollicitudo, qui signifie soin, venant sans doute de sollicitare, est vn grand indice que sollicitare, en bon Latin veut dire aussi auoir soin, et que c'est vne de ses significations; car il en a plusieurs: Neantmoins vne personne qui sçait aussi bien la langue Latine, et sa pureté, qu'homme du monde, n'est pas de cet auis, et lisant deuant moy ma Remarque desja imprimée m'a conseillé de refaire le quarton comme ayant auancé vne chose qui ne se pouuoit soustenir. Son opinion fut encore suiuie le mesme jour par deux autres personnes qui ne me permettoient plus d'en douter. Ayant donc donné les mains, comme j'estois sur le point de suiure leur conseil, j'ay trouué vn homme consommé dans les bons Autheurs, et qui entre admirablement, dans leur sens aux passages les plus difficiles, qui maintient que solicitare, en cet endroit de Quintilien se doit entendre selon ma Remarque, et non pas comme l'interpretent ces autres

au mot latin, excepté au milieu de la Remarque. Nous reproduisons ces variations d'orthographe, sur lesquelles l'*Erratum* ne se prononce pas, et que ne relève pas davantage Patru. L'Académie française, dans ses Observations, reproduit ici l'orthographe de Vaugelas, comme elle l'avait reproduite après la première Remarque.

(A. C.)

Messieurs, pour signifier se joüer auec les enfans, qui est vn sens bien forcé au pris du mien, et qui semble ne s'accorder gueres bien auec illas ætates. Cela m'ayant obligé à consulter encore d'autres Oracles, j'en ay rencontré plusieurs du mesme sentiment, de sorte que demeurant en suspens, et ne m'appartenant pas de decider entre tant de grands hommes, j'ay creu que le meilleur party que je pouvois prendre, estoit de ne refaire pas le quarton, mais de refaire vne Remarque, pour en laisser le jugement au Lecteur.

A. F. — Quoy que l'Académie n'ait accoustumé de prononcer que sur ce qui regarde la Langue Françoise, elle n'a pas laissé d'examiner le passage de Quintilien. Deux sçavans Académiciens ont leu chacun un discours plein d'érudition et d'éloquence; l'un pour soustenir que les Latins n'ont jamais employé le verbe solicitare, dans le sens que M. de Vaugelas luy donne, et l'autre pour confirmer son opinion. On a décide ensuite à la pluralité des voix, que solicitare, dans ce passage de Quintilien devoit se prendre pour avoir soin.

## ARSENAL, et ARCENAC.

Arsenal, est le plus vsité. Plusieurs disent aussi arcenac, auec vn c, à la fin, et il semble qu'en parlant on prononce plustost arsenac, qu'arsenal, mais que l'on escrit plus volontiers arsenal, qu'arsenac, tn arsenal bien muny, dresser un arsenal. On dit au pluriel arcenaux, et ie n'ay jamais oûy dire arcenacs, qui est encore vne marque pour faire voir, qu'arcenal, auec vne l, au singulier est le vray mot. L'Italien dit, arcenale, et quelques vns croyent que nous l'auons pris de là; Car si arcenac, estoit aussi bon, je ne vois pas pourquoy on ne diroit pas arcenacs, au pluriel aussi bien qu'arcenaux, comme on dit arcs d'arc.

T. C. — M. Menage après avoir rapporté l'endroit d'une lettre de M. de Balzac, dans laquelle le mot d'Arsenac est employé, dit qu'il croit contre l'opinion de M. de Vaugelas,

qu'il saut plustost dire arsenac qu'arsenal, et quolqu'il avoue qu'arsenaux au pluriel est plus usité qu'arsenacs, il ajouste qu'avec le temps arsenacs l'emportera sur arsenaux. Cela n'est point encore arrivé. Tout le monde dit, arsenaux au pluriel, et je n'entens point dire arsenacs. Il est vrai qu'à l'egard de l'arsenal de Paris, on prononce communément arsenac, je m'en vais à l'arsenac. Les uns escrivent arcenal avec un c, et les autres arsenal avec une s.

A. F. — La raison du pluriel Arsenaux, qu'apporte M. de Vaugelas, sait voir qu'Arsenal avec une l à la fin, doit estre preseré à Arsenac, que quelques-uns disent à Paris. Il est allé à l'Arsenac.

## AUPARAVANT, AUPARAVANT QUE.

Le vray vsage d'auparauant c'est de le faire aduerbe, et non pas preposition, par exemple c'est de l'employer ainsi. Il me presse de telle chose, mais il y faut songer auparauant. Il ne luy est rien arrivé que is ne luy aye dit auparauant. Ceux qui parlent et qui escriuent le mieux ne s'en seruent jamais que de cette façon. Mais ceux qui n'ont nul soin de la pureté du langage disent et escriuent tous les jours par exemple auparauant moy, il est venu auparauant luy, et en font vne preposition, au lieu de dire il est venu deuant moy, j'y suis deuant luy. C'est d'ordinaire auec les pronoms personnels qu'ils le font servir de preposition comme aux exemples que nous venons de donner; Car deuant les noms, je n'ay pas remarqué qu'ils le facent, ny que l'on die jamais auparauant le retour du Roy, auparauant Pasques, ou auparauant les sestes de Pasques. Auparauant que pour deuant que, ou auant que, n'est pas aussi du bel vsage. Les bons Escriuains ne diront jamais par exemple, auparauant que vous soyez venu, pour dire avant, ou deuant que vous soyez venu. Il en est comme de cependant, dont nous auons fait vne Remarque; car pour bien parler on ne doit jamais dire cependant que, non plus que auparauant que.

- T. C. Non seulement auparavant lui et auparavant que vous soyez venu, ne sont point du bel usage, mais ce sont des fautes contre la Langue. Il faut dire avant lui et avant que vous soyez venu, auparavant ne pouvant estre qu'adverbe. Quoique tout le monde demeure d'accord que c'est comme il faut escrire, quelques-uns tiennent qu'en parlant il ne faut pas garder tant d'exactitude. Je sais que le discours familier ne doit pas estre arrangé, et qu'il y a une affectation vicieuse à vouloir parler comme on escrit; mais si ceux à qui l'exactitude ne paroît pas nécessaire dans la conversation, veulent qu'on leur passe, avous fait pour avez-vous fait, parce que c'est une manière de parler abrégée, comment se pardonnent-ils auparavant lui et auparavant que, qui loin d'abréger, rendent le discours plus long? Il est aisé de s'accoustumer à dire, avant lui, et auparavant pour avant, blesse tellement les oreilles délicates, qu'il n'y en a point qui n'en soient choquées.
- A. F. Auparavant moy, et auparavant que vous soyez venu, sont des façons de parler, non seulement hors du bel usage, mais qu'on doit regarder comme des fautes. C'en est aussi une que de dire, cependant que, pour pendant que.

## GALANT, GALAMMENT.

Galant, a plusieurs significations, et comme substantif, et comme adjectif. Ie les laisse toutes pour ne parler que d'vne seule, qui est le sujet de cette Remarque. C'est dans le sens qu'on dit à la Cour qu'un homme est galant , qu'il dit et qu'il fait toutes choses

J'avois cru que le mot en cette signification et avec cette orthographe estoit sait de nos jours, mais je le trouve dans Amyot, à la sin de la comparaison que Plutarque sait d'Aristophanes et de Menandre. Ses ruses, dit-il, parlant d'Aristophanes, et ses sincesses ne sont point galantes. Il s'en sert de mesme au Traité des communes Conceptions contre les Stoïques, p. 699. Le Roman de la Rose, p. 401, vers la fin du Roman,

Quand la douce saison viendra, Seigneurs galants, qu'il conviendra, Que vous alliez cueillir les roses, Et les ouvertes, et les closes.

Il parle d'une jouissance amoureuse. Villon, Où sont ces gracieux galans?

(Note de Patru.)

galamment, qu'il s'habille galamment, et mille autres choses semblables. On demande ce que c'est qu'en homme galant, ou vne semme galante de cette sorte, qui fait et qui dit les choses d'on air galant, et d'one saçon galante. I'ay veu autrefois agiter cette question parmy des gens de la Cour et des plus galans de l'vn et de l'autre sexe qui auoient bien de la peine à le definir. Les vns sousteuoient que c'est ce je ne sçay quoy, qui differe peu de la bonne grace; les autres que ce n'estoit pas assez du je ne sçay quoy, ny de la bonne grace. qui sont des choses purement naturelles, mais qu'il falloit que l'vn et l'autre fust accompagné d'vn certain air, qu'on prend à la Cour, et qui ne s'acquiert qu'à force de hanter les Grands et les Dames. D'autres disoient que ces choses exterieures ne suffisoient pas, et que ce mot de galant, auoit bien vne plus grande estenduë, dans laquelle il embrassoit plusieurs qualitez ensemble, qu'en vn mot c'estoit vn composé où il entroit du ie ne sçay quoy, ou de la bonne grace, de l'air de la Cour, de l'esprit, du jugement, de la ciuilité, de la courtoisie et de la gayeté, le tout sans contrainte, sans affectation, et sans vice. Avec cela il y a de quoy faire un honneste homme à la mode de la Cour. Ce sentiment fut suiuy comme le plus approchant de la verité, mais on ne laissoit pas de dire que cette definition estoit encore imparfaite, et qu'il y auoit quelque chose de plus dans la signification de ce mot, qu'on ne pouuoit exprimer; car pour ce qui est par exemple de s'habiller galamment, de danser galamment, et de faire toutes ces autres choses qui consistent plus aux dons du corps qu'en ceux de l'esprit, il est aisé d'en donner vne definition ; Mais quand on passe du

Car un mary
Sans un amy
Ce n'est rien faire qu'à demy.

Depuis galant prit sa place, et maintenant amy est revenu à la mode, Galant qui se dit pourtant encore, avant paru dire les choses

Outre tout cela, galant signifie amant; ce qui emporte presque tousjours qu'on est savorisé, c'est son galant. En ma jeunesse on disoit, c'est son amy, temoin la Chanson,

corps à l'esprit, et que dans la conversation des Grands et des Dames, et dans la maniere de traiter et de viure à la Cour, on s'y est acquis le nom de galant, il n'est pas si aisé à definir; car cela presuppose beaucoup d'excellentes qualitez qu'on auroit bien de la peine à nommer toutes, et dont vne seule venant à manquer suffiroit à faire qu'il ne seroit plus galant. On peut encore dire la mesme chose des lettres galantes. En cette sorte de Lettres, la France peut se vanter d'auoir vne personne à qui tout le monde le cede. Athenes mesme ny Rome, si vous en ostez Ciceron, n'ont pas de quoy le luy disputer, et ie le puis dire hardiment, puis qu'à peine paroist-il qu'vn genre d'escrire si delicat, leur ayt esté seulement connu. Aussi tous les gousts les plus exquis font leurs delices de ses lettres, aussi bien que de ses vers, et de sa conuersation, où l'on ne trouue pas moins de charmes. Ie tiendrois le Public bien fondé à intenter action contre luy pour luy faire imprimer ses œuures 1. Au reste quoy qu'en vne autre signification on die galand, et galande, auec vn d', aussi

un peu trop ouvertement; au lieu qu'amy qui est equivoque, parle plus couvertement. Galant signifie encore sourbe et sripon; et en ce sens il se dit de toutes personnes, mon galant n'y a pas manqué: le galant homme m'a sait le tour, c'est-à-dire, le sourbe, le fripon m'a sait le tour; la galande m'en a donné à garder, c'est-à-dire, la sourbe qu'elle est, elle m'a trompé. (Note de Patru.)

Allusion à Voiture, dont les œuvres ne furent imprimées qu'après sa mort, et ne l'étaient pas encore au moment où parurent les Remarques de Vaugelas (Œuvres diverses, 1649; Nouvelles auvres, 1658).

(A. C.)

daland et galande avec un d ne se dit communément que des jeunes personnes, et il marque qu'il y a dans leur manière de vivre quelque chose de trop éveillé, et approchant du fripon, sans pourtant aller au criminel; c'est un galand, c'est une galande, c'est un bon galand, c'est une bonne galande; c'est une galande, c'est une bonne éveillé ou une bonne éveillé ou une bonne éveillé. Quand on dit, c'est un petit galand ou petit éveillé, une petite galande ou une petite éveillée, cela marque une plus grande jeunesse, et qui n'est pas loin de l'enfance.

Au reste, ce que notre Auteur semble dire que galand et galande en cette signification s'écrit avec un t aussi bien qu'avec un d, je ne le croy pas. Il est vrai que galand avec un t ou un d. viennent tous deux du vieux mot galler, qui signifie plaisanter, se bien qu'auec vn t, si est-ce qu'en celle que nous traitons, il faut dire *galant* et *galante* auec vn t; et non pas auec vn d.

- T. C. La définition d'homme galant, que M. de Vaugelas donne dans cette remarque, nous en sait voir le vrai caractere. Il y a cependant sujet d'admirer la bizarrerie de notre Langue, en ce que galant mis après homme, signiste toute autre chose que quand il est mis devant. On dit, c'est un homme galant, pour dire qu'il a de la bonne grace, et qu'il cherche à plaire aux Dames par ses manières complaisantes et honnestes, et on dit, c'est un galant homme, pour dire qu'il sait les choses avec honneur, et qu'il sait bien se tirer de toutes sortes d'assaires. Galantiser pour signister faire la cour aux Dames, est un terme bas dont on ne se sert plus.
- A. F. L'Académie a donné trois acceptions à ce mot de galant homme. Il se dit d'un homme civil, honneste, poli, de bonne compagnie et de conversation agréable. C'est un galant homme. On le dit aussi pour faire entendre un homme habile dans sa profession et qui entend bien les choses dont il se mesle, qui a du jugement et de la conduite. Vous luy pouvez conster votre affaire, c'est un galant homme. On l'employe encore par flatterie ou par samiliarité pour louer une personne de quelque chose. Vous estes un galant homme d'estre venu disner avec moy.

#### REUSSIR.

On se sert plus elegamment de ce verbe au sens ac-

réjouir, faire la débauche, honnestement néanmoins; comme galles au pluriel signifie réjouissance, plaisanterie ou débauche honneste. Mais l'usage qui a distingué la signification de galant avec un t. et de galand avec un d, semble desirer qu'on les distingue par l'orthographe; et d'autant plus que nous n'avons point de verbe ni de substantif qui vienne de galand avec un d; au lieu que de galant avec un t nous avons galantiser et galanterie. Galantiser une Deme, c'est-à-dire, lui faire l'amour. On disait autrefois en ce sens-là, mugueter une dame qui se dit encore, mais en raillerie, courtiser une Dame, qui ne se dit plus que par le peuple. A l'égard de galanteries, il signifie les mesmes choses que galant avec un t; et outre cela, il signifie amourettes; il a une galanterie, c'est-à-dire, une amourette; c'est sa galanterie, c'est-à-dire, c'est son inclination.

(Note de Patru.)

tif, ou auec le verbe auxiliaire auoir, qu'au sens passif, ou auec le verbe auxiliaire estre. Par exemple, il est beaucoup mieux dit ce dessein luy a reussi, que non pas luy est reussi, cette entreprise luy a reussi, que non pas luy est reussie, quoy qu'vn de nos plus celebres Escriuains l'ayt escrit de cette derniere façon. Nous auons fait vne Remarque de la faute contraire que l'on fait en certains verbes, où l'on employe le verbe auxiliaire auoir, au lieu du verbe auxiliaire estre, comme il a entré, il a sorty, il a passé, pour il est entré, il est sorty, il est passé.

- P. Lui est réussi, lui est réussie, ne valent rien du tout.
- T. C. M. de la Mothe le Vayer dit que le célèbre Ecrivain dont il est parlé dans cette remarque, soussire une injuste censure, et que cette entreprise lui est réussie, est aussi bien dit que, cette entreprise lui a réussi. Je ne suis point du tout de son sentiment, au contraire je crois qu'on ne sauroit dire, ce dessein lui est réussi sans saire une saute. Réussir ne s'accommode qu'avec le verbe auxiliaire avoir. Cette affaire m'a réussi, et non pas, m'est réussie.
- A. F. Le verbe réissir ne peut se construire qu'avec l'auxiliaire avoir, et c'est une faute que de dire, ce dessein luy est réissi. On dit de mesme avec les personnes, j'ay réissi, il a réissi dans cette affaire.

#### SERVIR, PRIER.

Seruir, regit maintenant l'accusatif et non pas le datif comme il faisoit autrefois, et comme s'en sert ordinairement Amyot et les anciens Escriuains; Par exemple ils disoient, il faut seruir à son Roy, et à sa patrie, pour dire il faut seruir son Roy et sa patrie, comme on parle aujourd'huy. M. de Malherbe a encore retenu ce datif, comme quelques autres phrases du vieux temps; le Medecin, dit-il, sert aux malades, au lieu de dire sert les malades; car icy seruir, ne signifie pas estre propre et conuenable, auquel cas il regiroit le datif, comme cela sert à plusieurs choses,

mais signifie rendre service et assister. Il en est de mesme de prier. Les Anciens disoient aussi prier à Dieu, et mesme quelques vns disent encore je prie à Dieu, au lieu de dire je prie Dieu; Fauoriser, a aussi le mesme vsage.

P. — Sert aux malades, est bien dit, et sert les malades, se dit plustost de tous les autres qui assistent les malades, que des Médecins. Apothicaires et Chirurgiens; car à leur égard, comme à l'égard de beaucoup d'autres choses, servir signifie aider, estre en usage, employer, la lecture sert à l'esprit, c'est-à-dire, forme l'esprit. Ce valet sert à cela, c'est-à-dire, on l'emploie à cela;

Ma soi, les beaux habits servent bien à la mine,

dit Regnier, c'est-à-dire, aident à faire paroistre la beauté. L'autorité sert à beaucoup de choses, c'est-à-dire, est utile, ou nécessaire, ou d'un grand usage en beaucoup de choses. Ces significations reviennent à peu près à propre et convenable, dont parle l'Auteur. Mais pour revenir à ce que nous avons touché, servir les malades, se dit proprement de ceux qui leur rendent un service assidu, comme femmes, enfans, gardes, domestiques, Administrateurs des Hospitaux Ecclésiastiques ou laïques. Il se dit aussi de ceux qui par dévotion ou par charité rendent de fois à autres aux pauvres une partie du service que les domestiques leur pourroient rendre, comme de leur servir leur boire et leur manger; cette Princesse est si charitable, qu'elle va aux bonnes Fêtes servir les malades à l'Hôtel-Dieu. Et puisque nous en sommes venus si avant, servir sur table, signific mettre les plats sur la table; on a servi sur table, ou simplement, on a servi, c'està-dire, on estoit prest de mettre sur la table; et ces expressions qui sont vagues, se déterminent par le temps du disner et autres heures de manger.

Servir à table se dit en deux sens : le premier, quand on sert à ceux qui sont à table de la viande, du fruit, ou autres choses; il est honneste, il sert tous ceux qui sont à sa table. Au second sens, il se dit des valets qui servent ceux qui sont à la table, qui, par exemple, leur donnent à boire, et autres choses semblables, je l'ai veu servir à table chez un tel, ou à un tel cabaret.

Servir un Fief, signifie rendre les devoirs au Seigneur féodal, et faire toutes les choses à quoi le Fief est obligé, comme, lui faire hommage, le suivre à la guerre, etc.

Prier à Dieu.] On dit encore, je prie à Dieu, par bencdiction et par imprecation; je prie à Dieu qu'il soit ainsi, je prie à Dieu qu'il en soit puni. Et à ces endroits-là il est très-François; hors de là, je prie Dieu, est comme il faut parler Marot, page 201, dit, je prie à Dieu.

- T. C. Servir ne demande point le régime du verbe Latin servire, et il ne se met avec le datif que dans la signification d'estre propre et convenable, l'Etude sert à tous ceux qui veulent paroistre dans le monde. On a déja marqué cette manière de parler du peuple, je prie à Dieu. Favoriser, gouverne tousjours l'accusatif.
- A. F. On a approuvé cette Remarque tant pour le verbe servir, que pour prier, et favoriser.

## QUANTESFOIS.

Ce mot pour dire combien de fois, est beau et agréable à l'oreille selon l'auis de beaucoup de gens; tellement que ie m'estonne qu'il ayt eu vne si mauuaise destinée, au moins en vers, où il a tres-bonne grace, et où il est tres-commode, mesme après l'exemple de M. de Malherbe, qui l'a si bien mis en œuure,

> Quantes fois, lors que sur les ondes Ce nouveau miracle flottoit, etc.

Car pas vn de nos Poëtes n'en voudroit vser aujourd'huy, et pour la prose ie ne pense pas qu'il ayt jamais esté en vsage, ny mesme que M. de Malherbe s'en soit seruy.

T. C. — Quoique Malherbe ait employé quantesfois, il n'a esté suivi de personne. Il faut dire, combien de fois. M. Menage condamne comme très-mauvaise cette façon de parler, quel quantiesme du mois avons-nous aujourd'hui, et veut qu'on dise, quantiesme du mois. Il est vrai que quantiesme étant un terme de nombre ordinal, quantiesme du mois avons nous, veut dire, quel nombre des jours du mois avons-nous, et ainsi quel est mis inutilement devant quantiesme. Cependant il semble que l'usage ait prévalu. Tout le monde dit, quel quantiesme, et ce mot s'est si bien fait substantif, qu'on s'en sert

mesme hors de l'interrogation, en disant par exemple, Pour trouver l'âge de la Lune, il faut savoir l'épacte, le quantiesme du mois, etc.

A. F. — Quantes/ois n'est plus reçeu ny en prose ny en vers.

## QUE NON PAS.

Quelques vns de nos modernes Escriuains le condamnent, et ne veulent pas par exemple que l'on die, comme l'a escrit vn excellent Autheur, ils tiennent plus de l'architecte et du masson que non pas de l'Orateur, mais ils tiennent plus de l'architecte et du masson que de l'Orateur. Il est vray que bien souuent ils ont raison, mais bien souvent aussi non pas, y a fort bonne grace, et rend l'expression forte. Il faut en cela consulter l'oreille; car il seroit mal-aisé d'en faire vne Reigle certaine, sans doute il est plus elegant pour l'ordinaire de le supprimer.

- T. C. Je crois qu'on ne sauroit employer avec grace que non pas dans aucun endroit, et qu'il faut toujours dire simplement que. Ces deux mots non pas sont superflus.
- A. F. Il faut dire simplement que dans les phrases pareilles à l'exemple que M. de Vaugelas propose. Ces deux mols non pas y sont superflus.

#### ARRANGEMENT DE MOTS.

L'arrangement de mots est vn des plus grands secrets du stile; Qui n'a cela, ne peut pas dire qu'il sçache escrire. Il a beau employer de belles phrases et de beaux mots, estant mal placez ils ne sçauroient auoir ny beauté ny grace, outre qu'ils embarrassent l'expression et luy ostent la clarté, qui est le principal.

Tantùm feries, juncturáque pollet.

Vn Autheur celebre escrit, voicy pour vne seconde injure, la perte qu'auecque vous, ou plustost auecque toute. la France, j'ay faite de Monsieur, etc. Quelle oreille n'est point choquée de cette transposition? N'eust-il pas mieux dit la perte que j'ay faite auecque vous, ou plustost auec toute la France, de Monsieur, etc. A mon auis ce qui l'a trompé, c'est qu'il a creu que ce genitif de Monsieur, seroit bien mieux placé aupres de j'ay faite, dont il est regi, qu'aupres de ces mots auec toute la France, auec lesquels il n'a aucune liaison; Mais il n'a pas pris garde, que pour joindre sur la fin de la periode les mots qui se construisent ensemble, il a separé d'vne trop longue distance la construction des mots qui estoient au commencement, à sçauoir la perte que, qui vouloient estre joints immédiatement à leur verbe j'ay faite; Car il leur estoit bien plus necessaire qu'à ces derniers de Monsieur, tant parce que le verbe qui est construit auec le pronom relatif en l'accusatif, comme celuy-cy, veut estre le plus proche du pronom qu'il se peut, que parce qu'il y auoit plusieurs mots sans verbe, en quoy consiste vn des principaux vices de l'arrangement; En effet si l'on sçait bien placer et entrelasser le verbe au milieu des autres parties de l'oraison, on scaura vn des plus grands secrets, et la principale reigle de l'arrangement des paroles. L'autre Reigle est, de suiure le mesme ordre en escriuant que l'on tient en parlant; car on ne dira pas la perte qu'avecque vous, ou plustost auec toute la France i ay faite de Monsieur, etc. mais la perte que j'ay faite auec rous ou plustost auec toute la France, de Monsieur, etc. Ny l'on ne dira pas non plus, comme a escrit encore le mesme Autheur, ie pense vous auoir conté qu'à l'entrée que douze ou quinze iours auparauant il avoit faite, etc. mais qu'à l'entrée qu'il auoit faite douze ou quinze iours auparauant. C'est la situation naturelle de ces paroles, au lieu que l'autre est forcée.

Plusieurs attribuent aux vers la cause de ces transpositions, qui sont des ornemens dans la Poësie, quand elles sont faites, comme celles de M. de Mal-

herbe, dont le tour des vers est incomparable; Mais pour l'ordinaire elles sont des vices en prose, ie dis pour l'ordinaire, parce qu'il y en a quelques vnes de fort bonne grace 1. Il se pourroit faire que la tissure du vers auroit corrompu celle de la prose, mais combien auons-nous de grands hommes, dont la prose et les vers sont egalement excellens? Parmy un si grand nombre on voit briller cette viue lumiere de l'Eglise 2, qui par ses Œuures Chrestiennes s'est acquis vne double palme en l'vn et en l'autre genre. Est-il rien de plus doux, de plus pompeux que son stile, rien de plus eloquent que sa bouche et que sa plume? Et ne sont-ce point encore de nouueaux sujets d'admiration, que la quantité, que la diuersité de ses ouurages, et que la promptitude et la facilité auec laquelle il les fait? Certainement ce n'est point pour luy que l'on dit que les talens sont partagez, et que le pris de l'Eloquence n'est pas de ceux qui se gaignent à la course. Mais cette double gloire n'est-elle pas deuë aussi à l'Autheur de ce grand Ouurage, qui a aujourd'huy tant d'esclat 3? N'est-ce point vn chef-d'œuure d'eloquence, de pieté, de jugement, et qui va immortaliser sur la terre vn grand Cardinal desja immortel dans le ciel ? Se voit-il encore de plus belle prose ny de plus beaux vers que les lettres et les sonnets d'vn autre excellent Esprit 4, desquels il suffit de dire pour toute louange, qu'ils sont dignes du fameux Endymion? Combien en auons nous d'autres encore, qu'il seroit trop long de designer, et que je me contente

Il en faut nécessairement dans les discours oratoires, tant pour la force et la beauté, que pour éviter la répétition d'un mot, en le mettant à la fin de la période; tellement que dans la période suivante le pronom peut tenir sa place, sans qu'on soit obligé de le répéter.

(Note de Patru).

M. Godeau, evesque de Vence. (Note de PATRU.) — La Clef de Conrard donne le même nom. (A. C.)

<sup>3</sup> M. Habert, abbé de Cerisy, qui a fait la vie du cardinal de Bérulle.

(Note de PATRU).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. de Gombaud, qui a fait le Roman d'Endymion. (Note de PATRU.) — Ce nom se trouve aussi dans la Clef de Conrard.

(A. C.)

d'honorer d'vn silence respectueux, puis que leur reputation parle assez?

T. C. — L'arrangement des mots ne consiste pas sculement à les placer d'une maniere qui flatte l'oreille, mais à ne laisser aucune équivoque dans le discours. Dans cet exemple, je ferai avec une ponctualité dont vous aurez lieu d'estre satisfait, toutes les choses qui sont de mon ministere, il n'y a point d'équivoque, mais l'oreille n'est pas contente de l'arrangement des mots, il faut escrire, Je ferai toules les choses qui sont de mon Ministere, avec une ponctualité dont vous aurez lieu d'estre satisfait. Dans cet autre exemple, Il se persuada qu'il repareroit la perte qu'il venoit de faire, en altaquant la Ville par divers endroits, l'oreille ne trouve rien qui lui fasse peine, mais il y a de l'équivoque. Il semble que la perte qu'il a faite vient de ce qu'il a attaqué la Ville par divers endroits, au lieu qu'il ne veut faire cette disserente atlaque, que pour reparer la perte qu'il vient de faire. L'équivoque sera ostée, comme l'a fort judicieusement observé le Pere Bouhours qui a rapporté cet exemple, si on arrange les mots de cette sorte. Il se persuada qu'en attaquant la Ville par divers endroits, il repareroit la perte qu'il renoit de faire. Il rapporte ailleurs ces autres exemples. Il faut tascher qu'ils placent tout ce qu'ils entendent dire dans leurs cartes. On leur peut conter quelque Histoire remarquable sur les principales Villes qui y attache la memoire. Il y a un air de vanité et d'affectation dans Pline le jeune, qui gaste ses Lettres. Cet arrangement est vicieux. Il semble que dans leurs cartes se rapporte à entendent dire, et non pas à qu'ils placent, et c'est ce qu'on éviteroit en disant, Il faut tascher qu'ils placent dans leurs cartes tout ce qu'ils entendent dire. Il en est de mesme des deux autres exemples. L'arrangement sera juste si l'on met. en leur montrant les principales Villes, on leur peut conter quelque histoire remarquable qui y attache la memoire. Il y a dans Pline le jeune un air de vanité qui gaste ses Lettres. On sait par-là que le relatif qui est auprès du substantif auquel il se rapporte. C'est ce qu'il faut surtout observer, car il n'y a rien de plus vicieux que d'éloigner qui de son substantif, et de le laisser auprès d'un autre substantif, auquel il ne se rapporte point. Si je dis, Il y a un air de vanité dans Pline le ieune qui gaste ses Lettres; il semble que ce soit Pline le jeune qui gaste ses Lettres, et non pas. l'air de vanité. Quand le relatif qui, mis après un substantif pluriel, gouverne le verbe qui suit au singulier, comme en cet exemple, on leur peut conter quelque histoire remarquable sur les principales Villes qui y attache la memoire, on voit aisement que le relatif qui ne se rapporte pas à Villes qui est un pluriel, mais à histoire, puisque le verbe attache qui suit, est au singulier. Cependant cela ne laisse pas d'estre mal construit, ou plustost mal arrangé, et en general, qui ne doit jamais estre separé de son substantif, si ce n'est dans des phrases de cette nature, Que l'homme est heureux qui peut faire dépendre son bonheur de soi-même! mais en ce cas on peut dire qu'il est auprès de son substantif, puisqu'il n'y a point d'autre substantif entre homme, et qui.

A. F. — Manquer à l'arrangement des mots dans leur ordre naturel, est une grande faute dans le stile. Il ne seut pas seu-lement qu'ils satisfassent l'oreille, mais aussi qu'ils ne puissent causer aucune équivoque. C'est à quoy il saut s'attacher principalement.

#### AU PREALLABLE. PREALLABLEMENT.

Nous n'auons gueres de plus mauuais mots en nostre langue. C'estoit l'auersion d'vn grand Prince, qui n'entendoit jamais dire l'vn ou l'autre sans froncer le sourcil. Il trouuoit qu'ils auoient quelque chose de monstrueux en ce qu'ils estoient moitié Latins et moitié François, quoy qu'en toutes les langues il y ayt beaucoup de mots ibrides, qu'ils appellent, ou metifs; Et il estoit encore plus choqué de ce qu'allable, entroit dans cette composition pour qui doit aller. Nous auons auparauant, premierement, auant toutes choses, et plusieurs autres termes semblables. Il faut laisser ces autres deux pour les Notaires, et pour la chicane.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer blasme M. de Vaugelas de ce qu'il laisse préalable et préalablement aux Notaires. Il n'a pas raison. Ces mots ne sont d'aucun usage dans la conversation, et ceux qui les emploient encore quelquesois, ne s'en servent qu'en parlant d'affaires et de procès.
  - A. F. Au préalable et préalablement 1 sont des façons de
  - 1 On voit que l'Académie française, comme T. Corneille, s'é-

parler qui n'entrent gueres dans la conversation, si ce n'est en parlant d'affaires et de sciences. C'est dans ces sortes de discussions qu'est leur principal usage.

#### BEAUCOUP.

Ce mot estant employé pour plusieurs, ne doit pas estre mis tout seul. Il y faut ajouster personnes, ou gens, ou quelque substantif, comme il donnoit peu à beaucoup, n'est pas bien dit, il faut dire à beaucoup de personnes, ou à beaucoup de gens. Il est vray que l'on dit, nous sommes beaucoup, ils sont beaucoup, pour dire nous sommes beaucoup de gens, mais il faut remarquer que cela n'a lieu que quand le pronom personnel le precede, lequel fait voir que ce beaucoup, qui suit, se rapporte au mesme pronom. De mesme quand on dit il y en a beaucoup, cet en, emporte auec soy la signification de gens, ou de personnes, comme il se voit par cette phrase il y en a, qui veut dire entre autres choses il y a des gens.

Quand beaucoup, est aduerbe, il y a une belle remarque à faire; c'est que lors qu'on le met apres l'adjectif, il y faut necessairement ajouster de, deuant et dire de beaucoup; car si ie dis, l'esprit de qui la promptitude est plus diligente beaucoup que celle des astres, ce n'est pas bien dit, quoy qu'il soit eschappé souuent à un celebre Autheur de l'escrire ainsi; il faut dire l'esprit de qui la promptitude est plus diligente de beaucoup que celle des astres. Mais quand beaucoup, est deuant l'adjectif, il n'est pas necessaire d'y mettre le de, mesme il est mieux de ne l'y mettre pas, comme l'esprit de qui la promptitude est beaucoup plus diligente est mieux dit que l'esprit de qui la promptitude est de beaucoup plus diligente.

carte de l'orthographe de Vaugelas, qui avait écrit préallable.

<sup>1</sup> Patru efface la virgule après de et la reporte après devant, mais la ponctuation de ce passage est conforme a la ponctuation ordinaire de Vaugelas.

(A. C.)

- P. De devant beaucoup, donne quelquesois de la sorce ou de la clarté, quelquesois il rompt un vers, tellement que pour s'en servir tantost d'une maniere et tantost d'une autre, il saut consulter l'oreille; mais dans un discours uni la remarque de l'Auteur est presque tousjours veritable.
- T. C. Selon M. de la Mothe le Vayer, c'est bien parler que de dire, par exemple, Beaucoup croient que pour réussir dans les affaires, etc., parce qu'on sousentend gens ou personnes. Il n'y a rien qui blesse l'oreille dans cette phrase, quoique beaucoup ne soit precedé d'aucun pronom personnel. Je croi pourtant qu'il est mieux de dire, beaucoup de personnes croient. Il est vrai que beaucoup est employé pour plusieurs. Cependant si au lieu de, nous sommes beaucoup, on disoit, nous sommes plusieurs. sans que rien suivist, on ne diroit pas la mesme chose. Nous sommes plusieurs, ne fait pas entendre un si grand nombre que lorsqu'on dit, nous sommes beaucoup. Quand il suit quelque chose, on met indifferemment, beaucoup ou plusieurs; nous sommes plusieurs, ou bien, nous sommes beaucoup qui voulons cela. Si beaucoup, pour beaucoup de gens, peut estre souffert au nominatif, comme, beaucoup croient que, etc. il ne peut estre employé dans les autres cas, et on ne sauroit dire, c'est l'avis de beaucoup, j'ai entendu dire à beaucoup, j'en connois beaucoup qui s'imaginent. Il saut nécessairement ajouster de gens ou de personnes. C'est l'avis de beaucoup de gens, j'ai entendu dire à beaucoup de gens, je connois beaucoup de gens qui s'imaginenl. On dit également bien, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, et plusieurs ne se joint qu'avec personnes; au moins il me semble qu'on ne dit point plusieurs gens. Cela me paroist tout-à-fait sauvage.

Quoique M. de la Mothe le Vayer désende celui qui a dit. l'esprit de qui la promptitude est plus diligente beaucoup que celle des Astres, je tiens qu'il est indispensable de mettre la particule de devant beaucoup, toutes les sois que beaucoup est précedé d'un adjectif comme en cet exemple.

A. F. — Beaucoup, peut passer dans la conversation sans qu'on ajouste personnes ou gens, pourveu qu'il serve de nominatif au verbe, comme en cette phrase, beaucoup croyent que cette affaire ne tournera pas à son avantage; mais beaucoup ne peut estre employé seul dans les cas obliques. On ne dit donc point c'est l'avis de beaucoup, j'ay entendu dire à beaucoup, je connois beaucoup qui se persuadent. Il faut dire necessairement, c'est l'avis de beaucoup de gens, ou de per-

sonnes, et ainsi des autres. On peut bien dire, j'en connois beaucoup qui se persuadent; parce que la particule en, qui est devant beaucoup, fait sous-entendre personnes. Lors que beaucoup est adverbe, la particule de le doit toujours préceder après un comparatif. Il est plus riche de beaucoup que tous ceux dont vous parlez. On croit qu'on peut aussi mettre cette particule de devant beaucoup, quand beaucoup est mis devant le comparatif, et qu'on peut dire également bien, il est de beaucoup plus sçavant que moy, et il est beaucoup plus sçavant que moy.

#### BARBARISME.

On peut commettre vn Barbarisme, c'est à dire parler barbarement, et hors des bons termes d'vne langue, ou en vne seule parole, ou en vne phrase entière. Les Barbarismes d'vn seul mot, comme par exemple packe, pour paction, lent, pour humide, et vne infinité d'autres semblables sont aisez à euiter, et il y a peu de gens nourris à la Cour, ou versez en la lecture des bons Autheurs, qui vsent d'vn mot barbare. Mais pour les Barbarismes de la phrase, qui est composée de plusieurs mots, il est tres-aisé d'y tomber. Par exemple, vn de nos meilleurs Escriuains a dit elever les yeux vers le ciel. Cette phrase n'est point Françoise, il faut dire lever les yeux au ciel 1. Quelques vns disent aussi sortir de la vie; cette phrase n'est pas Françoise non plus 2, quoy que les Latins dient vita excedere; Car il n'y a point de consequence à tirer de la phrase d'vne langue, à la phrase d'vne autre, si l'Vsage ne l'authorise.

Ce qui fait que tant de gens sont sujets à commettre cette sorte de barbarisme, c'est que tous les mots dont la phrase est composée sont François, et ainsi on ne s'apperçoit point de la faute; Au lieu qu'au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cela est vray. (Note de PATRU.)

<sup>\*</sup> Sortir de la vie. Je ne saurois condamner cette phrase, et je croy qu'on la trouvera dans tous nos bons Auteurs en vers et en prose. On dit tous les jours, je veux sortir de cette affaire, de cet embarras; sortir de prison.

(Note de PATRU.)

barbarisme du mot, l'oreille qui n'y est pas accoustumée, le rebutte, et n'a garde de se laisser surprendre, mais au barbarisme de la phrase, l'oreille estant surprise et comme trahie par les mots qu'elle connoit, luy ouvre la porte, d'où apres il luy est bien aisé de s'insinuer dans l'esprit.

P. — li n'y a rien de si frequent dans nos Auteurs que ces barbarismes de phrases: lis se descouvrent en faisant l'analyse de la phrase, et en joignant le verbe avec la preposition. comme en l'exemple de l'auteur où elever ne s'accorde point avec la preposition vers, ou en joignant le verbe avec le substantif, composer des differends ou des querelles, pour dire, accorder; composer les affaires des Gaules, pour donner ordre aux affaires. Coësseteau en son Histoire romaine dit, le PS avoit inondé sur les terres voisines. Inonder ne s'accorde point avec la preposition sur; il falloit dire, avoit inondé les terres voisines. Toutes ces phrases qui sont de Coësseleau en son Histoire romaine, sont saites sur le Latin et ne valent rien on François. Le mesme Coösseteau dit en cette mesme Histoire acquérir des obligations sur quelqu'un; la liberté du peuple Romain fut renversée; espandre des plaintes. En toutes ces phrases le verbe ne s'accorde point avec le substantif : enfin pour descouvrir ces phrases berbares, il faut joindre l'adjectif au substantif qui s'y rapporte. Un de nos Poëtes a dit,

Grand Roi, dont la vertu sidele à son devoir;

son mari; mais jamais on n'a dit, une semme sidele à son mari; mais jamais on n'a dit, une semme sidele à son ménage, sidele à son devoir, pour dire qui sait exactement son devoir.

T. C. — On ne voit point ce qui a obligé M. de Vaugelas à mettre, sortir de la vie au nombre des barbarismes. Comme entrer à la vie, est fort bien dit pour signisser naistre; sortir de la vie, pour dire mourir, ne peut estre condamné. C'est le sentiment de M. Menage. M. de la Mothe le Vayer qui ne veut point que élever les yeux vers le Ciel soit un barbarisme, sait voir qu'en décrivant ce qui arrive à une personne qui revient d'une désaillance, on dira fort bien, que reprenant ses esprits, elle commença à lever peu à peu ses yeux vers le Ciel. Il dit que cela explique beaucoup mieux la langueur de cette personne, au retour de la syncope, que si on disoit simplement,

qu'elle leva les yeux au Ciel par une action momentanée, au lieu que ce, vers le Ciel, témoigne qu'elle ne les pouvoit porter encore jusque-là, et que sa débilité l'obligeoit à les arrester en chemin.

J'appelle barbarisme sans point de faute, pour dire, sans faute. J'appelle encore barbarisme de dire à l'envie, pour dire à l'envi, comme quelques-uns escrivent, à l'envie les uns des autres, au lieu de à l'envi les uns des autres.

On ne peut traiter de barbarisme ni à l'étourdi, ni à l'étourdie, car tous deux se disent. M. Menage a observé qu'on dit plus communément à l'étourdi. M. d'Ablancourt a dit à l'étourdie. Les Assiegez qui les virent venir à l'étourdie, coururent dessus. Je dirois aussi, à l'étourdie, parce qu'il me semble que notre Langue veut toutes ces façons de parler adverbiales au feminin, à la longue, à la legere, à la Romaine, à la Siamoise.

On dit aujourd'hui étourderie et étourdiment. Il a fait une grande étourderie; il entra étourdiment. Le Pere Bouhours qui donne ces deux exemples, dit que ces mots sont assez nouveaux, et qu'on s'en sert dans le discours familier, mais qu'étourdiment lui semble plus en usage qu'étourderie.

A. F. — Pache pour paction, lent pour humide ne se disent point, mais sortir de la vie n'est point une meschante façon de parler, pour dire, mourir en certaines occasions. Elever les yeux vers le ciel, est une phrase que M. de Vaugelas a raison de condamner.

## DESCOUVERTE, ou DESCOUVERTURE.

Par exemple la descouverte, ou la descouverture du nouveau monde, ou des terres neuves, sont tous deux bons. Amyot dit descouverture, et ie l'ay aussi oùy dire à des femmes de la Cour et de Paris. Ceux qui ne veulent pas que l'on die descouverte, ont accoustumé d'alleguer vne mauuaise raison, qui est que descouverte, est vn adjectif; car combien auons nous d'adjectifs en nostre langue qui ne laissent pas d'estre substantifs, et au masculin et au feminin, comme le couvert, le contenu, le brillant, la retenuë, la venuë, l'arrivée, l'enceinte, et vne infinité d'autres tirez des participes actifs et passifs, sans parler de ceux qui



ne sont point pris des participes, comme chagrin, colere, depit, sacrilege, parricide? etc.

- P. Descouverture à mon avis n'est pas françois. Je n'ay jamais ouy dire que descouverte.
- T. C. Le Pere Bouhours a très-bien décidé que descouverture est devenu tout-à-sait barbare, et qu'on ne dit plus que, la descouverte du nouveau monde, la descouverte d'un pays. On dit aussi et sort bien, faire des descouvertes dans la Physique, dans la Medecine. M. Chapelain a escrit sur cette remarque que comme on dit la descouverte, quelques-uns disent aussi la couverte, pour la couverture du lit, mais que la couverture est le seul bon.
- A. F. La découverture du nouveau monde est une saçon de parler tout-à-sait barbare. Il saut dire la découverte.

## ET DONC, DONC.

Plusieurs croyent que de commencer vne periode par et donc, ne soit pas parler François, mais Gascon, comme en effet les Gascons ont souuent ce terme à la bouche. Mais M. Coeffeteau et M. de Malherbe en ont vsé, et je l'entends dire tous les jours à la Cour à ceux qui parlent le mieux. Il se pourroit bien faire que les Gascons l'y auroient apporté auec beaucoup d'autres façons de parler qu'ils ont introduites du temps qu'ils estoient en regne; Et ce qui m'en feroit douter, c'est qu'ils ne me souuient point de l'auoir leu dans Amyot, où j'ay trouué beaucoup de phrases que nous croyons nouuelles. Quoy qu'il en soit, l'V-sage l'a estably.

On peut aussi commencer vne periode par donc, et il n'est que bon de s'en seruir ainsi quelquesois pour diuersisier son vsage; car la plus commune saçon d'en vser, et qui a le plus de grace, est à la seconde, ou à la troisiesme ou quatriesme parole de la periode.

T. C. — M. Chapelain est de ceux qui croient que ce ne soit YAUGELAS. II. 15

pas parler François, que de commencer une periode par et donc, et il avoue qu'il ne sauroit souffrir qu'on mette le Gasconisme de cette phrase en délibération. Il permet de commencer par donc, ce qui se fait aujourd'hui assez rarement, si ce n'est pour tirer une consequence de ce qui a esté dit auparavant.

A. F. — On ne doit jamais commencer une periode par et donc. On la commence mesme rarement par donc, à moins qu'on ne veuille tirer une consequence de ce qui a este dit auparavant, ou en Poësie. M. de Malherbe.

Donc un nouveau labeur à les armes s'apreste.

## ESPACE, INTERVALLE.

Ce mot est tousjours masculin, quoy qu'on l'ayt fait feminin autrefois. Il faut dire vn long espace, soit que l'on parle d'vn espace de temps, ou d'vn espace de lieu, car il se dit de tous les deux. Et au pluriel il en est de mesme qu'au singulier, de grands espaces, et non pas de grandes espaces. Intervalle, est de mesme en tout et par tout.

- T. C. M. Menage dit, qu'espace est feminin en terme d'Imprimerie, et blasme Ronsard, dont il rapporte un exemple, de l'avoir fait de ce mesme genre. Il est masculin, ainsi qu'intervalle.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas, sur le genre de ces deux mots.

## CELLE-CY pour LETTRE.

Celle-cy, pour lettre, est bas. Neantmoins plusieurs ont accoustumé d'en vser commençant vne lettre ainsi: Ie rous escris celle-cy. Il faut dire je vous escris cette lettre, ou simplement je rous escris; Car par celle-cy, de sous-entendre lettre, qu'on n'a point encore dit, il n'y a point d'apparence en nostre langue, qui n'ayme pas ces suppressions. Les Latins ne sont

pas si scrupuleux en plusieurs façons de parler, mesme en celle-cy, tesmoin Ouide.

Hanc tua Penelope lento tibi mittit Vlyssi,

et dans les Epistres de Ciceron on trouue souuent hanc tibi reddet, ou has tibi exaraui, ou chose semblable, sous-entendant tantost epistolam, tantost litteras.

- T. C. Les Italiens disent, con questa prima di cambio, mais nous ne suivons en notre Langue ni les Italiens ni les Latins, et on ne peut mettre celle-ci qu'après le mot de lettre, comme, vous devez avoir receu une de mes lettres, par laquelle je vous ai appris que, etc. celle-cy vous confirmera, etc.
- A. F. Celle-cy pour lettre, ne sçauroit estre employé que dans le stile tres-familier.

#### CONTEMPTIBLE, CONTEMPTEUR.

Ces deux mots me semblent bien rudes, et particulierement le dernier; Car pour le premier encore y a-t-il beaucoup de gens qui s'en seruent, bien que mesprisable, qui est si bon, ne couste pas plus à dire. Neanmoins M. de Malherbe s'en est seruy en prose et en vers, nous deuenons, dit-il, aussi contemptibles, comme nous saisons les contempteurs. Il est vray qu'en vers il ne s'est jamais seruy de ce dernier, mais seulement de l'autre.

Et qu'estant comme elle est, d'en sexe variable, Ma foy, qu'en me voyant elle auroit agreable, Ne luy soit contemptible en ne me voyant pas.

Apparemment il n'a pas mis mesprisable au lieu de contemptible, quoy qu'il fust aussi propre au vers que l'autre, parce qu'il eust rimé dans la cesure du milieu auec agreable.

T. C. — Contemptible seroit presentement aussi insupportable en Vers qu'en Prose. On ne dit plus du tout contempteur.

A. F. — Contemptible vieillit, et contempteur n'est point de la Langue.

#### FAISABLE.

On demande, si vne chose est faisable, ou non. Quand on parle ainsi, on ne veut pas dire s'il est permis de la faire, mais s'il est possible de la faire. Faisable, regarde l'action seulement et non pas le deuoir, et ie ne vois personne qui en parlant, ny en escriuant l'employe à vn autre vsage, si ce n'est vn celebre Escriuain, qui a donné lieu à cette Remarque, de peur qu'estant imité et digne de l'estre en plusieurs autres choses, on ne l'imite encore en celle-cy '.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

#### DEVOULOIR.

Pour dire cesser de vouloir. M. de Malherbe s'est seruy de ce mot, seroit-il possible, dit-il, que celuy voulust, qui peut deuouloir en vn moment? Ie ne sçay s'il est l'inuenteur de ce mot, mais ie ne l'ay iamais oüy dire, ny veu ailleurs. Il est fort commode, et fort significatif, et il seroit à desirer qu'il fust en vsage. Selon l'analogie des mots il seroit aisé de l'establir, parce que nous en auons quantité de cette nature en nostre langue, comme detromper, que i'ay veu venir à la Cour, et que l'on trouuoit aussi estrange au commencement, qu'on fait maintenant devouloir, mais qui est aujourd'hy entierement en vsage. Nous disons donc tromper detromper, mesler demesler, faire deffaire, croistre decroistre, habiller

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Telle est la phrase de Vaugelas, telle que l'établit l'*Erratum*. Vaugelas avait d'abord écrit : « Depuis que, estant imité... il ne le soit encore en celle-cy. » On ne peut nier que la première ligne, qu'il a cru devoir corriger, ne soit plus correcte. (A. C.)

deskabiller, car on met vn s, en la composition quand le verbe commence par vne voyelle, comme armer desarmer. Le nombre de ces composez est tres-grand, dans lesquels la proposition de, emporte la destruction ou le contraire de ce que signifie le verbe simple.

Mesme cette sorte de composition de verbes semble auoir ce priuilege, qu'on en peut former et inuenter de nouueaux au besoin, pourueu qu'on le face auec iugement et discretion, et que ce ne soit que tresrarement. Ce fameux Poëte Italien en a ainsi usé, au mot de dishumanare, quand il a dit dans le Pastor fido

Che nel dishumanarti Non diuenti vna fera anzi ch'un Dio.

prens garde, dit-il, qu'en te deshumanisant, tu ne deviennes plustost one beste farouche, qu'on Dieu. Il s'est seruy de ce mot le plus heureusement du monde, soit qu'il l'ayt inuenté luy mesme comme ie crois, ou qu'il l'ayt pris du Dante, qui n'a eu nulle pudeur à en faire autant de fois qu'il en a eu besoin, disant par exemple immeiare, intuiare, insuiare, pour dire convertir en moy; convertir en toy; convertir en soy, et vne grande quantité d'autres horribles comme ceux-là; car ie n'ay pas remarqué qu'il ayt esté aussi heureux que hardy en cette sorte d'inuention. On a fait vn mot en nostre langue depuis peu, qui est debrutaliser, pour dire oster la brutalité, ou faire qu'on homme brutal ne le soit plus, qui est heureusement inuenté, et ie ne sçaurois croire qu'estant connu, il ne soit receu auec applaudissement. Au moins tous ceux à qui ie l'ay dit, luy donnent leur voix, et pas vn iusqu'icy ne l'a condamné pour sa nouueauté, comme on fait d'ordinaire tous les autres. Aussi a-t-il esté fait par vne personne, qui a droit de faire des mots, et d'imposer des noms, s'il est vray ce que les Philosophes enseignent, qu'il n'appartient qu'aux sages d'eminente sagesse d'auoir ce priuilege 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au point de vue de l'orthographe, on remarquera que Vaugelas

- T. C. M. Chapelain traite devouloir de mot factice qui n'a nul usage. C'est Madame la Marquise de Rambouillet qui a fait debrutaliser.
- A. F. Devouloir ne s'est point estably dans notre Langue, c'est un mot factice qu'il faut éviter. Debrutaliser n'est point non plus en usage.

## DUEIL pour DUEI..

Cette Remarque me sembloit indigne de tenir rang parmy les autres, qui n'attaquent pas des erreurs si grossieres, qu'est celle de prononcer ou d'escrire dueil pour duel. Mais se rendant commune, il n'est pas inutile de la marquer. Ce sont pourtant deux choses bien disserentes, que dueil, et duel, outre que dueil, est d'une syllabe, et duel de deux.

A. F. — On ne doit ny prononcer ny escrire dueil pour duel.

De cette façon de parler, il sçait la langue Latine et la langue Grecque.

Le sens de ces paroles se peut exprimer en quatre façons. On peut dire, il sçait la langue Latine et la langue Grecque. Il sçait la langue Latine et la Grecque. Il sçait la langue Latine et Grecque et il sçait les langues Latine et Grecque. On demande si ces quatre expressions sont toutes bonnes, et laquelle est la meilleure. Ie respons que les deux dernieres sont mauuaises, et que les deux premieres sont bonnes; Car, il sçait la langue Latine et Grecque, ne se peut dire, parce que la construction de cette periode, ou

écrit ici de un préfixe qu'il a écrit des dans une des remarques qui précèdent immédiatement (p. 224): il écrit devouloir, detromp 7, decroitre, etc., et il a écrit plus haut desbarquer, desvelopper, etc. Il établit ici pour règle de ne mettre l's que lorsque le verbe composé commence par une voyelle.

(A. C.)

de cette oraison, pour parler en Grammairien, se doit faire, ou selon les paroles qui sont exprimées, ou selon celles qui sont sous-entenduës; Si selon celles qui sont exprimées, ce singulier la langue, ne peut conuenir à deux langues entierement differentes, comme sont la Latine et la Grecque; Si selon celles qui sont sous-entenduës, à sçauoir la langue, encore qu'on ne die pas langue, il ne faut pas laisser d'exprimer l'article, la, qui ne se peut supprimer ny sous-entendre, à cause qu'vn mesme substantif, comme est langue, en cet exemple, ne peut pas estre appliqué à deux choses differentes, qu'on ne luy donne deux articles effectifs, qui ne se doiuent jamais supprimer. Et pour l'autre expression que nous soustenons mauuaise, il sçait les langues Latine et Grecque, cela est si euident à ceux mesmes qui ne sçauent pas les secrets de nostre langue, qu'il me semble superflu de le prouuer. Il reste donc à sçauoir lequel de ces deux est le meilleur, il scait la langue Latine et la langue Grecque, et il scait la langue Latine et la Grecque. Les opinions sont partagées, les vns croyent que de repeter deux fois langue, est plus regulier et plus grammatical, et alleguent que M. Coeffeteau qui escriuoit si nettement, en vsoit tousjours ainsi. Les autres asseurent que celuy-cy est beaucoup meilleur et plus elegant, il scait la langue Latine et la Grecque, parce, disent-ils, que la repétition des mots, à moins que d'estre absolument necessaire, est tousjours importune, outre qu'en l'euitant on s'exprime auec plus de briefueté, ce qui est bien agreable, surtout aux François.

- T. C. Les opinions ne sauroient estre partagées qu'entre les deux premieres expressions des quatre qui sont employées dans cette Remarque, puisque les deux dernières sont absolument mauvaises. Je croi qu'on dit également bien, il sçait la Langue Latine et la Langue Grecque, et il sçait la Langue Latine et la Grecque, mais on dit plus communément, il sçait le Latin et le Grec, comme on dit, il sçait le Turc, l'Arabe, et la pluspart des autres Langues Orientales.
  - A. F. On n'a rien trouvé à dire sur cette Remarque, sinon

que, il sçait la langue Latine et la langue Grecque, et il sçait la langue Latine et la Grecque, sont deux saçons de parler correctes; mais on a preseré la premiere à l'autre. On a condamné les deux autres.

# Le pronom relatif LE, deuant deux verbes, qui le regissent.

Par exemple enuoyez moy ce liure pour le reuoir et augmenter. C'est ainsi que plusieurs personnes escriuent, ie dis mesme des Autheurs renommez; Mais ce n'est point escrire purement, il faut dire pour le reuoir et l'augmenter, et repeter le pronom le, necessairement; et cela est tellement vray, que quand mesme les deux verbes seroient synonimes, il ne faudroit pas laisser de le repeter comme, pour l'aimer et le cherir, et non pas pour l'aimer et cherir. Cette Reigle ne souffre point d'exception.

- T. C. Il est indispensable de repeter le dans les exemples de cette Remarque. Il en est de mesme des pronoms personnels. Il faut dire, on est venu me complimenter, et m'avertir en mesme temps que, et non pas, on est venu me complimenter, et avertir que. Je croi qu'on veut vous surprendre, et vous obliger à dire des choses qui vous pourroient estre préjudiciables dans la suite, et non pas, qu'on veut vous surprendre et obliger à dire, etc.
- A. F. Il faut necessairement repeter le pronom le dans la phrase que propose M. de Vaugelas. Il est aussi necessaire de repeter la préposition pour, et de dire, envoyez-moy ce livre pour le revoir et pour l'augmenter.

#### D'VNE HEURE A L'AUTRE.

Vn de nos plus celebres Autheurs 'a escrit, il n'y a rien qui se doine conserner auec plus de soin que la me-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Je croy que c'est M. de Malherbe. » (Clef de Conrard.) — Ce doit être une phrase de la traduction du livre de Sénèque, Des Bienfaits. (A. C.)

moire d'on bien-fait, il se la faut ramenteuoir d'one heure à autre. Il faut dire d'heure à autre, et d'one heure à l'autre n'est pas François. En vn autre endroit il escrit encore, la tristesse s'estant emparée de mon esprit, s'y est tellement sortisée, et s'y sortisée encore d'on iour à l'autre. Il faut dire de iour à autre, et non pas d'vn iour à l'autre; Car ce dernier exprime vn temps defini, comme par exemple, si ie voulois dire qu'vn homme qui estoit aujourd'huy fort riche fust deuenu fort pauure le lendemain, ie dirois que d'en iour à l'autre, du plus riche homme de la ville, il estoit deuenu le plus pauure. Ainsi d'vn jour à l'autre, signifie proprement l'espace de deux iours ou en tout, ou en partie; car cela n'importe. Que si en ce mesme exemple ie mettois de iour à autre, alors ie ne dirois plus que ce grand changement fust arriué determinément dans deux jours, mais peu à peu, et dans un espace de temps indefini. Il en est de mesme, ce me semble, de d'vne heure à l'autre, et d'heure à autre.

T. C. — Je ne croi pas que la remarque de M. de Vaugelas soit juste, et qu'il saille dire d'heure à autre, et de jour à autre, dans les deux exemples qu'il condamne. Celui qui a dit qu'il faut conserver avec grand soin la memoire d'un bienfait, a pretendu dire, que pour la bien conserver, il faut y penser à tous momens, ce qui est bien exprimé par ces mots d'une heure à l'autre, qui enferment toutes les heures du jour, au lieu que d'heure à autre, veut seulement dire quelquefois. Ne dit-on pas, lorsqu'on demande si un homme va souvent dans quelque maison, il y va de fois à autre, pour dire, de temps en temps? Je dis la mesme chose du second exemple, et croi qu'il faut dire, la tristesse se fortifle dans mon esprit d'un jour à l'autre, pour signifier qu'elle s'y fortifie tous les jours. M. Chapelain est du mesme sentiment, lorsqu'il dit que de jour à autre, ne seroit d'aucun sens raisonnable dans cet exemple, parce que la force de ces mots de jour à autre, va à dire, tantost un jour, tantost l'autre, comme, il nous visite de jour à autre, mais avec quelque distance entre ces joursla. L'exemple que M. de Vaugelas rapporte pour dire, qu'un homme qui estoit aujourd'hui fort riche est devenu fort pauvre le lendemain, n'est pas de la mesme nature que le premier. La tristesse dans mon esprit se fortifle d'un jour à l'autre, veut dire, se fortifie tous les jours, et d'un jour à l'autre, du plus riche homme de la ville, il est devenu le plus pauvre, signifie qu'en l'espace de deux jours il a perdu tout son bien.

A. F. — La Remarque de M. de Vaugelas a paru fort juste et on a esté de son avis.

## DISCORD pour DISCORDE.

Discord pour discorde, ne vaut rien en prose, mais il est bon en vers,

Et si de nos discords l'infame vitupere,

dit M. de Malherbe. Les autres Poëtes en ont aussi vsé et deuant et apres lui. C'est vn de ces mots, que l'on employe en vers et non pas en prose, dont le nombre n'est pas grand. Neantmoins ie suis bien trompé si vn de nos plus excellens Escriuains ne l'a employé vne fois dans la Paraphrase, qui luy a acquis tant de reputation'. Quoy qu'il en soit, on ne s'en sert en prose que tres-rarement, y ayant quelque lieu, où peut-estre il pourroit trouuer sa place.

- P. Je ne condamne pas absolument discord ni en prose ni en vers, mals moins en vers qu'en prose. Il est certain néamoins qu'en l'un et en l'autre il n'en faut user que très-rarement, et lorsqu'il peut faire quelque bel effet, tellement qu'en cet exemple de Malherhe discord n'est pas meilleur que vitupere. Au reste, discord signifie dissension, division, et on n'en peut pas faire un personnage, comme on fait de discorde, la Discorde aux crins de couleuvres. Discord au lieu de Discorde, en cet endroit, seroit ridicule.
- T. C. Le Pere Bouhours dit que presentement discord, ne vaut guere mieux en vers qu'en prose, et que nos meilleurs Poëtes ne s'en servent point. Je croi ce mot entierement hors d'usage.
- A.F. Discord pour discorde a encore quelque usage en vers, mais on ne s'en sert guere qu'au pluriel.
  - ' « Je croy que c'est le P. Senaut, dans sa Paraphrase sur Job. » (Clef de Conrard).



## CONSTRUCTION GRAMMATICALE.

Plusieurs croyent que cette construction n'est pas bonne, comme le Roy fut arrivé, il commanda, etc. et qu'il faut dire le Roy, comme il fut arrivé, commanda. Mais ils se trompent fort; car au contraire, l'autre est beaucoup meilleure et plus naturelle, parce que si ie commençois la periode par le Roy, il faudroit dire estant arrivé, et non pas, comme il fut arrivé. Le Roy estant arrivé commanda, qui ne voit que cette phrase est beaucoup plus Françoise que cette autre, le Roy, comme il fut arrivé, commanda? A l'abord, dit M. Coeffeteau, comme Tiridates apperceut Corbulon, il descendit le premier de cheval. On parle et on escrit ainsi.

## P. — Cela est vray.

- T. C. Il n'y a pas à douter qu'il ne faille dire, comme le Roi fut arrivé, il commanda, plustost que, le Roi, comme il fut arrivé, commanda, mais je suis persuadé que, le Roi estant arrivé, commanda, est beaucoup meilleur que les deux autres.
- A. F. Le Roy comme il sut arrivé commanda, n'est pas une bonne saçon de parler. Il saut preserer celle de M. de Vaugelas, le Roy estant arrivé, ou si tost que le Roy sut arrivé il commanda.

#### C'EST QVE, où il est mauuais.

c'est que ie suis malade. Vne infinité de gens le disent ainsi, et particulierement les Parisiens et leurs voisins, plustost que ceux des Prouinces esloignées. Il faut dire simplement quand ie suis malade. Cela est hors de doute. Mais on n'est pas si asseuré, que cette autre façon de parler soit mauuaise quand est-ce qu'il viendra? car les vns la condamnent, et soustiennent

qu'il faut dire quand viendra-t-il? et les autres disent qu'elle est fort bonne, et pour moy ie suis de cet auis.

- T. C. M. Chapelain dit, que ceux qui disent, quand c'est que je suis malade, le disent fort grossierement. Il n'y a rien de plus commun que cette expression, quand est-ce qu'il viendra? Je dirois plustost, quand viendra-t-il?
- A. F. Quand c'est que je suis malade est une façon de parler basse, et du petit peuple. Quelques—uns disent, Quand est—ce qu'il viendra, pour dire, quand viendra—t—il? mais cela n'est que du stile tres-familier, et ne s'escrit guere.

## ONGUENT pour PARFUM.

Vn fameux autheur est repris, et auec raison, d'auoir escrit onguent, en parlant de la Magdeleine, et dit vn précieux onguent, au lieu d'un précieux parfum. Nous auons encore plusieurs de nos Escriuains et de nos Predicateurs, qui fontcette faute. Ce qui les trompe, c'est que les Latins disent vnguentum, en cette signification, parce que les Anciens se seruaient de certains parfums, comme il y en a encore de plusieurs sortes parmy nous, dont le vray vsage estoit de s'en oindre quelques parties du corps; tellement qu'il semble qu'on auoit raison de l'appeler onguent. Mais parce que ce mot se prend tousjours pour medicament, il ne s'en faut iamais seruir pour parfum, l'Vsage le veut ainsi.

T. C. — M. Chapelain a dit sur cette remarque, que si l'on avait à souffrir *Onquent*, ce ne seroit que dans les choses saintes parmi les Chrétiens où il demeure consacré. Il ajouste que cela porte avec soi quelque majesté, de conserver les vieux mots, in sacris, sur-tout quand on en oste l'équivoque par un adjoint, comme ici celui de precieux, eloigne d'onguent, le sens de médicament.

## A. F. — On a approuvé cette Remarque.



#### POSTE.

Qvand c'est vn terme de guerre, il est toujours masculin, et ceux qui le font de l'autre genre parlent mal. Il faut dire prendre un bon poste, garder son poste, et non pas prendre une bonne poste, ny garder sa poste. Quand il signifie une certaine course de cheual, ou le lieu où sont les cheuaux destinez à cet usage, ou l'espace qu'ils ont accoustumé de faire en courant, chacun sçait qu'il est feminin, et que l'on dit courre la poste. Tous deux viennent de l'Italien, qui appelle l'une posta, et l'autre posto. En faisant cette différence de genre, on parlera selon l'Vsage, et l'on euitera l'equiuoque.

A. F. — Il faut distinguer le genre de *poste*, selon les deux significations que M. de Vaugelas donne à ce mot dans cette Remarque.

## Abos du pronom démonstratif, CELUY.

Plusieurs abusent du pronom démonstratif celuy, en tout genre et en tout nombre. Ce sont particulierement les femmes et les Courtisans quand ils escriuent; et tant s'en faut qu'ils le veuillent eviter, qu'au contraire ils l'affectent comme vn ornement. Ils le trouuent fort commode, et s'en seruent d'ordinaire pour passer d'vn discours à vn autre. Par exemple, ils finiront une période par joye, en mettant vn point apres, et en commenceront vne autre, qui n'aura rien de commun auec la premiere, disant celle que j'ay receue d'one telle chose, etc. voulant dire la joye que i'ay receuë. Autre exemple, j'ay parlé à vn tel de vostre affaire, il s'y portera auec affection. Celle que vous m'auez tesmoignée ces iours passez, pour dire l'affection que vous m'auez tesmoignée ces iours passez, est extraordinaire. Ie dis que cette façon de parler, ou plustost d'escrire est vicieuse, et que jamais les bons Autheurs ne s'en sont seruis en aucune langue, parce que ce pronom, quand il se rapporte à des choses de cette nature, n'a son vsage que dans vne mesme periode, comme par exemple si ie disois, il m'a promis de vous seruir auec la mesme affection, que celle que vous luy auez tesmoignée ces iours passez.

Mais comme j'ay dit, cette Reigle n'a lieu que lors que ce pronom se rapporte à des choses d'vne certaine nature, qui sont les choses morales, ou intellectuelles, comme joye, affection, esperance, action, etc. Car aux materielles, ou aux personnes, il n'y a point de mal de commencer la periode par ce pronom, comme si ie finis ainsi pour payer le cabinet que j'ay acheté, ie puis fort bien recommencer, Celuy qu'rn tel vous donna, etc. De mesme quand il s'agit d'vne ou de plusieurs personnes, la femme de Septimius, dit M. Coeffeteau, pour espouser son adultere, fit proscrire et tuer son mary. Celle de Sallassus alla elle mesme querir les soldats pour l'executer. Il y a bien sans doute quelque belle raison de difference, mais ie ne l'ay pas encore cherchée.

- T. C. M. Chapelain dit, que le pronom démonstratif, dont il est parlé dans cette remarque, estoit la figure favorite de M. de Serizay, et à son imitation de M. l'Abbé de Cerizy, et qu'elle n'est pas vicieuse par tout ni en toute occasion. Il trouve la distinction des choses morales et des materielles plus subtile que solide. Je ne croi pas qu'on puisse blasmer l'exemple qui suit, quoique le pronom démonstratif commence une période. On a appris ici volre mariage avec une joie extraordinaire. Celle que j'en ai ra au de-là de tout ce que je pourrois rous dire.
- A. F. On a trouvé quelque chose à dire sur cette phrase, il s'y portera arec affection, celle que vous m'avez témoignée, à cause que le mot affection par où finit la premiere periode est indefini. La phrase feroit moins de peine s'il y avoit, il s'y est porté avec une affection extraordinaire, celle que vous m'avez témoignée. On n'a point receu la distinction des choses morales et des materielles.



#### Aduerbe.

Cette partie de l'Oraison veut tousjours estre proche du verbe, comme le mot mesme le montre; soit deuant ou apres, il n'importe, quoy que dans la construction il aille tousjours apres le verbe, comme l'accessoire apres le principal, ou l'accident apres la substance. C'est pourquoy ie m'estonne qu'vn de nos plus sameux Escrivains affecte de le mettre si souuent loin de son verbe à la teste de la periode, par exemple, comme l'on vit que presque leurs propositions n'estoient que celles mesmes qu'ils avoient faites à Rome, au lieu de dire comme on vit que leurs propositions n'estoient presque que celles mesmes qu'ils avoient faites à Rome, nonobstant la cacophonie des deux que, presque que, qui n'est pas considerable à comparaison de la rudesse qu'il y a à mettre presque, au lieu où il le met. Et il pouuoit euiter ces deux que, en mettant, comme on vit que leurs propositions estoient à peu pres les mesmes, etc.

Ie crois neantmoins qu'il y a quelques aduerbes, comme iamais, souvent, et quelquesois tousjours, qui ont meilleure grace au commencement de la periode, qu'ailleurs; Mais aussi ie n'en ay gueres remarqué d'autres que ceux là, ce qui me fait soupçonner que ce sont principalement les aduerbes du temps qui ont ce privilege, et encore n'est-ce pas tousjours. Le mesme Autheur, dont i'ay allegué l'exemple de presque a escrit, quand iamais vn de ses bien-faits ne luy deuroit reüssir. Et en un autre endroit, il deuoit faire en sorte qu'il n'y eust moyen de jamais les faire sortir au iour. Cette transposition est estrange, au lieu de dire, il deuoit faire en sorte qu'il n'y eust iamais moyen de les faire sortir au iour.

T. C. — Cet arrangement de mots, comme l'on vit que presque leurs propositions, a quelque chose de fort vicieux,

<sup>1 «</sup> M. d'Ablancourt. » (Clef de Conrard.)

M. Chapelain l'appelle barbare. Jamais et souvent, peuvent se mettre avec grace au commencement d'une periode, quoique separez du verbe, comme en ces exemples. Jamais aucun de ceux qui ont possedé la mesme charge, ne porta si loin, etc. Souvent ceux qui croient tromper les autres, sont trompez eux-mesmes, mais il ne me paroit point que tousjours, puisse commencer une periode, et ce seroit un mauvais arrangement de mots que de dire, tousjours les gens de bien sont persecutez par les méchans. L'ordre naturel veut que l'on dise, les gens de bien sont tousjours persecutez par les méchans. On soussriroit plustost, ordinairement, au commencement d'une periode, comme en celle-ci. Ordinairement ceux qui aiment les plaisirs, negligent le soin de leurs affaires. Je ne croi pas qu'il fust bien de dire, quand un de ses bienfaits ne lui devroit jamais réüssir, parce que jamais un, mis ensemble signissent aucun, ce qui est le sens de cette phrase. La transposition qui se trouve dans celle qui suit, est très-choquante, et M. de Vaugelas a eu raison de la condamner.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

## PERDRE LE RESPECT A QUELQU'UN.

Cette façon de parler est de la Cour, s'il en fut iamais, et toute ma vie ie l'ay ainsi oüy dire aux hommes et aux femmes qui la hantent. Neantmoins depuis peu je vois tant de gens qui condamnent cette phrase, ou qui en doutent, que ie crois qu'il faut estre retenu à en vser. l'auoüe que la construction en est estrange, et qu'il semble qu'on deuroit dire perdre le respect enuers quelqu'on, ou beaucoup mieux encore, pour quelqu'on, et non pas à quelqu'on; Mais combien y a-t-il de ces phrases en toutes les langues, et en la nostre? ordinairement ce sont les plus belles et qui ont le plus de grace. Il se presente souuent occasion comme icy, de redire ce beau mot de Quintilien, aliud est latine, aliud grammatice loqui.

Si nous voulions esplucher cette façon de parler, se louër de quelqu'on, et en faire vne anatomie, selon que les mots sonnent, ou selon leur construction, ne



la trouueroit-on pas encore plus estrange que l'autre, pour signifier ce qu'elle signifie? Car par exemple quand on dit, on tel se loue fort des faueurs que vous luy auez faites, la raison voudroit que l'on dist, en tel vous louë fort des faueurs que vous luy auez faites, et non pas se louë, qui n'est nullement à propos. Et neantmoins il faut dire se loue, si l'on veut parler François. Toutes les langues ont de ces façons de parler, comme i'ay dit. Il suffit d'en alleguer vn exemple en la latine, dabis mihi pænas, veut dire en bon Latin, ie vous donneray le fouet ou ie vous battray; et à le prendre au pied de la lettre, ne semble-t-il pas qu'il veuille dire tout le contraire, à sçavoir, vous me donnerez le foüet, ou vous me battrez. Mais pour reuenir à cette phrase, perdre le respect à quelqu'on, il luy a perdu le respect, ceux qui la condamnent, veulent que l'on dise manquer, au lieu de perdre, comme manquer de respect à quelqu'on. Il luy a manqué de respect. Et c'est le plus seur, si ce n'est le meilleur. Il est vray qu'il ne dit pas tant, que perdre le respect.

T. C. — Le Pere Bouhours dit que, perdre le respect à quelqu'un, qui estoit autrefois une phrase de la Cour, a beaucoup perdu de sa faveur, et qu'il n'y a plus de bons Auteurs qui l'emploient. M. Chapelain dit au contraire que c'est une des plus exquises élegances de la Langue, que ceux qui veulent tout réduire à la Syntaxe ordinaire ne sauroient sentir; qu'il en est de mesme de, se louer de quelqu'un, et que il lui a manqué de respect, est encore une élegance Il ajouste que le droit grammatical seroit, il a manqué de respect pour lui, et que l'analogie de la phrase, il lui a manqué de respect, seroit il a manqué de respect, seroit il a manqué de respect à lui, qui ne seroit pas si bien que pour lui, dans la rigueur de la grammaire, ou au moins si usité ni si agréable. Perdre le respect à quelqu'un, et se louer de quelqu'un, sont des expressions dont je ne croi pas qu'on doive faire difficulté de se servir.

A. F. — Perdre le respect à quelqu'un, et se louer de quelqu'un sont de tres-bonnes saçons de parler.

# QUELQUE CHOSE, quel genre il demande.

On demande si quelque chose, veut tousjours vn adjectif feminin selon le genre de chose, ou bien vn adjectif masculin qui responde à l'aliquid des Latins, et à ce qu'il signifie. Par exemple, s'il faut dire, il y a quelque chose dans ce liure, qui est assez bonne, ou quelque chose, qui est assez bon, quelque chose qui est assez plaisante, ou qui est assez plaisant. Les sentiments sont diuers; car i'ay oüi agiter cette question en la compagnie du monde, qui la pouvoit le mieux décider. Les vns croyent que l'vn et l'autre est bon; Les autres qu'il le faut tousjours faire feminin, les autres tousjours masculin; Et quelques vns sont d'auis d'eluder la difficulté et de dire, il y a dans ce liure quelque chose d'assez bon, quelque chose d'assez plaisant. Ceux qui croyent que tous deux sont bons, se fondent sur ce qu'on le peut faire feminin par la reigle generale qui veut que l'adjectif soit du genre du substantif, et que chose, estant vn mot feminin, l'adjectif le soit aussi; Et qu'on le peut faire masculin, eu esgard non pas au mot, mais à ce qu'il signifie, qui est l'aliquid, des Latins, et vn neutre que nous n'auons pas en François, mais que nous exprimons par le masculin, qui fait l'office du neutre. Ceux qui le font toujours feminin ne peuvent comprendre ny consentir, que chose, qui est feminin puisse iamais estre joint avec un adjectif masculin. Et ceux au contraire. qui le font toujours masculin disent que ce n'est pas chose, simplement qu'ils considerent en cette question. mais ces deux mots ensemble quelque chose, qui font tout vn autre effet estant joints, que si chose, estoit seul, ou qu'il fust accompagné d'vn autre mot, comme rne; car auec rne, il n'y a point de doute, et l'on ne met point en question qu'il ne faille dire vne chose qui est assez bonne, et qui est assez plaisante, et non pas assez bon, ny assez plaisant. Or ils soutiennent que quelque chose, se doit prendre neutralement, et tout

de mesme que l'aliquid des Latins. Mesmes quelquesvns de cette opinion passent jusques là, que de dire que quelque chose ne doit estre pris et consideré que comme vn seul mot composé de deux qui voudroit estre orthographié ainsi quelque-chose, avec vn tiret et vne marque de composition, et qu'alors quelque-chose, n'est plus seminin, mais est un neutre selon les Latins, et vn masculin selon nous.

Et quant à ceux qui pensent eschapper la dissiculté auec la preposition, ou la particule de, deuant l'adjectif, ils ont raison en certains exemples comme sont les deux que nous auons proposez; Mais cet expedient ne sert pas tousjours; car si ie dis il y a quelque chose dans ce liure, qui n'est pas bon, ou qui n'est pas plaisante, on ne sçaurait employer le de, en cette phrase, ny en toutes les negatiues, où cet eschappatoire ne vaut rien. De mesme si ie dis il y a quelque chose dans ce liure, qui merite d'estre leu, ou leve, on ne sçauroit euiter ce doute auec la particule de, ny en vne infinité d'autres phrases semblables.

On en demeura là, mais depuis ayant medité sur ce sujet, il me semble qu'il y a des endroits où le feminin ne seroit pas bien, et d'autres où le masculin seroit mal, par exemple, il y a quelque chose dans ce liure qui merite d'estre leuë, ie ne puis croire que ce soit bien dit, et qu'il ne saille dire quelque chose qui merite d'estre leu, quelque chose qui merite d'estre censuré, et non pas d'estre censurée. Et si ie dis, il y a quelque chose dans ce liure qui n'est pas tel que vous dites, ou il y a dans ce liure quelque chose qui n'est pas tel que vous dites, quoy que quelques-uns l'approuvent, i'ay neantmoins peine à croire que ce soit bien dit, et qu'il ne faille dire, il y a quelque chose dans ce liure. qui n'est pas telle que vous dites. D'où l'on peut former vne quatriesme opinion differente des autres trois, à scavoir qu'il y a des endroits où il faut necessairement mettre le masculin, et d'autres où il faut mettre le feminin, comme sont les deux que nous venons de proposer. Mais pour discerner ces endroits là, ie n'en scay point de reigle, ou du moins d'autre reigle que l'oreille. Seulement ie diray qu'il est beaucoup plus frequent, plus François, et plus beau de donner vn adjectif masculin à quelque chose, qu'vn feminin.

C'est vne belle figure en toutes les langues, et en prose aussi bien qu'en vers, de reigler quelquesois la construction, non pas selon les mots qui signifient, mais selon les choses qui sont signifiées. Par exemple, nous auons fait vne Remarque de personne, où l'on voit qu'encore que personnes, soit seminin, néant-moins parce qu'il signifie hommes et semmes, quand on a dit personnes, dans vn membre de periode, on peut dire ils, au masculin dans vn autre membre de la mesme periode, à cause que cet ils, se rapporte non pas au mot signifiant qui est personnes, mais au mot signifié, qui est hommes. Mais y a-t-il vn plus bel exemple que celuy que nous auons desja allegué ailleurs et qui est tout propre pour cette Remarque?

# Ogni cosa di strage era ripieno,

voila un exemple pour le genre, en voicy vn autre pour le nombre, l'en ay veu vne infinité qui meurent, etc. Infinité, est singulier et meurent, est pluriel, et cependant il faut dire ainsi, et non pas, i'en ay veu vne infinité qui meurt, qui seroit tres mal dit. Et cela, parce que meurent, se rapporte non pas au mot signifiant qui est infinité, et singulier, mais à la chose signifiée, qui est quantité de personnes, ou d'animaux, qui comme vn terme collectif equipolle le pluriel, tellement qu'on n'a pas esgard au mot, mais à la chose.

T. C. — J'ai consulté quantité d'habiles gens sur cette remar que. Ils veulent tous que quelque chose, soit un neutre selon les Latins qui le rendent par aliquid, et un masculin selon nous, et ils ne peuvent souffrir que l'on dise, il y a dans ce livre quelque chose qui n'est pas telle que vous dites. Il faut donc regarder quelque chose, comme un seul mot qui est tousjours masculin. M. Chapelain a raison de dire qu'on n'élude point la difficulté par assez, inscré entre de et bon, en disant, il y a dans ce livre quelque chose d'assez bon, au lieu de, quelque chose qui est assez bon ou assez bonne, car si chose,

estoit là considerée comme feminin, le mot d'assez inseré n'empescheroit pas que bon, ne dust se changer en bonne, pour construire regulierement. Il est certain que la force est dans le mot quelque. Il declare qu'il est de ceux qui ne considerent quelque chose, que comme un seul mot composé de deux, sur quoi il ajouste en parlant de M. de Vaugelas, nous agitasmes la chose ensemble plusieurs fois, moi lui expliquant la bizarrerie de ce genre seminin qu'il ne saut pas suivre, par l'aliquid des Latins, dont quelque chose, est la traduction en deux mots, notre langue ne le pouvant rendre en un, comme quicquid, est rendu par quelque chose, en un autre sens. quelque chose que, pour tout ce que, l'un et l'autre neutralement, et dans le sens Latin. Il dit encore que dans cette phrase, quelque chose qui n'est pas telle que vous dites. ni tel ni telle ne valent rien; et qu'il saut dire, qui n'est pas comme vous dites, et non pas, qui n'est pas tel que, ou telle que vous dites.

M. de Vaugelas a employé quelque chose, d'une manière, qui fait que le relatif qui suit est au feminin, et que ce seroit une faute de le mettre au masculin. C'est lorsqu'il dit dans la remarque qui a pour titre, sur sous; si je suis assis sur quelque chose, et qu'on la cherche. Il n'auroit pas bien parlé, s'il eust dit, et qu'on le cherche. La raison est que quand on dit, si je suis assis sur quelque chose, on n'en détermine aucune. C'est la mesme chose que si on disoit, si je suis assis sur une chose, quelle qu'elle puisse estre, papier, linge, étoffe, ainsi il faut dire ensuite, et qu'on la cherche, et non pas, et qu'on le cherche, parce que le relatif doit se rapporter au genre de chose, puisque c'est une chose indéterminée, et que quelque chose, ne veut dire la que, une chose; mais quand je dis, il y a dans ce livre quelque chose qui mérite d'estre leu, j'ai déja connu un ou plusieurs endroits qui méritent qu'on les lise. De mesme si je dis, je vais vous montrer quelque chose que vous trouverez fort beau, je sai quelle est la chose que je veux montrer, et ce quelque chose, estant déterminé, n'est plus qu'un seul mot qu'on doit faire masculin.

A. F. — Quelque chose ne peut estre regardé que comme un seul mot que les Latins expriment par aliquid. Il est tousjours masculin, et il faut dire, j'ay veu dans ce livre quelque chose qui n'est pas tel que vous dites, et non pas, qui n'est pas telle que vous dites, comme le croit M. de Vaugelas.

# SUCCEDER pour REUSSIR.

Lors que succeder, veut dire reissir, il s'employe au preterit auec le verbe auxiliaire auoir, et non pas auec l'autre verbe auxiliaire estre, par exemple il faut dire cette affaire luy a bien succedé, et non pas luy est bien succedée. Néantmoins vn de nos plus celebres Autheurs a escrit dans le meilleur de ses ouurages, deux combats qui luy estoient glorieusement succedez. C'est ce qui a donné lieu à cette Remarque, parce que ie ne crois pas que cette façon de parler soit à imiter. Le mesme Escriuain a employé refissir, de la mesme façon, comme nous l'auons remarqué ailleurs.

- T.C. On parle aussi mat en disant, cette affaire lui est bien succèdée, que quand on dit, ce dessein lui est bien reussi. M. de la Mothe le Vayer veut pourtant que l'usage soit autant pour, lui est bien succedée, que pour, lui a bien succedé. Personne ne met plus le verbe substantif estre, avec le préterit de succeder, on y met tousjours le verbe acoir. Il me semble même qu'on emploie bien moins succeder que reussir, dans cette signification.
- A. F.— Bucceder ne se conjugue au préterit qu'avec l'auxiliaire avoir. Deux combats qui luy avoient gloriensement succedé, et non pas qui luy extoient succedez. Un dit plus ordinairement cela m'a bien rénssi, que cela m'a bien succedé.

BIEN QUE, QUOY QUE, ENCORE QUE.

Ces conjonctions ne doiuent pas estre repetées dans une mesme periode. Par exemple, bien que l'experience nous face roir tous les iours qu'il n'y a point d'innocence qui soit à counert de la calomnie, et quoy que les plus gens de bien soient exposez à la persecution, si est-ce, etc. Ie veux dire qu'apres auoir commencé la periode par bien que, il ne saut pas mettre quoy que. ny encore

1 « Peut estre est-ce M. d'Ablancourt. » (Clef de CONRARD.)

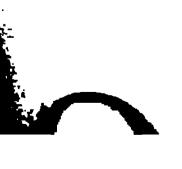

que, dans le second membre de la mesme periode, mais escrire ainsi, bien que l'experience nous face voir tous les iours qu'il n'y a point d'innocence qui soit à couvert de la calomnie, et que les plus gens de bien sont exposez à la persecution. Ie ne me serois pas auisé de faire cette remarque, si ie n'auois trouvé cette faute dans les Oeuvres d'vn bon Escrivain.

T. C. — De la manière que M. de Vaugelas corrige cette phrase, pour éviter la répétition de bien que, il ne fait pas que la conjonction et tienne la place de bien que, car en ce cas, il faudroit que le verbe qui la suit fust au subjonctif, et qu'il y eust, et que les plus gens de bien soient exposez à la persécution, ce qui voudroit dire, et quoique les plus gens de bien soient exposez; mais quand il met à l'indicatif, sont exposez, le que, qui est après la conjonction et n'est pas la répétition du que, qui est dans bien que, mais de celui qui est après, nous fasse voir tous les jours. Ainsi il ne s'agit point ici de répeter bien que, mais de dire simplement, nous voyons tous les jours qu'il n'y a point d'innocence qui soit à couvert de la calomnie, et nous voyons tous les jours que les plus gens de bien sont exposez à la persécution. Ce qu'il y a de certain, c'est que quand on met la conjonction et pour ne pas répeter quoique, il faut nécessairement, comme je l'ai déja dit, que le verbe suivant soit au subjonctif. En voici un exemple. Quoique je sasse tout ce que je puis pour éviter la surprise, et que je sois toujours sur mes gardes. Il faut dire, je sois au subjonctif, parce que et que je sois, veut dire, et quoique je sois, au lieu que dans l'exemple corrigé par M. de Vaugelas, et que les plus gens de bien sont exposez, ce que est gouverné par nous fasse voir, et ne veut pas dire et bien que, puisque si cela étoit, il faudroit dire, soient exposez, et non pas, sont exposez. Voici un exemple, où si l'on ne repete point quoique, il peut y avoir une équivoque. Bien que l'expérience nous fasse voir que les plaisirs amollissent l'homme, et que les loix divines désendent l'excès en toutes choses, il y a des gens si peu raisonnables, etc. Ce n'est point l'expérience qui fait voir que les loix divines défendent l'excès en toutes choses. Cependant comme on ne sauroit connoistre si désendent, est à l'indicatif ou au subjonctif, il semble que ce second membre de la période soit gouverné par sasse voir, au lieu que, et que les loix divines désendent, veut dire, et quoique les loix divines défendent. Ainsi il scroit peut-estre mieux de répeter quoique, et de dire, bien que l'expérience nous sasse voir que les plaisirs amollissent l'homme, et quoique les loix divines défendent, etc. Il est vrai qu'on peut remédier à cela, en mettant un verbe où le subjonctif ne soit point douteux, comme, et que les loix divines soient contraires à la tolerance de l'excès. Alors il ne sera point nécessaire de répéter quoique, puisqu'il sera aisé de connoistre par ce subjonctif que la conjonction et s'y rapporte, et non pas à fasse voir, qui gouverne l'indicatif.

A. F.—Il est certain que quand on a commencé une période par bien que, il ne faut repeter ny quoy que ny encore que dans le second membre de la periode; mais supposé qu'on se voulust servir de la phrase proposée par M. de Vaugelas, il faudroit necessairement repeter quoy que, car et que, qui est le commencement du second membre de la periode, ne se rapporteroit pas selon la correction, à bien que, mais au verbe fasse voir qui veut après soy l'indicatif, au lieu que bien que et quoy que, gouvernent le subjonctif, et qu'il faudroit dire, et que les plus gens de bien soient exposez à la persecution, et non pas sont exposez. Ainsi pour rendre la phrase juste, et saire que bien que gouverne les verbes des deux membres de la periode, il la faudroit tourner de cette maniere, bien que, selon ce que nous fait voir tous les jours l'experience, il n'y ait point d'innocence qui soit à couvert de la calomnie, et que les plus gens de bien soient exposez à la persecution.

#### COMME AINSI SOIT.

M. Coeffeteau vse souuent de cette façon de parler à l'imitation d'Amyot, qu'il s'estoit proposé pour le plus excellent patron de son temps, et sur lequel il auoit formé son stile auec les changements et les modifications qu'il y falloit apporter. Dans ses premiers Ouurages, ce terme ne fut pas mal receu, mais bientost apres, il vint à vn tel descry, que l'authorité d'vn si grand homme ne le pût sauuer, au contraire on le luy reprochoit comme vn crime, ou du moins comme vne tache qui soüilloit toute cette beauté de langage, en quoy il excelle. La cause de ce descry, c'est que les Notaires ont accoustumé de s'en servir au commencement de leurs contracts. Neantmoins on a sou-

vent affaire de ces sortes de termes, et celuy-cy me sembloit fort graue à l'entrée d'vn discours, lors qu'il est question d'entamer quelque matiere importante; Et nous n'auons pas plus de mots de cette nature en nostre langue, qu'il ne nous en faut. I'auoue que dans vne lettre il seroit exorbitant; mais qui ne sçait qu'il y a des paroles et des termes pour toutes sortes de stiles? Les Italiens n'ont-ils pas leur conciosiacosaché ou conciosiecosache, pour dire comme ainsi soit, qui est bien encore plus estrange, duquel neantmoins ils ne laissent pas de se seruir depuis plusieurs siècles au commencement de quelque graue discours, quand ils veulent escrire d'vn stile majestueux? Auec tout cela, il faut aujourd'huy condamner comme ainsi soit, puis que l'Vsage le condamne; Mais il n'auoit pas encore prononcé l'Arrest definitif, quand M. Coeffeteau s'en seruoit; c'est pourquoy il n'est pas tant à blasmer de ne s'en estre pas abstenu. Il fait assez paroistre en tous ses Escrits, combien il estoit religieux et exact à ne point vser d'aucun mot ny d'aucune phrase, qui ne fust du temps et de la Cour.

A. F. — Comme ainsi soit est entierement banny du langage. Il n'y a plus que quelques Notaires qui s'en servent au commencement d'un Testament.

#### SI BIEN.

Si bien, conjonction ne se dit iamais, qu'il ne soit suiuy immediatement de que, et que l'on ne die si bien que, qui veut dire de sorte que, ou tellement que. I'ay ajousté conjonction, parce que si bien, sans que, apres, est fort bon, quand il n'est pas conjonction, mais aduerbe, comme par exemple quand on dit, il est si bien fait, il est si bien né. Mais ce n'est pas de quoy il s'agit. Nous condamnons si bien, dont vne infinité de gens ont accoustumé d'vser pour bien que, encore que, comme quand ils disent si bien i'ay dit cela, ie ne le feray pas. C'est vne façon de parler purement

Italienne Se bene l'ho detto, etc. et ie m'estonne qu'vn de nos plus celebres Autheurs ayt escrit, si bien ces commencemens nous ont esté necessaires, au lieu de dire, bien que ces commencemens, ou encore que ces commencemens, etc.

- T. C. Entre ceux qui ont usé de si bien, pour encore que, M. Chapelain dit que M. de Sales. Evéque de Geneve. s'en servoit tousjours, soit en parlant, soit en escrivant, et qu'il avoit contracté ce vice avec les Italiens ses voisins. Les Espagnols se servent aussi de cette façon de parler, mais elle n'est plus en usage parmi nous.
- A. F. L'Académie a esté du sentiment de M. de Vaugelas sur cette Remarque.

## CONSIDERÉ QUE.

Ce terme de conjonction pour, reu que, n'est plus gueres en vsage. Neantmoins M. Coeffeteau s'en sert souuent apres Amyot, et auec plusieurs autres bons Escriuains. Mais ie ne conseillerois pas aujourd'huy à qui que ce fust de s'en seruir, si ce n'est dans yn Ouurage de doctrine plustost que d'eloquence. Attendu que, commence à se rendre fort commun dans le beau stile, mais du temps du Cardinal du Perron et de M. Coeffeteau il estoit banni de leurs escrits et de ceux de tous les meilleurs Autheurs, qui l'auoit relegué dans le pays d'iceluy et de pour et à icelle fin. Mais l'Vsage comme la Fortune, chacun en sa iurisdiction, eleue ou abbaisse qui bon luy semble, et en vse comme il luy plaist.

- T. C. Attendu que, qui commençoit à se rendre si commun du temps de M. de Vaugelas n'est guere meilleur aujourd'hui, que consideré que, et beaucoup de bons Ecrivains sont dissiculté de s'en servir. Ils disent, parce que, puisque, ou tournent la phrase.
- A. F. Consideré que, n'est plus du tout en usage dans le beau stile. On dit aujourd'huy veu que. Il y en a qui sont

difficulté d'employer attendu que, qui ne doit pas estre absolument rejetté. Ils aiment mieux dire, puis que ou parce que.

## S'ATTAQUER A QUELQU'VN.

Cette façon de parler s'attaquer à quelqu'rn, pour dire attaquer quelqu'rn, est tres-estrange et tres-Françoise tout ensemble; Car il est bien plus elegant de dire s'attaquer à quelqu'rn, qu'attaquer quelqu'rn. Ce sont de ces phrases dont nous auons parlé ailleurs, qui ne veulent pas estre espluchées, ny prises au pied de la lettre, parce qu'elles n'auroient point de sens, ou mesmes sembleroient en auoir vn tout contraire à celuy qu'elles expriment, mais qui bien loin d'en estre moins bonnes en sont beaucoup plus excellentes. Voyez la Remarque intitulée, perdre le respect à quelqu'rn.

T. C. — On ne peut pas dire que s'attaquer à quelqu'un, soit plus élégant que attaquer quelqu'un, puisque ces deux façons de parler signifient deux diverses choses. L'une marque le sentiment qui nous fait entreprendre d'attaquer une personne plus considérable, et plus puissante que nous; l'autre signifie l'action mesme. Ainsi si l'on vouloit exprimer qu'un homme syant rencontré son ennemi dans la rue, auroit mis l'épée à la main contre lui, ce seroit mal parler que de dire, l'ayant trouvé dans la rue, il s'est attaqué à lui. Il faudroit dire, il l'a attaqué. Mais si on vouloit marquer la hardiesse que quelqu'un auroit de vouloir attaquer une personne qu'il devroit craindre, il faudroit alors se servir de cette façon de parler, s'attaquer, comme dans le Cid, lorsque le Comte dit à Rodrigue,

Mais t'attaquer à moi! qui t'a rendu si vain. Toi qu'on n'a jamais veu les armes à la main?

A. F. — S'attaquer à quelqu'un, ne veut point dire simplement attaquer quelqu'un, puis qu'on ne dit point, l'ayant trouré inopinément dans la ruë, il s'attaqua à luy, mais il l'attaqua. Il se dit pour marquer la hardiesse que quelqu'un a d'entreprendre d'attaquer une personne plus considerable et plus puissante que luy. Ainsi on dit fort bien, il ne faut pas s'attaquer à des gens puissans. M. Corneille,

Mais t'attaquer à moy! qui t'a rendu si vain?

Que le changement des articles a bonne grace.

Ie dis que le changement des articles a bonne grace, lors que l'on employe deux substantifs l'vn apres l'autre auec la conjonction et, tellement que pour auoir cette grace, il faut tascher autant qu'il se peut, de mettre deux substantifs de diuers genre; L'exemple le va saire entendre, je dois beaucoup à la conduite et au soin de cet homme, est dit sans doute auec plus de grace que, je dois beaucoup à la conduite et à la diligence de cet homme, parce que la varieté donne beauté et grace à toutes les choses. C'est pourquoy cette variation d'articles feminin et masculin, à la conduite et au soin, est bien plus agreable à l'oreille, que ne seroit l'vniformité d'vn seul article repeté deux fois, à la conduite et à la diligence. Ie ne doute point que plusieurs ne dient, que c'est vn trop grand raffinement, à quoy il ne se faut point amuser; Aussi ie ne blasme point ceux qui n'en vseront pas, mais ie suis certain que quiconque suiura cet auis plaira dauantage, et fera vne de ces choses dont se forme la douceur du stile, et qui charme le Lecteur, ou l'Auditeur sans qu'il sçache d'où cela vient. L'vsage de cet auis ne doit auoir lieu que lors que l'on a le choix de plusieurs mots, dont on peut diversifier le genre, et qu'il ne couste rien d'en vser ainsi; Car ie n'entens pas que l'on se contraigne en rien, ny que l'on se departe pour cela de la grace de la naïsueté, et d'vne expression naturelle.

T. C. — Il n'y a personne qui ne demeure d'accord que la variation d'articles, féminin et masculin, est plus agréable à l'oreille que l'uniformité d'un seul article répété deux fois, pourveu que cela n'oste rien de l'expression naïve et naturelle. Monsieur Chapelain dit seulement sur cette remarque

que lorsqu'on met à la conduite et au soin, ce n'est pas changer d'article, mais changer la terminaison ou le son du mesme article.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas, pourveu qu'on ne s'assujetisse pas de telle sorte à ce changement de terminaison de l'article, qu'on en puisse perdre la naïveté du stile.

# Qu'il est necessaire de repeter les articles deuant les substantifs.

Voicy vne des principales et des plus necessaires Reigles de nostre langue, que la repetition des Articles. Ie n'auois pas neantmoins resolu d'en traiter, qu'en passant, selon les occasions qui s'en sont présentées dans ces Remarques; parce que ie ne vois presque personne auoir tant soit peu de soin de bien escrire, qui manque à vne loy si connüe et si establie. Mais outre qu'y ayant pris garde de plus pres, j'ay trouué cette faute moins rare que ie ne m'estois imaginé, on m'a conseillé d'en parler à plein fond, m'asseurant que ma peine ne seroit pas superfluë.

Donc pour proceder par ordre, la repetition des Articles est tousjours necessaire au nominatif et à l'accusatif, quand il y a deux substantifs joints ensemble par la conjonction et. Exemple, les faueurs et les graces sont si grandes et non pas les faueurs et graces, etc. Voila pour le nominatif, et à l'accusatif j'ay receu les faueurs et les graces que vous m'auez faites, et non pas j'ay receu les faueurs et graces, etc. Mais la faute est bien encore plus grande de ne repeter pas l'article, quand les deux substantifs sont de deux genres differens, comme de dire, le malheur et misere dont on est accablé, au lieu de repeter l'article, le malheur et la misere, etc. Aussi n'y a-t-il que les Escrivains insupportables qui facent une faute si grossière.

Cette mesme repetition est encore necessaire au genitif et à l'ablatif, qui sont tousjours semblables en nostre langue, comme le nominatif et l'accusatif le

sont. Il faut dire, l'amour de la vertu et de la philosophie, et non pas, l'amour de la vertu et philosophie. A l'ablatif de mesme, il faut dire, despoüillé de la charge et de la dignité qu'il avoit, et non pas, despoüillé de la charge et dignité qu'il auoit. Il est vray qu'au genitif, on s'en dispensoit autrefois aux mots synonimes et approchans, comme j'ay conceu vne grande opinion de la vertu et generosité de ce Prince, au lieu de dire, vne grande opinion de la vertu et de la generosité de ce Prince, et M. Coeffeteau, qui escriuoit si purement, le disoit souuent ainsi sans repeter l'article; Mais ie pense auoir desja dit en quelque vne de mes Remarques, que cela ne se fait plus aujourd'huy, et qu'encore que les mots soyent synonimes ou approchans, il ne faut pas laisser de repeter l'article. Ainsi de l'ablatif, je puis esperer cela de la bonté et de la generosité de ce Prince, et non pas de la bonté et generosité. Que si les deux substantifs sont de diuers genre, ce seroit encore une plus grande faute de ne pas redoubler l'article, parce que le premier article ne conuient pas au second substantif, par exemple, si ie disois, il ieusne au pain et eau, au lieu de dire, au pain et à l'eau, au disné et collation, pour au disner et à la collation, car l'article au, ne conuient pas à eau, ny à collation. Que si les deux substantifs sont de mesme genre, mais que l'vn commence par vne consonne, et l'autre par vne voyelle, comme au midy et à l'Orient, ce seroit encore vne grande faute de dire, au midy et Orient, parce que l'article au, quoy que masculin ne convient pas à l'autre masculin commençant par vne voyelle.

Pour le datif, il y en a qui le voudroient excepter, croyant que de dire, je dois cela à la bonté et generosité de ce Prince, est mieux dit, que je dois cela à la bonté et à la generosité de ce Prince, parce que bonté et generosité, estant approchans des synonimes, il semble qu'ils tombent dans cette belle Reigle des synonimes ou des approchans, qui ne veulent pas la repetition de plusieurs particules, comme les mots contraires ou tout à fait differens la veulent absolument auoir,

par exemple, je dois cela à l'adresse et à la force d'un tel, j'ay esgard à la uigueur et à la foiblesse d'un homme. Mais ie ne serois pas de cet auis maintenant, quoy que du temps de M. Coeffeteau ie confesse que ie l'aurois esté.

- T. C. M. Chapelain trouve qu'on feroit une double faute en disant, an Midy et Orient, parce que l'article manqueroit au second substantif, et parce que celui qui est au premier, ne conviendrait pas au second. Il tient qu'il scroit plus pardonnable de dire, à la bonté et générosité, la rudesse du manquement de l'article estant moindre, peut-estre, parce que la répétition de, à la, est plus importune que celle de la seulement. Pour moi, je croi qu'il est indispensable de dire, je dois cela à la bonté et à la générosité de ce Prince. Il y en a qui disent, par exemple. On ne sauroit faire son salut, si on ne quitte tous les plaisirs et les vanitez du monde. Quoiqu'en rigueur ce soit bien parler, parce qu'on peut dire que tous ne se rapporte qu'à plaisirs, ces deux mots plaisirs et vanitez sont si bien liez ensemble, qu'il semble que tous se doive rapporter à l'un et à l'autre. Ainsi je dirois, il faut quitter tous les plaisirs et toutes les vanitez du monde, parce que tous qui est joint avec plaisirs masculin, ne sauroit s'accommoder avec vanitez qui est féminin.
- A. F. Il faut repeter l'article au datif, aussi bien que dans tous les autres cas des substantifs dont M. de Vaugelas donne les exemples.

Quel est l'osage des articles auec les substantifs, accompagnez d'adjectifs, auec particules, ou sans particules.

Les articles joints aux substantifs accompagnez d'adjectifs, soit que ces adjectifs soient tout seuls, ou qu'ils ayent quelque particule auec eux, ont le mesme vsage en tout et par tout, que les Articles joints aux seuls substantifs. Exemples de tous les cas. Au nominatif, c'est le meilleur homme et le meilleur ouurier du monde. De mesme à l'accusatif, qui est tousjours semblable au nominatif, il a veu le meilleur homme et le

meilleur ouurier du monde. Au genitif et à l'ablatif, c'est le fils du meilleur homme et du meilleur ouurier du monde. Ce qui se dit du masculin s'entend du feminin aussi, et des deux nombres de mesme.

Il y a exception quand les deux substantifs sont synonimes, ou approchans; car alors on n'est pas obligé de repeter ny l'article ny l'adjectif, comme, c'est le fils du meilleur parent et amy que j'aye au monde, est bien dit, quoy que ce soit encore mieux dit, le fils du meilleur parent et du meilleur amy; car cette repetition n'est absolument necessaire que quand les deux substantifs sont tout a fait differens, comme en cet autre exemple, le meilleur homme et le meilleur ouurier du monde, où il ne faut pas dire, le meilleur homme et ouurier du monde. Voila quant aux articles qui sont ioints à deux noms substantifs accompagnez d'vn mesme adjectif qui sert à tous les deux.

Que si les deux substantifs ont chacun leur adjectif different, comme c'est le bon homme et le mauuais ouurier, c'est ainsi qu'il faut dire et non pas, c'est le bon homme et mauuais ouurier, c'est à dire qu'il faut tousjours repeter l'article. En fin le second substantif joint au premier par la conjonction et, lors qu'ils ne sont pas synonimes ou approchans, veut estre traité tout de mesme que le premier; car si le premier a vn article, le second en veut avoir vn; si le premier a vn adjectif ou vn epithete, le second en veut auoir vn aussi, comme s'il estoit jaloux de tout le bien que l'on fait à l'autre; Au lieu qu'estant synonimes ou alliez, ils s'accordeut comme bons amis, et se passent d'vn seul article, et d'vn seul adjectif pour eux deux.

Quand les deux adjectifs contraires ou differens sont accompagnez de la particule plus, il faut tous-jours repeter l'article et la particule plus, soit que le substantif soit devant ou apres les adjectifs, par exemple, aux contraires en parlant d'vn riche auaricieux, c'est le plus riche et le plus pauvre homme que ie connoisse, et non pas c'est le plus riche et plus pauvre homme, et moins encore c'est le plus riche et

paure homme, etc. Et aux differens, c'est le plus riche et le plus liberal homme du monde, et non pas c'est le plus riche et plus liberal homme du monde, et moins encore, c'est le plus riche et liberal. Et c'est l'homme le plus riche et le plus liberal du monde, et non pas le plus riche et plus liberal, et encore moins le plus riche et liberal. Mais quand ils sont synonimes ou approchans, il n'est pas necessaire de repeter l'article, ny la particule plus, comme, il practique les plus hautes et excellentes vertus, est bien dit, parce qu'icy hautes et excellentes, sont comme synonimes, quoy que il practique les plus hautes et les plus excellentes vertus, non seulement ne soit pas mal dit, mais soit encore mieux dit que l'autre selon l'opinion de M. Coeffeteau qui l'a tousjours escrit ainsi. Et promirent d'estre obelssans et fidelles à de si genereux et de si magnifiques Empereurs, dit-il en vn lieu, bien que genereux et magnifiques, soient deux epithetes approchans. La particule si, veut estre traitée comme plus, et quelques autres. On le peut encore dire d'vne troisiesme façon, il practique les plus hautes et plus excellentes vertus du Christianisme, qui est selon quelques-vns la meilleure des trois, et celle dont M. de Malherbe a accoustumé d'vser, deuant le plus grand et plus glorieux courage, dit-il en quelque endroit; Tellement que de tout cela on peut recueillir que cette distinction des synonimes ou des approchans et des contraires ou des differens, est d'vn grand vsage; car elle influë presque sur toutes les parties de l'Oraison, sur les articles, sur les noms soit substantifs, soit adjectifs, sur les verbes, sur les prepositions, et sur les aduerbes, comme il s'en voit des exemples en divers endroits de ces Remarques.

T. C. — Selon Monsieur Chapelain (et je croi qu'il a raison) ce n'est pas bien parler que de dire, c'est le fils du meilleur Parent et Ami que j'aye au monde. Il dit que nos Anciens mesme nous l'ont montré en la phrase de, en Compère et en Ami, par la répétition de la préposition en, qui est du mesme ordre que l'article, puisqu'on pourroit dire par cette régle, en Compère et Ami, ce qu'on ne dit pas. On dit pour-

tant ordinairement en parlant de Messieurs les Evesques, ils estoient en camail et rochet, quoique les plus scrupuleux veuillent qu'on dise, en camail et en rochet. M. de Vaugelas permet cette phrase, Il pratique les plus hautes et excellentes vertus. Je croi qu'il faut répéter l'article avec plus. Voici ce qu'a escrit là-dessus Monsieur Chapelain. Bt par conséquent Monsieur de Balzac a introduit mal-à-propos la répétition de l'article aux adjectifs synonymes ou approchans, mesme sans plus devant, comme, il pratique les hautes et les excellentes vertus, tous ceux qui l'ont précédé s'étant contentes de l'article pour l'un et l'autre adjectif, synonyme ou approchant, il pratique les hautes et excellentes vertus, si l'on en excepte Monsieur Coëffeleau. Monsieur Chapelain fait voir par-là qu'il est de l'avis de Monsieur de Balzac qui veut la répétition de l'article. A l'égard de cette troisiesme façon de parler, il pratique les plus hautes et plus excellentes vertus du Christianisme, il dit qu'elle est très-bonne, parce que la répétition de l'articie n'est nécessaire, que quand les adjectifs sont opposez ou dissérens, pour marquer par cette répétition, l'opposition ou la disserence. Il ajouste que, le Ciel et la Terre, la Terre et l'Onde, l'un et l'autre ou l'un ou *l'autre* ont eu de tout temps l'article redoublé par cette raison. J'avoue que je dirois encore, il pratique les plus hautes et les plus excellentes vertus.

A. F. — Il n'importe pas que les adjectifs solent synonimes ou approchans. Cela n'empesche point qu'il ne faille

repeter l'article.

#### RESSEMBLER.

On demande si ressembler, regit aussi bien l'accusatif, que le datif; car personne ne doute qu'il ne regisse le datif. M. de Malherbe a escrit en vn certain lieu, gardons nous de le ressembler, et en un autre, auecque ce langage et autres qui le ressemblent, et M. Bertaut luy a fait aussi regir l'accusatif en cette sameuse stance;

> Quand je reuis ce que j'ay tant aimé, Peu s'en fallut que mon feu rallumé Ne fist l'amour en mon ame renaistre, Et que mon cœur autrefois son captif

# Ne ressemblast l'esclave fugitif, A qui le sort fait rencontrer son Maistre.

- Il y à beaucoup d'autres Autheurs qui luy donnent l'accusatif, mais ce sont les vieux, et non pas les modernes; Ce qui fait voir que c'estoit la vieille façon de parier, que de luy faire regir l'accusatif, et qu'aujourd'huy il demande tousjours le datif. Il est vray qu'en faueur de la poësie i'ay oüy dire à plusieurs personnes tres-sçauantes en notre langue, qu'en vers ils le souffriroient à l'accusatif, aussi bien qu'au datif, mais qu'en prose ils le condamneroient absolument.
- T. C. On ne fait plus gouverner l'accusatif à ressembler ni en Vers ni en Prose. Ce verbe demande toujours le datif.
- A. F. Ressembler gouverne tousjours le datif, aussi bien en vers qu'en prose.

## S'il faut dire Cueillera, et recueillera, ou cueillira et recueillira.

Cette question a esté agitée en vne celebre compagnie, où les voix ont esté partagées. Les vns alleguoient qu'on disoit autrefois cueiller, à l'infinitif, au lieu de oucillir, et que de cuciller, on auoit formé le futur cueilleray; car c'est sans doute de l'infinitif que se forme le futur de l'indicatif. Les autres qui estoient de la mesme opinion qu'il falloit dire cueilleray, n'auançoient point cette raison, ny aucune autre, mais se fondoient sur l'Vsage seulement, et asseuroient que l'on dit en parlant, cueillera et recueillera, et non pas oucillira, et recueillira, avec un i, devant l'r. Ceux de l'opinion contraire soustenoient, que l'Vsage estoit pour cueillira et recueillira avec i, et que iamais ils ne l'auoient leu, ny ouy dire autrement. Sur quoy il y en eut quelques vns qui les accorderent par cette distinction, qu'à la Cour tout le monde dit cueillira et recueillira, et qu'à la ville tout

le monde dit cueillera, et recueillera: ce qui à mon auis est tres-veritable; Et cela presupposé que s'ensuit il autre chose sinon que cueillira et recueillira. est comme il faut parler, puis que c'est vn des principes de notre langue, ou pour mieux dire, de toutes les langues, que lors que la Cour en quelque lieu du monde que ce soit parle d'vne façon, et la ville d'vne autre, il faut suiure la façon de la Cour. Outre que celle-cy est encore fortifiée par les Autheurs, où ie n'ay jamais veu cueillera, ny recueillera, cela estant si veritable, que la plus-part mesmes de ceux qui sont pour cueillera, demeurent d'accord qu'on ne l'escrit pas ainsi, mais qu'on le dit en parlant; comme si cela se faisoit en notre langue, ny en aucune autre, que l'on dit vn mot d'vne façon en parlant, et d'vne autre en escriuant; en quoy ie n'entens point parler de la difference de la prononciation et de l'orthographe.

Et quant à ce qu'ils alleguent l'ancien infinitif cueiller, ils ne prennent pas garde que cela fait contre eux; car puis qu'ils tirent vne consequence de l'infinitif au futur de l'indicatif, qui n'est pas mauuaise, estant vray, comme nous auons dit, qu'il en est formé, que s'ensuit il autre chose sinon que quand on disoit cueiller, et recueiller, on disoit (et il falloit dire aussi), cueillera et recueillera, et qu'à cette heure parce que l'on dit cueillir, il faut dire cueillira et recueillira; car ils ne contestent point que l'on die encore cueiller, à l'infinitif.

P. — Amadis, liv. 2. ch. 6, il vous secourira et aidera. Par là il se voit quel estoit l'usage ancien, et que cet usage a esté échangé, à cause que secourira, cueillira, et autres suturs des verbes en ir, étoient trop rudes à l'oreille. Amadis, liv. 3. ch. 3 et 6, et par-tout sont les temps du verbe finir,

On dit en parlant le comte de Cramail, et il s'écrit Carmaing. Le Père Suffren Jesuite se prononce Souffran. Moyse se prononce Mouyse, Pentecoste Pentecouste, Noé Noué, du Molins du Moulins, Tholose Thoulouse, Montholon Montlon, Convent Couvent, Monstier Moustier, Faremonstier Faremoustier, et autres composez de Monstier. (Note de Patru.)

comme si alors on disoit finer, ils finent, pour finissent malheureusement leurs jours: puis finerent leurs jours. Cependant au liv. 2. ch. 9, il dit finir, et non finer. Lorsque fine (pour finit) la gloire. Gloire est de finir la vie. Ces vers d'une chanson que sit Amadis en la Roche pauvre, montrent que les temps du verbe finir se faisoient comme si à l'infinitif on eust dit finer. Mourir sait meurt et meurent: de meurir on disoit meure pour meurit: Que mauvais est li arbre dont li fruit ne meure, ne meurit, et rime à escriture, Pierre de Saint-Cloot, ancien poëte, dans Fauchet, pag. 554. Coësseteau, Ilist. Rom, liv. I. dit, Tout le fruit qu'il recueilleroit de s'estre abaissé. Villon, pag. 87. Frez cueillez pour frais cueillis.

La pluspart des verbes en ir font leur temps comme si l'infinitif étoit en er. Je couvre, découvre, et autres, contre la reigle qui veut qu'on dise, je couvris, comme je salis et saillis, de saillir et salir. Amadis 1. 3. c. 6. dit ils craignerent, pour ils craignirent; c'est peut-estre une saute d'impression.

Richard de Semilly dans Fauchet au Traité des anciens Poëtes p. 570. dit Vieillesse l'accueillera.

Dans les Cent nouvelles, en la nouvelle des Trois marchands, ouvrerent est mis pour ouvrirent; et en la nouvelle du Borgne, il ouvra l'huis pour il ouvrit la porte.

Amyot en l'Epistre Dédicatoire à Henri II, dit, Vos sujets en recueilliront ce fruit, parlant sur la fin de l'utilité des traductions.

T. C. — Il est evident que l'on a dit autresois cueiller, à l'infinitif, et que c'est de cet ancien verbe qu'on a conservé, je cueillerai, au sutur. Comme l'on dit aujourd'hui cueillir, à l'infinitif, on devrait dire au sutur je cueillirai, puisque c'est de là qu'il se sorme, et que tous les verbes gardent l'i ou l'e, de l'infinitif au sutur, aimer, j'aimerai, vieillir, je vieillirai. Il y en a qui suppriment i, comme courir, je courrai, et non pas, je courirai, mais il n'y a que le seul verbe cueillir, qui le change en e; ce qui sait voir que ce sutur cueillerai, vient de cueiller, et non de cueillir. Toute la Cour qui du temps de M. de Vaugelas disait cueillirai, dit presentement je cueillerai, ainsi l'usage en a décidé.

Ce que je viens de dire de l'ancien infinitif, cueiller, m'engage à parler du nom substantif, cueiller, parce que j'ai souvent oui demander comment il fallait le prononcer et l'écrire. Nicod a écrit cueillier. Monsieur Menage observe que le petit peuple de Paris prononce cuillié, la cueillié du Pot, et que les honnestes Bourgeois y disent cueillere. Il décide pour cueiller, comme étant la veritable prononciation, et la plus

usitée à la Cour, ce qu'il justifie en disant que ceux-mesmes qui disent cueillier comme quelques-uns prononcent, disent une cueillerée de potage, et non pas une cueillierée.

A. F. — L'usage a decidé pour oueillera et recueillera, et c'est ainsi qu'il faut parler et escrire.

## BORTH, comme il se doit construire.

Nous auons remarqué en diuers endroits plusieurs façons de parler, où le regime du genre ne suit pas le nominatif, mais le genitif, qui est vne chose assez estrange, et contre la construction ordinaire de la Grammaire en toutes sortes de langues. En voicy encore vn exemple en ce mot sorte, car il faut dire il n'y a sorte de soin qu'il n'ayt pris, et non pas qu'il n'ayt prise, quoy que sorte, soit le nominatif feminin, auquel l'adjectif participe pris, se doit rapporter dans la bonne construction Grammaticale, et par consequent il faudroit dire prise, le genitif ne pouuant estre construit auec le nominatif adjectif. Mais en cecy, comme en plusieurs autres façons de parler que nous auons remarquées, on regarde plustost le sens que la parole, c'est-à-dire qu'en cet exemple, il n'y a sorte de soin, on ne considere pas sorte, mais soin, tout de mesme que si l'on disoit il n'y a soin, parce que tout le sens va à sois, et non pas à sorte.

- T. C. On dit, il n'y a sorte de soin qu'il n'ait pris, par la mesme raison qui sait dire, une partie du pain mangé. Comme on ne peut supprimer le mot de pain dans cette dernière phrase, non plus que le mot de soin, dans la première, c'est uniquement au substantis qui est mis au genitis, que le sens s'applique, et ce substantis règle le genre.
  - A. F. On a esté de l'ayis de M. de Vaugelas.

#### REPETITION DE MOTS. FAIRE.

Il y a des repetitions d'vn mot ou de plusieurs

mots qui sont necessaires, comme ie n'ay fait aujourd'huy que ce que i'ay fait depuis vingt ans. Tous nos bons Autheurs en sont pleins, et ce seroit vne grande faute de ne pas vser de ces repetitions quoy qu'vn des premiers esprits de nostre siecle les ayt toutes condamnées egalement, en quoy il est aussi condamné de tout le monde. Il y a d'autres repetitions qui ne sont pas absolument nécessaires, comme le sont ces premieres dont nous venons de parler, mais qui font grace et figure et il y en a de beaucoup de façons différentes qu'il seroit trop long de marquer par des exemples. Il suffit d'en faire voir d'vne façon, comme, vne si belle victoire meritoit d'estre annoncée par one si belle bouche; ces deux mots si belle, deux fois repetez ont fort bonne grace, quoy que la repetition n'en soit pas absolument necessaire; car quand on diroit one si belle victoire meritoit d'estre annoncée par cette bouche, comme l'a escrit dans vne lettre ce grand homme, de qui i'ay tiré cet exemple, ce seroit fort bien dit; mais en repetant si belle, on enrichit encore la pensée, d'vne figure qui est vn ornement. Neantmoins celui dont ie parle , l'a rejettée; car il ne faut pas douter qu'elle ne luy soit tombée dans l'esprit; Et il l'a rejettée, parce qu'il y auroit eu trop d'affectation en cette figure, et qu'vn iugement si solide et si esclairé que le sien, à qui l'on a conflé les plus grandes affaires de l'Europe, n'a garde de receuoir toutes les belles productions de l'esprit,

<sup>1 «</sup> M. Cerisé. » (Note de Patru.) — Nous ignorons quel est « M. Cerisé » (sic). Peut-être est-ce Habert, abbé de Cérisy, ou l'académicien Serisay. (A. C.)

Feu M. d'Avaux dans la lettre à M<sup>me</sup> de Longueville. (Note de Patru.) — C'est aussi l'indication de la Clef de Conrard, qui donne également le nom de M. d'Avaux, pour l'allusion précédente, où l'atru affirme que M. Cérisé est désigné. Du reste Conrard dit simplement, à ces deux endroits : « Je crois que c'est feu M. d'Avaux. » — Deux comtes d'Avaux se sont fait un nom dans la diplomatie et dans les lettres, Claude d'Avaux (1595-1650) et son petit-neveu Antoine d'Avaux (1640-1709). Il s'agit du premier, qui fut un des négociateurs du traité de Westphalie (1648), et dont il reste des Lettres. (A. C.)

mais seulement celles qui sont accompagnées des circonstances necessaires, du temps, du lieu, des occasions, et de la qualité des personnes qui escriuent, et de celles à qui l'on escrit. Hors de là il ne peut y auoir d'eloquence, et c'est faire valoir l'esprit aux despens du jugement.

Mais pour reuenir à ma Remarque, qu'vne si iuste digression a interrompuë; il y a d'autres repetitions qui ne sont ny necessaires, ny belles, comme lors que l'on repete vn verbe au lieu de se seruir de faire, qui est vn secours que nostre langue nous donne et vn auantage que nous auons pour euiter cet inconuenient, par exemple quand on dit, ie n'escris plus tant que i'escrivois autrefois; cette repetition du verbe escrire, n'est ny necessaire, ny belle en cet endroit, et quoy qu'absolument elle ne se puisse pas dire mauuaise, si est-ce que ce sera beaucoup mieux dit, je n'escris plus tant que ie faisois autrefois, et parmy les Maistres de l'Eloquence et de l'art de bien parler, c'est vne espece de faute de n'exprimer pas les choses de la meilleure façon, dont elles peuuent estre exprimées. Nous trouuons l'vsage de faire, si commode pour ne pas repeter vn mesme verbe deux fois, que nous nous en seruons non seulement en des phrases semblables à celle, que nous venons de dire, mais encore en d'autres où nous faisons regir à faire, le mesme cas, que regit le verbe pour lequel nous l'employons; comme par exemple quand nous disons, il ne les a pas si bien apprestées qu'il faisoit les autres, pour dire qu'il apprestoit les autres. Il n'a pas si bien marié sa derniere fille, qu'il a fait les autres, pour qu'il a marié les autres.

Il y a vne autre sorte de repetition qui est vicieuse parmy nous, et qui choque les personnes mesme les plus ignorantes. C'est quand sans necessité, sans beauté, sans figure, on repete vn mot ou vne phrase par pure negligence. Cela s'entend assez sans en donner des exemples. I'ay dit parmy nous, parce que les Latins n'ont pas esté si scrupuleux en cela, non plus qu'en beaucoup d'autres choses, qui regardent le

stile et le langage. On n'a qu'à ouurir leurs liures pour voir si ie leur impose. Ie me souuiens encore d'vn passage de Cesar au premier livre de Bello Galico; il met deux fois en vne mesme periode ces mots tridui viam procedere, sans qu'il soit necessaire, ny qu'ils facent figure, et au mesme endroit conuocato concilio, et ad id concilium, etc. il met deux fois le mot de concilium, ainsi proche l'un de l'autre. Nous auons nostre particule y, en François, qui nous sauue ces sortes de repetitions, en quoy nostre langue a de l'auantage sur la Latine; car nous dirions le conseil estant assemblé, et vn tel y ayant esté appellé. Cependant Cesar est le plus pur de tous les Latins. Quinte Curce au sixiesme liure met deux fois regnante Ocho, en quatre lignes, et occurrit et occurrunt, à trois lignes l'vn de l'autre. Mais en faut-il chercher d'autres exemples, que celuy de Ciceron qui a repeté le mot de dolor, quatre fois en quatre ou cinq lignes, qui d'ailleurs est vn mot si specieux, sans qu'il y eust ny necessité, ny figure. Tout ce qui pourroit excuser cela, ce seroit la naïfueté, qui est vne des grandes perfections du stile comme nous auons dit si souuent, mais il faut prendre garde, qu'on ne la face degenerer en negligence, dont nous auons fait vne Remarque bien ample.

T. C. — On ne peut éviter de dire, je n'ai fait aujourd'hui que ce que j'ai fait depuis vingt ans. Cette repetition n'a rien de désagréable. M. de la Mothe le Vayer dit que, je n'écris plus tant que j'escrivois autrefois, vaut bien je n'escris plus tant que je faisois autrefois, et que cela est égal au moins, si la répétition d'escrivois n'est pas quelquefois meilleure, comme il arrive quand on s'est déjà servi du mot faire. Dans cette autre phrase, une si belle victoire méritoit d'être annoncée par une si belle bouche, il y a un jeu de mots qui ne plairoit pas peut-estre à tout le monde.

M. de Vaugelas se sert dans cette Remarque d'une saçon de parler que l'on ne tient pas aujourd'hui correcte. C'est lorsqu'il dit, il l'a rejetée parce qu'un jugement si solide et si éclairé que le sien n'a garde de recevoir, etc. On employoit autresois si, pour aussi, mais presentement il saudroit dire, parce qu'un esprit aussi solide et aussi éclairé que le sien.

A. F. — Le verbe faire est d'une grande commodité pour éviter la repetition des autres verbes. C'est cependant fort bien parler que de dire je n'escris plus tant que j'escrivois autrefois. Cette repetition n'a rien de desagréable. Quant aux autres mots de la Langue, il faut s'abstenir autant qu'on peut de les repeter dans la mesme periode.

## PARFAITEMENT OU INFINIMENT auec TRÈS-HUMBLE.

C'est vne faute que beaucoup de gens font, quand ils finissent vne lettre, de dire par exemple, je suis parfaitement Monsieur, vostre tres-humble seruiteur; Car cet aduerbe parfaitement, ayant la mesme signification, et au mesme degré que tres-, qui est la particule et la marque du superlatif, lequel superlatif exprime la perfection de la qualité dont il s'agit, il y a le mesme inconuenient à dire parfaitement trèshumble, qu'à dire deux fois de suite parsaitement, parfaitement humble, ou bien tres-tres-humble, qui seroit vne chose impertinente et ridicule. Aussi plusieurs se sont apperceus, et corrigez de ce pleonasme, où des meilleurs esprits de France estoient tombez sans y penser et sans y faire reflexion. Qui diroit, ie suis parfaitement rostre serviteur, diroit fort bien, mais ie suis parfaitement vostre tres-humble seruiteur, ne se peut dire qu'en ne sçachant ce que l'on dit, ou du moins, n'y songeant pas. Il en est de mesme d'infiniment, dont on se sert aussi souuent que de parfaitement; et ie suis infiniment vostre tres-humble seruiteur, est pour la mesme raison aussi mauuais que l'autre.

A. F. — On a approuvé cette Remarque.

Que devant l'infinitif, pour rien A.

Par exemple, quand on n'a que faire, pour dire quand on n'a rien à faire, est très-François et très-elegant : Mais il ne le faut pas affecter, ny en vser si souvent

que fait vn de nos plus celebres Autheurs'. Ie ne puis que deuiner, n'ayant que respondre aux reproches, et autres semblables, tout cela est très-bien dit.

- T. C. On dit fort bien, il ne sait que faire, il ne sait que dire, mais il semble que cela doit estre absolu, et que quand il suit quelque chose, il est mieux de se servir de rien à. Ainsi je dirois, n'ayant rien à répondre à ses reproches, n'ayant rien à dire à ceux qui l'interrogeoient, plustost que, n'ayant que répondre à ses reproches, n'ayant que dire à ceux qui l'interrogeoient.
- A. F. N'ayant que répondre aux reproches, est une phrase pareille à quand on n'a que faire, et le que de toutes les deux se peut resoudre par rien à, n'ayant rien à respondre, quand on n'a rien à faire; mais n'ayant que respondre, en ce sens, n'est gueres en usage. Je ne puis que deviner, n'est pas de ce mesme genre : Le que de cette dernière phrase signifie seulement rien, et non pas rien à. Je ne puis rien deviner.

Que après si, et deuant tant s'en faut, veut estre repeté.

Vn celebre Autheur a escrit, la fin de ma misere ne peut venir d'ailleurs que de mon retour aupres de vous, qui est chose dont ie vois le terme si esloigné, que tant s'en faut qu'en la tempeste où ie suis, i'apprehende le naufrage, au contraire ie pense auoir toutes les occasions du monde de le desirer. Ie dis qu'en cette periode il manque vn que, qui doit estre mis immediatement apres naufrage, et deuant au contraire, et qu'il faut escrire, qui est chose dont ie vois le terme si esloigné, que tant s'en faut qu'en la tempeste où ie suis, i'apprehende le naufrage, qu'au contraire ie pense, etc. Ce qui a trompé ce fameux Escrivain et plusieurs autres après luy en de semblables rencontres, c'est le que, qui est deuant tant s'en faut, qu'il a creu ne deuoir pas estre repeté selon la reigle que nous auons remar-

1 « M. d'Ablancourt. »

(Clef de CONRARD.)

quée ailleurs. Mais il n'en est pas de mesme en cet exemple; car le que, qui est deuant tant s'en faut, se rapporte à si esloigné, qui va deuant et qu'il faut necessairement dire apres si, et tant s'en faut qu'en la tempeste, etc. demande vn autre que, deuant au contraire, outre celuy qui se trouve dans ces paroles qu'en la tempeste.

A. F. — On a approuvé la correction de M. de Vaugelas sur la phrase qui est employée dans cette Remarque.

# SI, pour ADEO, doit estre repeté.

Il faut dire par exemple, rous estes si sage et si auisé, et non pas vous estes si sage et auisé, comme disent quelques vns. Ie sçay bien que ce n'est pas absolument vne faute, mais il ne s'en faut gueres; car l'autre locution est si Françoise et si pure au pris de cette dernière, où le si, n'est pas repeté au dernier adjectif, que quiconque ne le repete pas, n'a pas grand soin, ou bien ne sçait ce que c'est de parler et d'escrire purement. Ainsi cette reigle de la repetition du si, en ce sens, n'a point d'exception, parce que si elle en auoit, ce seroit aux synonimes et aux approchans, comme la reigle generale de la repetition des mots en souffre en ces deux espèces, ce que ie suis obligé de dire souuent; mais on voit qu'en l'exemple que i'ay donné, où sage et auisé, sont synonimes, la repetition de si, ne laisse pas d'estre necessaire. Donc à plus forte raison quand les deux adjectifs sont contraires ou differens.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer dit que tout au contraire de ce que M. de Vaugelas a remarqué aux synonimes de sage et avisé, il ne saut point repeter la particule si, parce que le dernier qui est avisé, signisse moins que le premier, en sorte qu'en repetant si, vous estes si sage et si avisé, il semble qu'en veuille saire passer si avisé, pour quelque chose de plus que si sage, ce qui seroit ridicule. Monsieur Chapelain trouve cette repetition encore plus nécessaire que celle des articles devant les adjectifs synonimes ou approchans.

A. F. — On a trouvé la repetition de si nécessaire nonseulement avec les adjectifs contraires, mais aussi avec les synonimes et approchans.

## Soy, pronom.

Ce pronom demonstratif ne se rapporte iamais au pluriel, si ce n'est quelquefois auec la preposition de. Par exemple, vn celebre Escriuain a dit, comme gens qui ne croyent pas auoir occasion de penser à soy, sans doute il s'est mespris; il faut dire comme gens qui ne croyent pas auoir occasion de penser à eux. Et ce seroit parler estrangement de dire, ils ne font pas tant cela pour vous que pour soy, ou ils seront plustost cela pour soy que pour vous, au lieu de dire, ils ne seront pas tant cela pour vous que pour eux, ou pour eux que pour vous. Il y a vne pareille chose en la langue Latine pour suus et ipse, qui ne veulent pas estre confondus à moins que de faire vn solecisme. Et l'on a remarqué qu'un excellent Grammairien (c'est Laurens Valle), faisant cette observation, et reprenant auec raison des passages de certains Autheurs celebres, qui y auoient manqué, a commis luy-mesme la faute au mesme lieu où il la reprenoit, tant il est aisé de faillir en toutes choses.

- T. C. Monsieur de Vaugelas qui dit ici que soy se peut quelquesois rapporter au pluriel avec la préposition de en a donné un exemple dans la remarque qui a pour titre soy, de soi; ces choses de soy sont indissérentes. Il est vrai que cette saçon de parler est approuvée de beaucoup de monde, mais il saut prendre garde que de soy ne peut estre mis qu'avec les choses, et non avec les personnes, car on ne diroit pas bien, ces hommes de soy ne sont pas grand'chose, il saut dire, ces d'eux-mesmes ne sont pas grand'chose. J'ai rapporté sur cette remarque les judicieuses observations du Pere Bouhours, touchant soy employé au singulier.
- A. F. Ce que dit M. de Vaugelas dans cette Remarque est tres-juste. Il n'y donne point d'exemple où le pronom démonstratif soy, puisse estre rapporté au pluriel avec la prépo-

sition de; mais il en donne un dans la Remarque qui a pour titre, soy, de soy. Ces choses de soy sont indifferentes.

# Belle et curieuse exception à la Reigle des preterits participes.

I'ay fait vne Remarque bien ample sur les Preterits participes, où ie croyois auoir traité de tous les vsages qu'ils peuuent auoir, et dit de quelle façon il s'en falloit seruir; car c'est vne des choses de toute nostre Grammaire, que l'on sçait le moins, et dont mesmes les plus sçauans ne conviennent pas, si ce n'est aux vsages que nous auons marquez comme indubitables parmy eux. Mais j'ay oublié vne des façons d'employer ces preterits participes. C'est quand le nominatif qui regit le preterit participe ne va pas deuant ce preterit, mais apres. Par exemple, la peine que m'a donné cette affaire; en cette phrase, affaire, est le nominatif, qui dans la construction regit le preterit participe a donné. On demande donc s'il faut dire la peine que m'a donné cette affaire, ou que m'a donnée cette affaire. La Reigle generale, comme nous auons fait voir en la Remarque alleguée, est que le preterit participe mis apres le substantif, auquel il se rapporte, suit son genre et son nombre, comme la lettre que j'ay receuë et non pas que j'ai receu, parce que le substantif lettre, estant deuant le preterit participe j'ay receuë, il faut que ce preterit se rapporte au genre du substantif precedent; Que si le substantif estoit apres, il faudroit dire j'ay receu la lettre, et non pas j'ay receue la lettre. Ainsi pour le nombre on dit les maux qu'il a faits, et non pas les maux qu'il a fait. Neanmoins voicy vne exception à cette Reigle; car encore que le substantif soit deuant et le preterit participe apres en cet exemple, la peine que m'a donné cette affaire, si est-ce qu'à cause que le nominatif qui regit le verbe est apres le verbe, ce preterit n'est point sujet au genre ny au nombre du substantif qui le precede, et il faut dire la peine que

m'a donné cette affaire, et non pas la peine que m'a donnée, de mesme au pluriel les soins que m'a donné cette affaire; les inquietudes que m'a donné cette affaire : et non pas les soins que m'a donnez, ny les inquietudes que m'a données. Il faut donc ajouster à la Reigle génerale, que le nominatif qui regit le verbe soit deuant le verbe, et non pas apres.

T. C. — Dans la Note que j'ai faite sur la Remarque qui a pour titre, de l'usage des participes passifs dans les préterits, l'ai déjà parle de l'exception qui fait le sujet de celle-ci. La règie que M. de Vaugelas y establit, est suivie de la pluspart des habiles escrivains, et quoique je l'aye veue contestée de quelques-uns, je n'ai pas laissé de la rapporter comme une règle générale que l'usage autorisoit. Cependant après y avoir hit une entière réflexion, j'avoue que je ne puis condamner ceux qui sont dissiculté de la suivre. Si on dit, la peine que m'a donné cette affaire, c'est parce que les mots qui sont après m'a donné, empeschent qu'on ne distingue si l'on prononce m'a donné, au lieu qu'en disant, la peine que cette efaire m'a donnée, on s'arreste assez après ce dernier mot pour faire entendre donnée. C'est ce qui a fait dire à quelques-uns, que quand le participe est suivi de quelques mots, il ne doit point s'accorder en genre, et en nombre avec l'accusatif qui le précède, et qu'il faut dire, les Lettres que j'ai receu de mon Pere, à cause de ces mots de mon Pere, qui estant prononcez de suite sans qu'on s'arreste à receu, ne laissent point distinguer si l'on prononce que j'ai receu ou que j'ai receues. Ainsi je tiens que c'est fort bien parler que de dire, les maux qu'a enfantez la rébellion, les mesures qu'a prises le Roi. On ne sauroit condamner ces phrases, qu'en establissant pour une règle sans exception, que toutes les fois que le nominatif qui régit le verbe est après le verbe, le préterit participe n'est sujet ni au genre ni au nombre du substantif qui le précède. C'est dans ces termes que M. de Vaugelas establit la regle. Si elle est à observer à l'égard de cette phrase, la peine que m'a donné cette affaire, parce que affaire qui est le nominatif de m'a donné, est après son verbe, ce qui est cause que le participe donné ne se met point au mesme genre du relatif que, qui se résout par laquelle, et qui est l'accusatif de m'a donné, la peine laquelle m'a donné cette affaire, cette mesme règle doit estre observée dans toutes les phrases où le nominatif sera après le verbe, et l'accusatif devant. Ainsi il faudra dire en parlant d'une

semme, l'erreur où l'a retenu le malheur de sa naissance, ce qui me paroit insoustenable. Cependant le malheur qui est le nominatif du verbe, est après le verbe, et la, qui en est l'accusatif, et qui se rapporte à femme est devant ce mesme verbe. Il saut pourtant dire, l'erreur où l'a retenue le malheur de sa naissance. Dira-t-on que si au lieu du relatif la, il y avoit que, on suivroit la règle du nominatif après le verbe, et qu'on diroit cette femme qu'avoit retenu long-temps dans l'erreur le malheur de sa naissance, et non qu'avoit retenue? Je ne le croi pas, ou il faudroit du moins que l'on demeurast d'accord que la règle ne devroit estre observée, que quand le relatif que précederoit le verbe, dont il seroit gouverné à l'accusatif. et qu'on ne la suivroit point quand le verbe seroit précedé des relatifs la ou les, et des pronoms me, te, nous et vous. asin de dire en parlant de semmes, l'erreur où l'a retenue, les a retenues, l'a retenue, t'a retenue le malheur de etc., l'erreur où nous a retenus, vous a retenus, les a retenus le malheur de. Ce ne seroit alors qu'une règle particulière pour le relatif que accusatif, mais devant un verbe qui auroit son nominatif après soi, et non pas une règle générale pour tous les préterits participes, quand les nominatifs qui les régiroient seroient mis après, et non pas devant. Il n'y a donc pas lieu de s'assujétir à une règle dont la pratique seroit si bornée. et puisque les exemples des relatifs la ct les, et des pronoms possessifs font voir clairement que le nominatif mis après son verbe, n'empesche point que les participes ne s'accordent en genre et en nombre avec ces pronoms, et avec ces relatifs, cela me fait croire que lorsqu'on a dit qu'il falloit escrire, les inquiétudes que m'a causé cette affaire, ce n'a esté que parce que la prononciation ne fait point connoistre si l'on dit, que m'a causé ou que m'a causées.

Monsieur de Vaugelas a raison de dire encore dans cette remarque que l'usage des préterits participes, est une des choses de toute notre Grammaire que l'on sait le moins. J'ai leu dans un Livre assez estimé, et qui n'a esté imprimé que depuis deux ans, ils se sont persuadez que pour réussir, etc. Elle s'estoit imaginée que, etc. C'est comme parle la pluspart du monde, et c'est mal parler : il faut dire, ils se sont persuadé, elle s'est imaginé. La raison est que le préterit participe ne change de genre et de nombre, que quand l'accusatif gouverné par le verbe, précede le verbe. On dit les fautes que j'ai faites, et non pas que j'ai fait, parce que le relatif que qui est devant j'ai faites, en est gouverné à l'accusatif. Ainsi il faut que le participe faites, s'accorde avec cet accusatif en genre et en nombre. On dit en parlant de femmes, je

les ai veues ce matin, et non pas, je les ai veu, parce que le relatif les qui est l'accusatif du verbe, est devant ai veues. Mais quand on dit, ils se sont persuadez; Elles se sont imaginées que, le pronom possessif se, qui est devant ces preterits participes, n'est pas à l'accusatif, mais au datif. C'est comme si on disoit, ils ont persuadé à eux, elles ont imaginé à elles, c'est-à-dire, elles ont mis dans leur imagination. mais elles ne se sont pas imaginées elles-mêmes, elles ne se sont pas produites, dans le sens qu'on dit, imaginer une chose, les choses que j'ai imaginées. Ainsi il faut dire nécessairement, ils se sont persuadé, elles se sont persuadé, elles se sont imaginé. Il saut dire tout de mesme, ils se sont représenté les périls où ils s'exposoient, et non pas, ils sc sont representez les périls, parce que le pronom se qui est mis devant representé est au datif, et non à l'accusatif, Ils ont representé à eux. Il faut dire tout au contraire, ils se sont representez en justice, et non pas, ils se sont representé, parce que se dans cet exemple est l'accusatif du verbe devant lequel il est mis, et cela veut dire, ils ont representé euxmêmes, c'est-a-dire, leurs propres personnes.

Le verbe qui embarrasse le plus dans l'usage du préterit participe, est le verbe laisser. Quelques-uns veulent qu'on dise, ils se sont laissez emporter à leur penchant, elle s'est laissée aller aux promesses qu'on lui a faites. Pour moi, je crois qu'il en faut user à l'égard de ce verbe, comme on en use à l'égard de faire, et je dirois, ils se sont laissé emporter à leur penchant; elle s'est laissé aller aux promesses qu'on lui a faites, de mesme qu'on dit, et qu'il faut dire, ils se sont fait peindre, elle s'est fait peindre, et non pas, ils se sont faits, elle s'est faite peindre. On en trouvera les raisons dans la première remarque des préterits participes. J'ajousterai seulement ici sur ce mot *laisser*, que beaucoup de gens se servent d'une façon de parler qui est condamnée de tous ceux qui ont l'oreille un peu délicate. Ils disent en voulant conter quelque nouvelle, je me suis laissé dire. Il faut dire simplement, on m'a dit, j'ai oui dire. Il semble qu'il faille souffrir quelque violence, qui contraigne à se laisser dire.

Il y en a d'autres qui disent par exemple, quoiqu'il soit fort accablé par les grandes pertes qu'il a faites, il ne laisse pas que de chercher à se divertir. La particule que est inutile, et même vicieuse après le verbe, laisser, et tous ceux qui parlent bien, disent seulement, il ne laisse pas d'agir, il ne laisse pas de le voir tousjours, et non pas, il ne laisse pas que d'agir, il ne laisse pas que de le voir.

J'acheve ce que j'ai observé sur les préterits participes en

répondant à ce qui peut estre opposé contre la régle establie. que le participe ne change de genre et de nombre, que quand l'accusatif régi par le verbe, est devant le verbe. On dit, ils se sont repentis, elle s'est abstenue, et non pas, ils se sont repenti, elle s'est abstenu. Cependant ces deux participes changent de genre et de nombre, quoiqu'on ne puisse dire que se qui est devant ces deux verbes, en soit gouverné à l'accusatif puisque ce sont des verbes neutres passifs, et que ces sortes de verbes ne sauroient jamais gouverner l'accusatif. Il y a là-dessus une règle qui ne souffre point d'exception. Tous les verbes ausquels le pronom possessif se est joint à l'infinitif, et qui peuvent estre suivis d'un génitif, prennent le genre et le nombre de leurs nominatifs dans le préterit participe. On dit à l'infinitif, se repentir, s'abstenir de quelque chose, et par consequent il faut dire, ils se sont repentis, elle s'est abstenue, parce que repentis et abstenue, doivent s'accorder en genre et en nombre avec ils et avec elle, qui sont les nominatifs de ces deux verbes, ce qui ne se fait pas dans ils se sont imaginé, elle s'est imaginé, parce qu'on dit à l'infinitif s'imaginer une chose, et qu'on ne peut dire, s'imaginer d'une chose. On dit de mesme, ils se sont plaints, elle s'est plainte; ils se sont faschez, elle s'est faschée, ils se sont apperceus, elle s'est apperceue, parce qu'on dit, se plaindre, se sacher, s'appercevoir de quelque chose.

Il me reste à parier d'une autre faute qui n'est pas fort ordinaire, mais qui pourtant ne laisse pas d'échapper à quelques-uns. J'ai leu depuis peu dans un discours, qui d'ailleurs est bien escrit, cette conduite m'a parue si criminelle. Je crus d'abord que c'estoit une faute d'écriture, mais je remarquai dans toute la suite que l'Auteur de ce discours en usoit partout de mesme. Le participe paru ne peut recevoir ni genre ni nombre, parce qu'il se met tousjours avec le verbe auxiliaire avoir, qui ne souffre point qu'aucun participe s'accorde avec son nominatif. Le participe d'apparoistre prend le genre et le nombre du nominatif du verbo, parce qu'il se met avec le verbe estre. Une grande lumière est apparue tout d'un coup, des spectres horribles nous sont apparus, et en général il n'y a que les participes joints avec le verbe estre qui s'accordent avec le nominatif. On dit, ils sont entrez, elle est entrée et ils ont entré, elle a entré, et non pas, ils ont entrez, elle a entrée. On doit dire de mesme, une grande lumière m'a apparu, des spectres nous ont apparu, et non pas, m'a apparue, nous ont apparus.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

#### SYNONIMES.

Ie ne puis assez m'estonner de l'opinion nouuelle, qui condamne les synonimes et aux noms et aux verbes. Outre que l'exemple de toute l'antiquité la condamne elle mesme, et qu'il ne saut qu'ouurir vn livre Grec ou Latin pour la conuaincre, la raison mesme y repugne; Car les paroles estant les images des pensées, il faut que pour bien representer ces pensées là on se gouverne comme les Peintres, qui ne se contentent pas souuent d'vn coup de pinceau pour faire la ressemblance d'vn trait de visage, mais en donnent encore vn second coup qui fortifie le premier, et rend la ressemblance parfaite. Ainsi en est-il des synonimes. Il est question de peindre vne pensée, et de l'exposer aux yeux d'autruy, c'est à dire aux yeux de l'esprit. La premiere parole a desja esbauché ou tracé la ressemblance de ce qu'elle represente, mais le synonime qui suit est comme un second coup de pinceau qui acheue l'image. C'est pourquoy tant s'en faut que l'ysage des synonimes soit vicieux, qu'il est souuent necessaire, puis qu'ils contribuent tant à la clarté de l'expression, qui doit estre le principal soin de celuy qui parle ou qui escrit. Que si les synonimes sont souuent necessaires, autant de sois qu'ils le sont, autant de fois ils seruent d'ornement, selon cette excellente remarque de Ciceron, qu'il n'y a presque point de chose au monde soit de la nature ou de l'art, qui estant necessaire à vn sujet, ne serue aussi à l'orner et à l'embellir. Ie n'ay point donné d'exemple de ces synonimes, parce que i'ay dit que les liures des Anciens en estoient pleins : Mais en voicy deux de cet incomparable Orateur dans son liure De senectule, apres lesquels il n'en faut plus chercher; cumque homini Deus nihil mente præstabilius dedisset, huic divino muneri ac dono, nihil esse tam inimicum quam voluptatem. Remarquez, ie vous prie, muneri ac dono. Et plus bas, quod idem contingit ado-

lescentibus adversante et repugnante natura. Voyez aduersante et repugnante. Ne sont-ce pas là les deux coups de pinceau que ie dis, ou si nous voulons encore emprunter vne comparaison de ceux qui battent de la monnoye, ne sont-ce pas comme deux coups de marteau pour mieux imprimer la marque du coin, et ne sont-ce point encore comme ces deux coups que donnent des Imprimeurs pour mieux marquer dans la feüille, qui est sous la presse, la figure de leurs caracteres? Il est vray qu'il n'en faut pas abuser, et qu'vne seule parole est souuent vne image si parsaite de ce que l'on veut representer, qu'il n'est pas besoin d'en employer deux, la premiere ayant fait l'impression entiere dans l'esprit du Lecteur, ou de l'Auditeur; et c'est le défaut qu'on reproche au grand Amyot, d'estre trop copieux en synonimes; mais nous deuons à ce defaut l'abondance de tant de beaux mots et de belles phrases, qui font les richesses de nostre langue. On peut dire que c'est vn thresor qu'il a laissé, mais qu'il faut mesnager et dispenser auec jugement sans gaster le stile en le chargeant de synonimes; outre qu'ils obligent à vne frequente repetition de la conjonctiue et, ce qu'il faut euiter selon la Remarque que nous en auons faite en son lieu, si nous voulons rendre nos periodes agreables. Sans doute le stile veut estre esgayé, non pas estouffé ny accablé de mots superflus, et en toutes sortes d'ouurages il y doit auoir vne certaine grace, qui resulte de la proportion que le plein et le vuide ont ensemble: De sorte que comme c'est vne erreur de bannir les synonimes, c'en est vne autre d'en remplir les periodes. Il faut que le jugement, comme j'ay dit, en soit le dispensateur et l'œconome, sans que l'on puisse donner vne reigle certaine pour sçauoir quand il en faut mettre, ou n'en mettre pas. Seulement est-il tres-certain, qu'il est mieux de n'en vser pas fort souuent; et si ie ne me trompe, il me semble, qu'à la fin de la periode ils ont beaucoup meilleure grace, qu'un nul autre endroit. On peut s'en esclaircir dans les bons Autheurs, sans qu'il soit necessaire d'en

rapporter des exemples, mais s'il en faut dire la raison, c'est à mon auis, parce que le sens estant complet à la fin de la periode, et par consequent l'esprit du Lecteur ou de l'Auditeur demeurant satisfait, et n'estant plus en suspens ny impatient de sçauoir ce qu'on luy ueut dire, il reçoit volontiers le synonime, ou comme vne plus forte expression, ou comme vne ornement, ou comme estant tous les deux ensemble, ou bien encore si vous voulez, comme vne piece à arrondir la periode, et à luy donner sa cadence.

Enfin ce n'est pas de cette façon que la langue Françoise doit faire parade de ses richesses, en entassant synonimes sur synonimes, mais en se seruant tantost des vns et tantost des autres selon les occasions qu'il y a de les employer et de reuestir en diuers lieux vne mesme chose de paroles differentes. Sur quoy il faut que ie die que iamais nostre langue ne m'a paru si riche ny si magnifique que dans les escrits d'vne personne, qui en vse de cette sorte. Il ne multiplie point les synonimes des mots ny des phrases, qui arrestent l'esprit du Lecteur, mais gaignant pays et fournissant tousjours de nouuelles choses il leur donne de nouueaux ornemens; il soustient si bien la grandeur et la pompe de son stile selon la dignité du sujet, que non seulement il iustifie nostre langue de la pauureté, qu'on luy reproche, mais il fait voir qu'elle a des thresors inespuisables. l'ay accoustumé de luy dire que son stile n'est qu'or et azur, et que ses paroles sont toutes d'or et de soye, mais ie puis dire encore auec plus de verité, que ce ne sont que perles et que pierreries.

Il reste à remarquer vne chose tres-importante sur les synonimes; c'est que les synonimes des mots comme nous auons dit, sont fort bons, pourueu qu'ils ne soient pas trop frequens, mais les synonimes des phrases pour l'ordinaire ne valent rien, et dans les meilleurs Autheurs Grecs et Latins si l'on y prend garde, on n'en trouuera que tres-rarement, et encore ne sera-ce pas peut-estre vne phrase synonime, mais qui dira quelque chose de plus que la premiere, au

lieu qu'ils sont pleins de synonimes de mots. Il n'y a que Seneque, qui aussi en a esté repris, comme corrupteur de la vraye eloquence, disant bien souuent de suite vne mesme chose en plusieurs façons et auec des pointes disserentes, sans se souuenir du sentiment et du precepte de son pere, qui en la Controuerse 28 reprend Montanus et Ouide mesme de ce vice. Habet, dit-il, hoc Montanus vitium, sententias suas repetendo corrumpit, dum non est contentus vnam rem semel bene dicere, essicit ne bene dixerit; Et propter hoc et alia, quibus orator potest poètæ similis videri, solebat Scaurus Montanum inter oratores Ouidium vocare, nam et Ouidius nescit, quod bene cessit, relinquere. La raison pourquoy les synonimes des phrases sont vicieux, et ceux des mots ne le sont pas, est naturelle; car l'esprit humain impatient de sçauoir ce qu'on luy veut dire, aime bien deux mots synonimes, parce qu'ils le luy font mieux entendre, et qu'vn mot est bien tost dit, mais il n'aime pas deux phrases ou deux periodes synonimes, parce qu'vne phrase ou vne periode entiere est trop longue, et que la premiere ayant acheué le sens, et exprimé clairement vne pensée, il veut que l'on passe aussitost à vne autre et de celle là encore à vne autre jusqu'à la fin, c'est à dire jusqu'à ce qu'il soit pleinement satissait de ce qu'il desire sçauoir; au lieu que deux phrases, ou deux periodes synonimes le tiennent en suspens, le font languir, et pour de nouuelles choses qu'il demande, ne luy donnent que de nouuelles paroles. Que si apres deux phrases synonimes il y en a encore vne troisiesme, et quelquesois vne quatriesme tout de suite, et qu'ainsi tout le style soit composé de ce genre d'escrire, comme nous auons certains Autheurs d'ailleurs tres-renommez, qui l'affectent, on peut dire que ce stile là est tres-vicieux, et qu'il ne scauroit presque l'estre dauantage.

T. C. — J'entre tout-à-fait dans le sentiment du Pere Bouhours, qui condamne les Synonimes, lorsqu'ils ne contribuent ni à la clarté de l'expression ni à l'ornement du discours, tels que sont contentement et satisfaction, bornes et limites, dans ces deux exemples qu'on rapporte. Jai leu vostre Lettre avec tout le contentement et la satisfaction que, etc. Outre que satisfaction n'ajouste rien à contentement, je voudrois dire, et toute la satisfaction, parce que la conjonction et. semble joindre tout avec les deux substantifs, et qu'estant de divers genres, chacun veut un adjectif qui lui soit propre. Je ne sai mesme si on ne diroit pas mieux, avec tout le contentement, et tout le plaisir possible, que de dire, avec tout le contentement et le plaisir possible, quoique ces deux substantifs soient du mesme genre. L'autre exemple est, ce n'est pas seulement pour estre le plus bel esprit de votre siecle que vous ressemblez à Ciceron, ni pour avoir étendu presque à l'infini les bornes et les limites de l'éloquence de votre Nation. Limites ne dit pas plus que bornes, et comme la periode demeure assez arrondie sans ce synonime, on le pourrolt supprimer, car c'est sur-tout pour donner plus de cadence à la periode qu'on peut se permettre les Synonimes, n'y ayant rien de plus desagréable à l'oreille qu'un second membre qui n'a point son étendue, et qui sinissant trop tost ne répond pas au premier. Le Pere Bouhours, après avoir expliqué la comparaison que fait le Cardinal Palavicin des mots superflus aux Passevolans, en ce que les lecteurs délicats ont autant de peine à voir une mesme chose revestue de paroles différentes, que les Commissaires des Guerres en ont à voir passer plusieurs fois en reveue les mesmes Soldats sous des habits differents, dit qu'il ajouste que l'usage de ces Synonimes ne se peut permettre que quand on fait parler une personne passionnée; qu'alors ils se soussrent, et qu'ils plaisent mesme quelquefois, parce que c'est le propre de la passion d'user de redites, et d'exprimer la mesme pensée avec toutes les paroles qui se présentent. Il est certain que toutes les choses dites avec trop d'ordre et d'exactitude dans la passion, sont fort éloignées de representer le naturel.

A. F. — Cette Remarque est tres-belle et tres-sensée, et il faut s'y conformer, pourveu qu'on sçache le faire à propos.

## Si l'on dit bon-neurs, au pluriel.

L'opinion commune est que bonheur, ne se dit qu'au singulier, et que l'on ne dit iamais bonheurs,

au pluriel, quoy que l'on die malheur et malheurs en tous les nombres. I'ay dit que c'estoit l'opinion commune, parce que j'ay veu des gens tres-sçauans en nostre langue, et tres-excellens Escriuains, qui soustiennent le contraire, et alleguent des exemples, où l'on ne sçauroit dire que bonheurs, au pluriel, ne fust bien dit, comme il luy pourroit arriver tous les malheurs et tous les bonheurs du monde, il ne se hausse ny ne se baisse, il porte tousjours mesme visage. Ils donnent encore cet exemple. Il est si heureux, que pour vn malheur qui luy arrive, il luy arrive cent bonheurs. Pour moy, ie le trouuerois bon en certains endroits, comme aux exemples que nous venons de donner, et autres semblables: Mais auec tout cela ie n'en voudrois pas vser, puis que la plus-part du monde le condamne, et que ie me souuiens de cette belle disserence qu'il y a entre les personnes et les mots, qui est que quand vne personne est accusée et que l'on doute de son innocence, on doit aller à l'absolution, mais quand on doute de la bonté d'vn mot, il faut au contraire le condamner, et se porter à la rigueur. A plus forte raison, si non seulement la plus-part en doutent, mais le condamnent comme on fait celuy-cy. Le passage de Scaliger en sa Poëtique est trop beau, pour n'estre pas allegué sur ce sujet. Contrà nobis, dit-il, atque Iurisconsulti sanxere, faciendum est, illis enim ita videtur præclariùs consuli rebus humanis, si decem sontes absoluantur, quàm si vnus innocens damnetur; Etenim verò Poëtæ id agendum est, vt potiùs centum bonos versus iugulet, quàm vnum plebeium relinquat.

T. C. — Je croi qu'on peut sort bien dire, depuis un certain temps il lui est arrivé toutes sortes de bonheurs, des bonheurs de toutes sortes. Se voir estimé de tout le monde, entrer dans les grandes charges, et acquerir la constance de son Prince, ce sont des bonheurs qui arrivent rarement à une mesme personne. Néanmoins M. Ménage dit, que Bonheur ne se dit plus seul au pluriel, c'est-à-dire, s'il n'est opposé à malheurs, et que mesme en ce cas-là, il ne se dit plus guérc. Quant à la prononciation, il dit qu'il saut prononcer heur, bon-

heur, mal-heur, et non pas, hur, bon-hur, mal-hur, comme on dit dans les provinces; mais qu'encore qu'il faille prononcer heur, bon-heur, mal-heur, on ne laisse pas de dire, hureux, bienhureux, malhureux. Il fait observer qu'on dit aussi valureux, quoique l'on prononce valeur.

A. F. — L'usage ordinaire de ce mot bonheur, est d'estre employé au singulier. Cependant on ne sçauroit condamner absolument les phrases de M. de Vaugelas, où il est au pluriel, et on croit qu'on peut dire, depuis un certain temps il luy est arrivé mille bonheurs.

## Allé, AU PRETERIT, comme il faut vser.

Cette remarque est separée et distincte de celle des preterits qui se seruent de participes passifs, dont nous auons traité à plein fond; Et neantmoins elle ne laisse pas de luy ressembler en quelque chose. Par exemple, on demande s'il faut dire ma sœur est allée visiter ma mere, ou est allé visiter ma mere; car on dit ma sœur est allée à Paris, et non pas est allé, et ainsi il semble qu'il faut dire ma sœur est allée visiter ma mere, et non pas est allé visiter. Neantmoins c'est tout au contraire, il faut dire est allé visiter, et non pas est allée visiter, parce que l'infinitif a cette proprieté d'empescher le verbe qui va deuant de se rapporter au genre, dont il est regi et precedé; Comme nous auons dit en la Remarque des preterits, qu'en parlant d'vne femme il faut dire je l'ay veu venir, et non pas je l'ay veuë venir, en quoy consiste ce que j'ay dit au commencement, que cette Remarque ressembloit en quelque chose à celle des preterits des participes passifs. Il en est du nombre, comme du genre, il faut dire par exemple, mes freres sont alle visiter ma mere, et non pas sont allez visiter, tout de mesme encore que l'on dit je les ay veu venir, et non pas je les ay veus venir.

T. C. — Comme je suis fort persuadė qu'il saut dire d'une semme, je l'ai veue venir, et non pas, je l'ai veu venir, par la

règle establie sur la remarque des préterits participes, je tiens de mesme qu'il est indispensable de dire, ma sœur est allée visiter ma mere, mes freres sont allez demander justice au Roi. Il en est de mesme du verbe venir, elle est venue me trouver, ils sont venus m'avertir. Tous les participes qui sont joints au verbe auxiliaire estre, prennent le genre et le nombre du nominatif du verbe, comme je l'ai déjà dit. M. de Vaugelas prétend que l'infinitif a la propriété d'empescher le verbe qui va devant de se rapporter au genre, dont il est régi et précédé. Je ne sai pas sur quoi il la fonde. Ce ne sauroit être que sur l'usage, mais comment le découvrir ? L'oreille qui en pourroit décider, ne peut connoistre si on dit ma sœur est allée visiter, ou est allé visiter, car M. de Vaugelas ne rapporte ici que des exemples où le participe allé précède des infinitifs qui commencent par des consonnes.

Je sens bien que devant des infinitifs qui commencent par une voyelle, mon oreille n'est pas contente, quand j'entens dire, mes freres sont allé apprendre au Juge, mes sœurs sont venu avertir ma mere. Cela blesse autant que si on disoit, mes freres sont allé à Paris, mes sœurs sont venu ici, puisque les infinitifs apprendre et avertir, ne doivent pas avoir plus de privilége que ces autres mots, à Paris et ici. Ainsi je ne doute point qu'il ne saille dire, sont allez apprendre, sont venues avertir.

Voici une observation fort curicuse que nous devons à M. Menage sur la disserence qu'il y a entre aller et venir. Il remarque qu'aller se dit du lieu où l'on est à celui où l'on n'est pas, et que venir au contraire se dit du lieu où l'on n'est pas à celui où l'on est. Un homme qui est à Paris, dira, qu'un courrier est allé de Paris à Rome en dix jours, et qu'il est venu de Rome à Paris dans le mesme temps. Il ajouste que venir reçoit deux exceptions, la premiere qu'il se dit aussi du lieu où l'on est à celui où l'on n'est pas lorsqu'on est prest de quitter ce lieu où l'on est, comme, je pars demain pour l'Anjou, voulez-vous venir avec moi, et non pas, voulez-vous aller avec moi? L'autre exception est, que venir se dit encore de ce mesme lieu où l'on est, à celui où l'on n'est pas, quand on parle de celui où l'on demeure; ainsi l'on dit à quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, voulez-vous venir demain disner chez moi. La raison qu'il donne de ces façons de parler c'est qu'on feint que la personne à qui ces choses sont dites, part ou partira du lieu où elle est, ou de celui où elle ira, pour se rendre au lieu où elle n'est pas.

A. F. — On a agité cette question long-temps, et enfin on

a décidé à la pluralité des voix selon le sentiment de M. de Vaugelas, que quand il suit un infinitif aprés les participes allé et venu, ces participes sont indeclinables, et ne reçoivent ny nombre ny genre. De sorte qu'il faut dire, Ils sont allé sçavoir si, etc. Blle est venu demander, etc., et non pas ils sont alles scavoir, elle est venuë demander. Quelques-uns ont soutenu que les verbes aller et venir devoient tousjours estre conjuguez de cette sorte, je suis allé, nous sommes allez, je suis venu, nous sommes venus, et au seminin, elles sont allées, elles sont venuës, quand mesme il suivroit un infinitif; mais leur avis n'a point esté approuvé; au contraire on a encore décidé que quelque nombre de mois qui se trouvent entre venu ou allé, et l'infinitif suivant, ces participes doivent tousjours demeurer indeclinables, et ainsi il faut dire, ils sont venu, ou elles sont venu ce matin chez moi sçavoir si, elc.

#### CONVENT.

Il faut escrire conuent, qui vient de conuentus, mais il faut prononcer couvent, comme si l'on mettoit vn u, pour l'n apres l'o. Cela se fait pour la douceur de la prononciation, comme on prononce Moustier, pour Monstier, vieux mot François qui veut dire Monastere. On dit Farmoustier, Nermoustier, S. Pierre le Moustier, au lieu de dire Farmonstier, Noir-Monstier, S. Pierre le Monstier auec vne n, comme il ne faut pas laisser de l'escrire, encore qu'on le prononce autrement. Impetratum est à consuetudine, suauitatis causa, ut peccare liceret, dit le Maistre de l'Eloquence, et cela se practique en toutes les langues.

- T. C. M. Menage veut qu'on prononce et qu'on escrive Couvent. Le Père Bouhours est du même avis. Néantmoins presque tout le monde écrit Convent, quoiqu'il soit certain qu'il faut prononcer Couvent. Je croi que ce qui fait conserver cette orthographe, c'est le mot de Conventuel qui se prononce comme il est écrit.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

Que dans les doutes de la langue il vaut mieux pour l'ordinaire, consulter les femmes et ceux qui n'ont point estudié, que ceux qui sont bien sçavans en la langue Grecque, et en la Latine.

Quand je parle icy des femmes, et de ceux qui n'ont point estudié, ie n'entens pas parler de la lie du peuple, quoy qu'en certaines rencontres il se pourroit saire qu'il ne le faudroit pas exclurre; et qu'on en pourroit tirer l'esclaircissement de l'Vsage, non pas qu'il faille en cela tant deferer à la populace, que l'a creu vn de nos plus celebres Escriuains<sup>1</sup>, qui vouloit que l'on escriuist en prose, comme parlent les crocheteurs et les harangeres. I'entens donc parler seulement des personnes de la Cour ou de celles qui la hantent, et dans le mot de personnes, ie comprens les hommes et les femmes qui n'ont point estudié, et crois que pour l'ordinaire, il vaut mieux les consulter dans les doutes de la langue, que ceux qui sçauent la langue Grecque et la Latine. La raison en est euidente; c'est que douter d'vn mot ou d'vne phrase dans la langue, n'est autre chose que douter de l'Vsage de ce mot ou de cette phrase, tellement que ceux qui nous peuuent mieux esclaircir de cet Vsage, sont ceux que nous deuons plustost consulter dans cette sorte de doutes. Or est-il que les personnes qui parlent bien François et qui n'ont point estudié, seront des tesmoins de l'Vsage beaucoup plus fidelles et plus croyables, que ceux qui sçauent la langue Grecque, et la Latine, parce que les premiers ne connoissant point d'autre langue que la leur, quand on vient à leur proposer quelque doute de la langue, vont tout droit à ce qu'ils ont accoustumé de dire ou d'entendre dire, qui est proprement l'Vsage, c'est à dire ce que l'on cherche et dont on veut estre esclaircy. Au lieu que ceux qui possedent plusieurs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malherbe.

langues, particulierement la Grecque et la Latine, corrompent souuent leur langue naturelle par le commerce des estrangeres, ou bien ont l'esprit partagé sur les doutes qu'on leur propose par les differens Vsages des autres langues, qu'ils confondent quelquesois, ne se souuenant pas qu'il n'y a point de consequence à tirer d'vne langue à l'autre. Par exemple ie vois tous les iours des personnes bien sçauantes, qui font erreur, masculin, lequel neantmoins aujourd'huy est feminin si déclaré, que qui le fait de l'autre genre, fait vn solecisme. Toutefois si vous en reprenez ces gens là, ils vous diront aussi-tost, qu'error en Latin est masculin et qu'il le doit estre aussi en François. De mesme ils croiront que seruir à Dieu, soit mieux dit que seruir Dieu, parce qu'en Latin on dit seruire Deo, au datif, et ainsi d'vne infinité d'autres. C'est pourquoi le plus eloquent homme qui ayt iamais esté, auoit raison de consulter sa femme et sa fille dans les doutes de la langue, plustost qu'Hortensius ny que tous ces autres excellens Orateurs qui fleurissoient de son temps. De là vient aussi que pour l'ordinaire les gens de lettres, s'ils ne hantent la Cour ou les Courtisans, ne parlent pas si bien ny si aisement que les femmes, ou que ceux qui n'ayant pas estudié sont tousjours dans la Cour. Nous auons à Paris vne personne de grand merite, qui ne sçait point la langue Grecque, ny la Latine, mais qui sçait si bien la Françoise, qu'il n'y a rien de plus beau que sa prose et que ses vers. Presque tous ceux qui se meslent de l'vn et de l'autre, et nos Maistres mesmes, le consultent comme leur oracle, et il ne sort gueres d'ouurage de prix, auquel il ne donne son approbation, auant que d'en expedier le priuilege.

<sup>1 «</sup> Je ne demande pas qui est marqué icy, car je le reconnois trop bien, et c'est à cet oracle que je demande la résolution de mes doutes et le pardon de mes importunitez. » (Clef de Con-RARD.) — Cette personne de grand mérite, qui ne sait point la langue grecque ny la latine, c'est Conrard lui-même. C'est Conrard qui expédiait le privilége aux auteurs, et celui des Remarques

A. F. — On a approuvé l'expedient que M. de Vaugelas fournit dans cette Remarque.

# De quelle façon il faut demander les doutes de la langue.

Ce n'est pas vne chose inutile de descouurir le moyen par lequel on peut scauoir au vray l'Vsage que l'on demande, quand on est en doute; Car faute de sçauoir la methode qu'il faut obseruer, et de quelle façon il faut interroger ceux à qui l'on demande l'esclaircissement du doute, on n'en est point bien esclaircy; au lieu que par le moyen que ie vais donner, on voit clairement la verité, et à quoy il se faut tenir. Par exemple, ie suis en doute s'il faut dire elle s'est fait peindre, ou elle s'est faite peindre, pour m'en esclaircir qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas aller demander, comme on fait ordinairement, lequel faut-il dire des deux; car dés là, celuy à qui vous le demandez, commence luy mesme à en douter, et tastant lequel des deux luy semblera le meilleur, ne respondra plus dans cette naïfueté, qui descouure l'Vsage que l'on cherche, et duquel il est question, mais se mettra à raisonner sur cette phrase, ou sur vne autre semblable, quoy que ce soit par l'Vsage et non pas par le raisonnement, que la chose se doit decider. Voicy donc comme i'y voudrois proceder. Si ie parle à vne personne qui entende le Latin, ou quelque autre langue, ie luy demanderay en Latin, ou en cette langue là, comme il diroit en François ce que ie luy demande en Latin, ou en cette autre langue; Et s'il n'en sçait point d'autre que la Françoise, il sera beaucoup plus difficile de luy former la question en sorte qu'il ne s'apperçoiue point du nœud de

de Vaugelas porte sa signature. Il est donc évident que cette Clef des Remarques de Vaugelas, comprise dans ses papiers, n'est pas de lui. Nous avons essayé, dans l'Introduction, d'en déterminer l'auteur.

(A. C.)

la difficulté, et du poinct auquel consiste le doute dont on se veut esclaircir; car c'est tout le secret en cecy, que de ne point donner à connoistre où est le doute, afin qu'on descouure l'Vsage dans la naïfueté de la response, qui ne feroit plus cet effet, si lors que l'on sçauroit dequoy il s'agit, on y apportoit le raisonnement, au lieu de la naïsueté. Si le m'adressois donc à vne personne, qui ne sceust point d'autre langue que la Françoise, ie luy dirois dans l'exemple que j'ay proposé, les paroles suiuantes. Il y a vne Dame qui depuis dix ans ne manque point de se faire peindre deux sois l'année par des peintres disserens. le vous demande, si vous vouliez dire cela à quelqu'en, de quelle façon vous le luy diriez sans repeter les mesmes paroles que i'ay dites. Ayant ainsi formé ma question, il est certain d'vn costé qu'on ne sçauroit iamais deuiner le sujet pour lequel ie la fais, et d'autre part il est comme impossible, que par ce moyen ie ne tire la phrase que ie cherche, où je trouueray l'esclaircissement de ce que ie veux sçavoir; car tost ou tard, cette personne seule, ou plusieurs ensemble dans vne mesme compagnie, à qui ie me seray adressé, ne manqueront point de dire elle s'est fait peindre, ou elle s'est saite peindre, et de ce qu'elles diront ainsi naisuement sans y penser et sans raisonner sur la difficulté, parce qu'elles ne scauent point quelle elle est, on descouurira le veritable Vsage, et par consequent la façon de parler, qui est la bonne, et qui doit estre suiuie.

Cet exemple peut seruir pour tous les autres, et il n'importe point quel circuit ou quelle voye on prenne, pourueu qu'on cache bien le doute dont on veut estre esclaircy, et que neantmoins on ayt l'adresse de tirer la phrase que l'on demande, où le doute est contenu; car le redis encore vne fois, que de demander de but en blanc, s'il faut dire ainsi, ou ainsi, est vn tres-mauuais moyen d'en sçavoir la verité, iusques là que i'ay remarqué bien souuent vne chose assez plaisante, que des personnes qui se seruoient constamment d'vne façon de parler, dont



plusieurs estoient en doute, lors qu'on a demandé à ces personnes là, s'il falloit dire de cette façon ou d'vne autre, pour l'ordinaire ils prononçoient contre ce qu'eux mesmes auoient accoustumé de practiquer, et contre la bonne opinion. C'est qu'en parlant sans reflexion et sans raisonner sur la phrase, ils parloient selon l'Vsage et par consequent parloient bien, mais en la considerant et l'examinant, ils se departoient de l'Vsage, qui ne peut tromper en matiere de langue, pour s'attacher à la raison, ou au raisonnement, qui est tousjours vn faux guide en ce sujet, quand l'Vsage est contraire.

T. C. — Selon les termes de la demande de M. de Vaugelas, il seroit naturel de répondre, Il y a une Dame qui se fait peindre deux fois l'année. Ainsi l'usage de, elle s'est fait peindre, ou elle s'est faite peindre, ne seroit point éclairci. li faudroit donc proposer la chose de cette manière. Si vous vouliez dire à quelqu'un qu'une Dame n'a point manqué depuis dix ans de se faire peindre deux fois l'année, par des Peintres differens, je demande de quelle façon vous le lui diriez, etc., car alors la réponse seroit, Il y a une Dame qui depuis dix ans s'est fait peindre deux fois l'année.

On vouloit savoir dernièrement s'il falloit prononcer Quinte-Curse, comme on prononce Quintus en Latin, en faisant sentir l'u, ou Quinte-Curse, comme nous prononçons quinze. Pour s'éclaireir de l'usage, on pria plusieurs personnes qui se trouvoient alors assemblées, de vouloir bien nommer les Auteurs qui avoient écrit la vie d'Alexandre. On ne manqua point de nommer Arrian et Quinte-Curse, et la plus grande partie fut pour Quinte-Curse en gardant la prononciation Latine. Les avis furent partagez sur Quintilien.

A. F. — Pour saire respondre, elle s'est fait peindre, ou elle s'est saite peindre, M. de Vaugelas devoit proposer la question au préterit et non au present, et dire; Il y a une Dame qui depuis dix ans n'a point manqué de se saire peindre deux sois l'année; car alors on respondroit mal si on disoit au present, Depuis dix ans elle se sait peindre deux sois l'année, qui est ce qu'on doit respondre, si la question n'est pas saite au preterit.

## De la plus grande erreur qu'il y ayt en matiere d'escrire.

La plus grande de toutes les erreurs en matière d'escrire, est de croire, comme font plusieurs, qu'il ne faut pas escrire, comme l'on parle. Ils s'imaginent que quand on se sert des phrases vsitées, et qu'on a accoustumé d'entendre, le langage en est bas, et fort esloigné du bon stile. Ie ne parle que des phrases et non pas des mots, parce qu'il n'y a personne à mon auis, qui pretende composer vn discours de paroles nouuelles et inconnues, c'est à dire, faire vne nouuelle langue qu'on n'entende point. Mais pour les phrases, leur opinion est tellement opposée à la verité, que non seulement en nostre langue, mais en toutes les langues du monde, on ne sçauroit bien parler ny bien escrire qu'auec les phrases vsitées, et la diction qui a cours parmy les honnestes gens, et qui se trouue dans les bons Autheurs. Chaque langue a ses termes et sa diction, et qui, par exemple, parle Latin comme font plusieurs, auec des paroles Latines et des phrases Françoises, ne parle pas Latin, mais François, ou plustost ne parle ny Francois ny Latin. Cela est tellement vray que ie m'estonne qu'il y ayt tant de gens infectez de l'erreur qui m'oblige à faire cette Remarque. Ce n'est pas que parmy les façons de parler establies et receuës, on ne puisse faire quelquefois des phrases nouuelles, comme nous auons dit ailleurs, mais il faut que ce soit rarement et auec toutes les precautions que i'ay marquées. Ce n'est pas non plus, que comme nostre langue s'embellit et se perfectionne tous les iours, on ne puisse employer quelques nouueaux ornemens, qui iusqu'icy estoient inconnus à nos meilleurs Escriuains, mais le corps des phrases et de la diction doit estre toujours conserué, et l'essence et la beauté des langues ne consiste qu'en cela. Il est vray que l'on doit entendre sainement cette maxime, qu'il faut

escrire comme l'on parle; car comme il y a diuers genres pour parler, il y a diuers genres aussi pour escrire, et il faut que le genre d'escrire responde à celuy de parler, le genre bas au bas, le mediocre au mediocre, et le sublime au sublime, de sorte que si i'employois vne phrase fort basse dans un haut stile, ou vne phrase fort noble dans vn stile bas, ie me rendrois egalement ridicule; Mais pour ces genres là, il y a des phrases en nostre langue qui leur sont affectées; et qu'on ne luy reproche point sa pauureté; car c'est bien souuent celle des mauuais harangueurs, ou des mauuais Escriuains, et non pas la sienne; Elle a des magazins remplis de mots et de phrases de tout pris, mais ils ne sont pas ouuerts à tout le monde, ou s'ils le sont, peu de gens sçauent choisir dans cette grande quantité ce qui leur est propre.

T. C. — Il est certain que beaucoup de personnes qui s'expliquent assez bien dans la conversation. font de fort méchantes Lettres, parce qu'ils croient qu'il faut escrire autrement que l'on ne parle. Il n'y a rien de si dangereux que de vouloir donner dans les belles phrases. On ne manque guere à tomber par-là dans des expressions dures et guindées, qui font quelquefois qu'on s'éloigne du bon sens. Il faut exprimer co qu'on a dessein de dire sans qu'il y ait rien de recherché, et l'on escrit toujours assez bien, lorsqu'on n'emploie que les termes qui se présentent naturellement. Cela ne regarde que les simples Lettres, car pour les ouvrages que l'on voudroit donner au Public, je ne croi pas qu'il y ait personne qui en entreprenne, sans s'estre au moins formé quelque style.

A. F. — On n'a rien trouvé à dire sur cette Remarque.

#### AUTRUY.

Il y a des gens qui croyent que ce mot n'est pas bon, et qu'il est vieux, et à cause de cela ils disent tousjours autres, pour autruy. Mais ils se trompent extremement; car au contraire c'est vne faute, et ce n'est pas parler François que de dire autres, en beaucoup d'endroits, où il faut dire autruy. Par exemple, il ne faut pas desirer le bien des autres, est tres-mal dit, il faut dire le bien d'autruy. Autres, a relation aux personnes dont il a desja esté parlé, comme si je disois, il ne faut pas rauir le bien des ons pour le donner aux autres, ie dirois bien, et de dire, il ne faut pas rauir le bien des uns pour le donner à autry, ne seroit pas parler François; parce que quand il y a relation de personnes, il faut dire autres, et quand il n'y a point de relation, il faut dire autruy. D'ailleurs autre, s'applique aux personnes et aux choses, mais autruy, ne se dit que des personnes et tousjours auec les articles indefinis. Ie sçay bien que quelques Grammairiens disent qu'autruy, se met quelquefois auec l'article definy, et qu'alors il veut dire le bien, et non pas la personne, par exemple, ie ne veux rien de l'autruy, pour dire du bien d'autruy, mais cette façon de parler est du vieux temps, d'où M. de Malherbe l'a ramenée, disant,

## A qui rien de l'autruy ne plaist.

Aujourd'huy elle n'est plus en vsage, que dans la lie du peuple, pourquoy ne dirons nous pas, ie ne veux rien d'autruy?

- T.C. Autruy est un terme plus général qu'autres, qui comme dit M. de Vaugelas a toujours relation aux personnes, dont on a déjà parlé. Ainsi on dira plustost, Il ne faut point faire à autruy ce que nous ne voulons pas qui nous soit fait, que de dire, il ne faut point faire aux autres, quoique peut-estre ce ne fust pas mal parler. M. Chapelain marque sur l'autruy, que c'est un terme de la formule dont les Seigneurs se servent ensaisinant les Contrats d'acquisition. sauf notre droit et l'autruy, c'est-à-dire, celuy d'autruy.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur toute cette Remarque. L'autruy n'est plus du tout en usage, si ce n'est en de certaines formules, sauf nostre droit et l'autruy.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> « Ensaisiner, mettre en possession. » (Dictionn. de NICOD). (A. C.)

#### ARONDELLE, HIRONDELLE, HERONDELLE.

On dit arondelle, hirondelle, et herondelle, mais herondelle, auec e, est le meilleur, et le plus vsité des trois. C'est à mon auis, parce que nostre langue qui aime la douceur de la prononciation, change volontiers l'a, en e, n'y ayant point de doute que l'a, est vne voyelle beaucoup moins douce que l'e. Nous en auons donné des exemples en diuers endroits, qu'il n'est pas besoin de repeter icy. Mais quand nous dirons, qu'il n'en faut pas pourtant abuser, ny dire merque, pour marque, merry pour marry, ny serge, pour sarge, ie ne crois pas que ce soit vne repetition inutile, veu le grand nombre de gens qu'il y a qui manquent en ces trois mots, et en quelques autres semblables. Apres herondelle, le meilleur est hirondelle, quoy que ce dernier ayt plusieurs partisans capables de l'authoriser, et mesme de le disputer à l'autre.

P. — L'Auteur met Arondelle pour le moins bon, cependant c'est le vrai mot. Belleau a fait une Ode de l'Arondelle. Voyez le mesme Belleau en ses Bergeries au mois d'Avril et de May. Coësseteau en son Livre des Passions, au Traité de l'Amour, si je ne me trompe, dit, Une Arondelle ne fait pas le Printemps. Le mot Herondelle se dit par le peuple, de la mesme sorte qu'il dit cherrette pour charrette, chertier, chercutier, au lieu de chartier, charcutier. Neantmoins il faut dire la rue de l'Herondelle, qui est une rue de Paris, parce qu'elle n'est connue que par ce nom. Hirondelle est Latin, et n'est connu que de ceux qui savent le Latin, et qui pensent qu'il y faut ramener le François autant qu'on peut. Amyot dit tousjours Arondelle. Voyez au livre 8. question 7. des propos de table, au commencement, où il parle du précepte de Pythagore de ne recevoir point d'Arondelle en sa maison. Celui qui a traduit le 12. Tome d'Amadis, au 84. chap. p. 304. dit Arondelle. Neantmoins il faut consesser que maintenant Hirondelle l'emporte. Marot en ses Opuscules p. 37. dit Arondelle. Alain Chartier en sa Ballade 4. dit Arondelle.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer dit qu'Arondelle est le vrai

mot François, témoin nos vieux Livres qui disent arondes: que le païs Latin a préféré Hirondelle à cause de hirundo, et qu'Herondelle est du franc badaudois qui change toujours l'a en e, comme Mademe pour Madame. Il ajouste que cela n'empesche pas que si Herondelle est plus en usage que les autres, on ne doive s'en servir, puisqu'on a bien préféré *Made*moiselle à Madamoiselle. Il n'y a point de doute que si l'usage s'estoit déclaré pour Herondelle, il faudroit le dire, mais il est certain que tout le monde dit aujourd'hui Hirondelle : et M. Chapelain a eu raison de décider que c'est le seul bon des trois. Il dit que seu M. de l'Etoile, de l'Académie Françoise, étoit pour *Herondelle*, et que ce fut sur son avis que M. de Vaugelas se détermina. M. Menage qui trouve aussi-bien que M. de la Mothe le Vayer qu'il a choisi le pire des trois, convient avec lui qu'aronde étoit l'ancien mot François, ce que l'on connoist par ces mots en queue d'aronde, que les Menuisiers disent encore aujourd'hui, au lieu de en queue d'Hirondelle. Il dit que d'aronde on a fait le diminutif arondelle, et qu'on appelloit autrefois à Paris la rue d'arondelle, celle que l'on appelle aujourd'hui de l'hirondelle: que cependant tous ceux qui parlent bien disent hirondelle; et qu'asin qu'on ne lui oppose point le témoignage de M<sup>11</sup>• de Scudery qui dans sa prose et dans ses vers a dit arondelle, il se sent obligé de marquer qu'elle a changé d'avis, et qu'elle dit présentement Hirondelle. Le Père Bouhours est aussi pour hirondelle, et après tant de fameux Ecrivains qui parlent sinsi, on ne sauroit parler autrement.

Je croi qu'on peut répéter ici avec M. de Vaugelas qu'il ne faut point dire merque et merri, pour marque et marri; mais asseurement il faut dire serge et non pas sarge.

A. F. — Arondelle et Herondelle ne se disent plus. Hirondelle, avec un i, est le seul des trois qui soit présentement en usage.

## Quelque vsage de la negative NE.

Nous auons fait vne remarque, où il se voit qu'auant pas, ou point, il est libre de mettre la negatiue ne, ou de ne la mettre pas, comme on peut dire auezvous point fait cela, et n'auez-vous point fait cela. Mais voicy vne addition à la Remarque, qui est imC'est que lors qu'on ne parle pas par interrogation, il faut tousjours mettre la negatiue ne, et ce seroit vne faute de ne la mettre pas, par exemple, il faut dire il veut sçauoir s'ils n'ont point esté mariez, et non pas, il veut sçauoir s'ils ont point esté mariez. Au lieu qu'en interrogation, on peut dire tous les deux, n'ont-ils point esté mariez, et ont-ils point esté mariez?

T. C. — On a déjà dit que M. Menage présère n'ont-ils pas fait, à ont-ils pas fait, sans la négative. Il trouve aussi, je ne compte pour rien, plus élégant que, je compte pour rien. Il semble qu'il y ait quelque disserence de sens entre ces deux façons de parier que M. de Vaugelas propose, lorsque l'on parle sans interrogation. Il veut sçavoir s'ils n'ont point été mariez, peut signisser, il veut savoir s'il est vrai, comme on le dit, que quoiqu'ils vivent en gens mariez, ils ne le sont pas effectivement; et quand on dit, il veut savoir s'ils ont point été mariez, on peut vouloir saire entendre, il soupçonne qu'ils sont mariez, et il veut savoir si cela est vrai.

Quelques-uns omettent la particule ne après de peur, et après les verbes craindre, et empêcher, et ils disent par exemple, il renonçoit aux plaisirs, de peur que s'y abandonnant trop, il oubliast ce qu'il devoit au service de son Prince. Il craignit qu'en lui pardonnant sa faute, il devinst plus téméraire. Il empescha que ses amis lui parlassent. Je croi qu'il est mieux de mettre la négative dans toutes ces phrases, et je dirois, de peur qu'il n'oubliast. Il craignit qu'il ne devinst. Il empescha que ses amis ne lui parlassent.

A. F. — La négative Ne est nécessaire non seulement dans la première, mais aussi dans la seconde phrase que M. de Vaugelas propose dans cette Remarque: il ne faut jamais dire, Avez-vous point fait cela? mais, n'avez-vous point fait cela?

#### DETTEUR.

Il sembleroit que ce mot, dont s'est seruy vn de nos plus celebres Escriuains, deuroit estre plus François que debiteur, parce qu'il s'esloigne plus du Latin, et s'approche plus du François dette, ou debte, d'où detteur, est formé. Mais il n'en est pas ainsi. Detteur, est vn vieux mot, qui n'est plus guere en vsage. Il faut dire et escrire debiteur. Nous auons ainsi beaucoup de mots en nostre langue, comme donation, et plusieurs autres, dont il ne me souuient pas maintenant, qui d'vne façon approchent beaucoup plus du Latin que de l'autre, et quoy que ceux qui tiennent moins du Latin semblent plus François, si est-ce que le plus souuent c'est tout le contraire, l'Vsage le voulant ainsi.

- T. C. Si detteur n'estoit plus guere en usage du temps de M. de Vaugelas, il ne l'est plus du tout à présent. On dit toujours débiteur.
- A. F. Ce n'est point assez de dire que *Detteur* n'est plus gueres en usage. Il est entièrement vieux, et ne se dit plus.

## De la situation des gerondiss estant et ayant.

Il faut que les gerondifs estant, et ayant, soient tousjours placez apres le nom substantif qui les regit, et non pas deuant, comme fait d'ordinaire vn de nos plus celebres Escriuains 1. Par exemple, il a escrit estant le bien-fait de cette nature, au lieu de dire le bien fait estant de cette nature. l'ay marqué les gerondifs estant, et ayant, parce que c'est en celà principalement que cet Autheur renommé commet cette faute, qui pourroit estre vn piege à ceux qui se proposent de l'imiter et qui se forment en tout sur ce modelle, s'ils n'estoient auertis par cette Remarque, que cette façon de parler est ancienne, et qu'elle n'est plus en vsage que chez les Notaires. Il en est de mesme du gerondif ayant, comme ayant ce bon homme fait tout son possible, au lieu de dire ce bon homme ayant fait tout son possible. Ie ne crois pas qu'aux verbes cette faute se puisse commettre.

1 « Malherbe. »

(Clef de Conrard.)

- T. C. M. de la Mothe le Vayer prétend qu'il y a quelquefois de l'élégance à mettre les gerondifs estant et ayant devant les noms substantifs dont ils sont régis. Il n'a pas raison. Cette transposition est vicieuse, et on n'escrit plus de cette sorte.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

#### Long pour Longue.

La commune opinion est, qu'il faut dire tirer de longue, et aller de longue, pour dire auancer, gaigner pays, faire du chemin, et non pas tirer de long, ny aller de long, comme l'a escrit vn de nos plus celebres Autheurs, et d'autres apres luy. Ie ne pense pas qu'Amyot ayt iamais vsé de cette façon de parler. Elle est fort basse, et ie ne voudrois pas m'en seruir en escriuant. Tirer en longueur, aller en longueur, sont des choses toutes differentes, de tirer de longue, et aller de longue; car tirer, ou aller en longueur, veut dire qu'il se passera beaucoup de temps, auant que l'on voye la fin de la chose, qui tire en longueur, au lieu que tirer, ou aller de longue, marque vn progres fort pront, par le moyen duquel on paruient bien tost au but que l'on se propose.

- T. C. Tirer de longue, et aller de longue, dans le sens marqué par M. de Vaugelas, sont des façons de parler qui ne sont pas aujourd'hui assez usitées pour les défendre contre tirer de long, et aller de long. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'au datif dans les manières de parler adverbiales, notre lan gue préfère le féminin, à la longue, à la légère.
- A. F. Tirer de longue et tirer de long, sont deux saçons de parler adverbiales, dont la signification est dissérente. Tirer de longue veut dire, s'en aller avec vitesse, comme en cet exemple: Après qu'il eut fait son coup, il tira de longue; et tirer de long signisse, durer long-temps. Cette affaire, cette maladie tirera de long.

## S'il faut dire LANDY, ou LANDIT.

Il faut escrire landit, auec vn t, à la fin, quoy qu'il ne se prononce pas, ce qui a esté cause que plusieurs ont creu qu'il falloit escrire landy. C'est ce que le disciple paye tous les ans à son Precepteur en reconnoissance de la peine, qu'il a prise à l'enseigner, et vient de ces deux mots Latins annus dictus, ou comme d'autres croyent d'indictum, d'où il s'ensuit qu'il faut escrire landit, auec vn t. Car c'est ordinairement au bout de l'an, c'est à dire de l'an scholastique, que ce present se fait au Precepteur. M. de Malherbe a escrit landit, auec vn t, dans sa traduction des bien-faits de Seneque; Voicy le passage, vous me direz, qu'à ce conte là vous ne deuez rien ny à vostre Medecin, qui a eu sa piece d'argent, quand il vous est venu voir, ny à vostre Precepteur à qui vous auez payé son landit. Et pour ce qui est de l'l, par laquelle ce mot commence, qui semble destruire cette veritable etymologie, il faut sçauoir qu'il est arriué à ce mot la mesme chose, qu'à plusieurs autres, dont nous donnerons icy des exemples, qui est que l'l, au commencement estoit l'article du mot, la voyelle qui la suit se mangeant par la rencontre de l'autre voyelle, qui commence le mot,

Cela n'est point vray, et jamais je ne l'ay ouy ainsy nommer dans l'Université: c'est une besveue de Malherbe, et Amyot dit tousjours écolage.

Le mot vient d'Indictum, Nundinas Indicti. Voyez les Antiquitez de S. Denys, l. IV, c. xvIII, p. 1259 et suiv. Voyez Belleforest en la vie de Charles le Chauve Chap. penult. Voyez Menage sur le mot de Landy, où il est de l'avis de Malherbe, et dit avoir appris ce

qu'il rapporte à ce propos de M. de Troye.

Le Landy que les Escholiers payoient autresois, ne se payoit pas aux Regens, mais au Recteur et aux Supposts de l'Université, et ce qui se donnoit pour le Landy se mettoit dans une bourse commune, pour sournir aux frais du Recteur, qui allait à S. Denys au temps de la Foire en grande cérémonie, accompagné des Facultez et des Officiers de l'Université, et de grand nombre d'Escholiers. Mais l'Arrest ou Resglement de 1608 a aboli ce droit de Landy, et par consequent cette grande cerémonie.

Marot, en ses Opuscules, p. 32, dit Le Lendy. (Note de PATRU.)

et l'on escriuoit ainsi l'an dit, en trois mots separez, dont l'article est conté pour vn; Mais depuis par corruption il est arriué, que l'article s'est ioint et comme incorporé auec an, de sorte que ne faisant plus qu'vn mot, il a fallu luy donner vn nouuel article, et dire le landit. Si nous n'en donnions des exemples, comme nous l'auons promis, il sembleroit que cette etymologie seroit bien tirée par les cheueux; il est certain qu'hedera, cette feüille tousjours verte s'est longtemps appelée en François hierre, il ne faut que lire les vieux Autheurs pour en estre asseuré, et mesmes l'Abbaye d'Hierre, s'appelle en Latin hedera; On a donc esté long-temps, que l'on disoit l'hierre, pour la hierre, à cause que l'e, et l'a, de l'article masculin et du feminin se mangent, comme chacun sçait, deuant la voyelle du mot suiuant; mais depuis on en a fait vn seul mot lierre, et alors il a fallu luv donner vn nouuel article, et dire le lierre. Tous nos meilleurs etymologistes croyent aussi que loisir, s'est formé de la mesme façon, et qu'anciennement d'otium, on auoit dit oisir, en François, et que l'I, qui va deuant oisir, en disant loisir, n'estoit que l'article, mais depuis s'estant tout à fait incorporé auec le mot, il luy a fallu encore un article nouueau, auec lequel on dit le loisir. Ie sçay qu'il y en a d'autres exemples indubitables en nostre langue, qui ne se présentent pas à point nommé, quand on en a besoin; mais ie suis asseuré qu'il y en a. Et cela est si familier à la langue Espagnole, que ce n'est pas vne merueille si la nostre en fait autant; car en tous les mots que les Espagnols ont pris de l'Arabe, qui commencent par al, comme alcoua, alguazil, almohada, alcalde, alcayde, et vne infinité d'autres, quoy que cet al, soit l'article Arabe, on n'a pas laissé d'y adjouster l'article Espagnol, et de dire el alcoua, el alguazil, el almohada, etc.

T. C. — M. Menage veut qu'on escrive landi. Ii dit qu'il vient d'indictum, et non pas d'annus dictus, comme le prétend M. de Vaugelas; que d'indictum, on a dit premierement, l'endict, puis lendit, lendi, et enfin landi.

A. F. — L'avis de l'Académie a esté, qu'on doit escrire Landit avec un t, et non pas Landi sans i; elle a préseré l'étimologie d'Indictum, à celle d'annus dictus.

## CONJURATEUR, pour CONJURÉ.

Conjurateur, pour vn homme qui est autheur ou complice d'vne conjuration, n'est pas François, il faut dire conjuré. Ce qui a trompé ceux qui ont dit les premiers conjurateur, c'est que la terminaison en estant actiue, et celle de conjuré, passiue, ils ont creu que le nom verbal, qui auoit la terminaison actiue deuoit estre employé pour exprimer vne action, et non pas celuy, qui a la terminaison passiue comme conjuré. Mais outre que l'Vsage le voulant ainsi, il n'y a plus de replique, cet Vsage est encore fondé sur ce que conjuré, vient du Latin conjuratus, qui signifie la mesme chose, et que les Latins nomment ainsi, et non pas conjurans, ny conjurator. D'ailleurs il n'est pas fort extraordinaire en nostre langue, qu'il y ayt des noms auec la terminaison passiue, qui neantmoins signifient vne action, comme affectionné, passionné, et vne grande quantité d'autres, non plus qu'il n'est pas nouueau, qu'il y ayt des noms auec la terminaison actiue, qui neantmoins ont vne signification passiue, comme chemin passant, etc.

- T. C. M. Chapelain ajouste à chemin passant, qui a la terminaison active, et la signification passive, tambour battant, et portes ouvrantes.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas touchant le mot de Conjurateur. On dit, à portes ouvrantes et tambour battant, dans la mesme terminaison et dans la mesme signification que chemin passant.

#### CELA DIT.

Cette phrase ne vaut rien, quoy que plusieurs l'es-

criuent, et particulierement la plus-part de ceux qui font des Romans. Elle ne se peut escrire, parce qu'elle ne se dit iamais, on dit ordinairement ayant dit cela, et c'est ainsi qu'il faut escrire. Ce qui les a trompez, c'est que l'on escrit fort bien cela fait, qui est bien meilleur, et plus elegant que de dire cela estant fait, mais ils ne considerent pas, que si on l'escrit, on le dit aussi, et qu'à cause qu'on ne dit point cela dit, il ne faut point aussi l'escrire.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer prétend que, cela dit, se prononce et s'escrit aussi-bien que cela fait, que M. de Vaugelas approuve. M. Chapelain dit que la phrase est vieille, et du style de Ronsard, qui disoit aussi, ce dit. Si cela fait, estoit une façon de parler receue, et plus élégante que, cela estant tait, je ne voi pas quelle raison on auroit de condamner, cela dit, puisque l'un paroit fort égal à l'autre.
- A. F. Cela fait n'a point paru plus élegant que cela estant fait; et l'on peut dire cela dit en manière d'ablatif absolu aussi-bien que cela fait.

## Pronoms possessifs.

Il faut repeter le pronom possessif, comme on repete l'article, par exemple, on dit le pere et la mere, et non pas les pere et mere; Ainsi il faut dire son pere et sa mère, et non pas ses pere et mere, comme dit la pluspart du monde, qui est vne des plus mauuaises façons de parler, qu'il y ayt en toute nostre langue. Par tout ailleurs il en faut vser aussi comme de l'article, par exemple, quand il y a des adjectifs auec des particules comme plus, moins, si, et autres semblables, il faut repeter le pronom possessif aux mesmes endrois où l'on repeteroit l'article, et non pas aux autres. On dit les plus beaux et les plus magnifiques habits, et l'on dit encore, les plus beaux et plus magnifiques habits, sans repeter l'article au second adjectif, selon la reigle des synonymes et des approchans dont nous avons souuent parlé. Ainsi

l'on dit ses plus beaux et ses plus magnifiques habits, et l'on dit encore, ses plus beaux et plus magnifiques habits, selon la mesme reigle. Mais on diroit mal, il luy a fait voir les plus beaux et plus vilains habits du monde, par la reigle contraire à celle des synonimes et des approchans, qui veut que l'on repete l'article, et que l'on die il luy a fait voir les plus beaux et les plus vilains habits du monde. C'est pourquoy il faut dire aussi il luy a fait voir ses plus beaux et ses plus vilains habits, en repetant deux fois ses, et non pas ses plus beaux et plus vilains habits. Ce que i'ay dit du pronom possessif de la troisieme personne, s'entend de mesme du possessif de la première et de la seconde personne au singulier et au pluriel.

T.C. — M. Chapelain a raison de dire, que, ses pere et mere, est une phrase Palatiale, et un style de pratique. M. de la Mothe le Vayer dit pourtant qu'on a tort de la bannir, et que c'est une propriété de notre Langue qu'il faut conserver. La raison qu'il en donne est, qu'elle s'emploie où l'on diroit autrement ses Parens, et où l'on veut unir les deux Auteurs de notre estre sans les considerer séparement, ce qu'il trouve significatif et élegant, comme, il a maltraité ses pere et mere, ses pere et mere sont morts; les pere et mere sont obligés de, etc.

Si l'on dit fort bien, ses plus beaux et plus magnifiques habits, c'est parce que les mesmes habits qui sont beaux, sont magnifiques, mais il faut dire nécessairement, Il lui a fait voir ses plus beaux et ses plus vilains habits, à cause que les habits qui sont beaux, ne sont pas les mesmes qui sont vilains, ce qui oblige à répeter le pronom possessif ses.

A. F. — On doit répéter les pronoms possessifs aussi-bien avec des adjectifs synonymes ou approchans, qu'avec des contraires. Ainsi il faut dire, ses plus beaux et ses plus magnifiques habits, et non pas, ses plus beaux et plus magnifiques habits, de mesme qu'on dit, il luy a fait voir ses plus beaux et ses plus vilains habits.

#### IUSQUES A AUJOURD'UY.

l'ay veu disputer à des gens qui parlent fort bien,

s'il faut dire jusques à aujourd'huy, ou jusques aujourd'huy. Ceux qui croyent qu'il faut dire jusques à aujourd'huy, alleguent pour leur raison, que la preposition jusques, soit qu'elle designe le temps ou le lieu; car elle sert à l'vn et à l'autre, regit d'ordinaire l'article du datif, soit singulier ou pluriel, comme jusques à l'année prochaine, jusques aux longs iours, jusques à Rome, jusques aux enfers, excepté en ces deux phrases seulement jusques icy, ou jusqu'icy, et jusques là, qui se disent toutes deux et pour le temps et pour le lieu, sans que jusques, soit suiuy du datif, ou de la preposition à; car ceux qui disent jusques à icy, et jusques à là, comme ie l'ay souuent ouy dire, parlent barbarement. Cela presupposé ils inferent qu'il faut dire jusques à aujourd'huy, comme l'on dit, jusques à demain, jusques à hier, jusques à ce jour.

Mais ceux qui sont de l'opinion contraire les combattent auec la mesme raison, et de leurs propres armes, disant, qu'à cause que jusques, doit estre suiuy du datif, ou de la preposition à, il faut dire, jusques aujourd'huy, parce qu'aujourd'huy, est vn mot qui commence par l'article masculin du datif au, et ainsi selon la propre Reigle des aduersaires il faut dire jusques aujourd'huy, et non pas jusques à aujourd'huy.

A cela ils repartent, qu'il est vray, qu'aujourd'huy, est vn mot, qui commence par l'article masculin du datif, mais que ce mot ne doit pas estre consideré selon son etymologie, ou sa composition, piece à piece, et separé en ces quatre mots au jour de, ou d'huy, mais comme vn aduerbe qui ne fait plus qu'vn mot en François, comme hodie, qui signifie aujourd'huy, ne fait qu'vn mot en Latin, quoy qu'il soit composé de deux, et comme demain, et hier, ne font aussi qu'vn mot en François; de sorte que de la mesme façon que l'on dit jusques à demain, jusques à hier, on doit dire aussi jusques à auiourd'huy, puis que demain, hier et auiourd'huy, sont trois aduerbes de temps, dont il se faut seruir tout de mesme sans mettre autre difference entre eux que, celle de leur signification.



Neantmoins on replique, qu'encore qu'il soit vray, qu'autourd'huy, ne fait plus qu'vn mot, qui est aduerbe, si est-ce que se rencontrant qu'il commence par l'article du datif, qui est celuy que la preposition jusques, demande, on se sert de cette rencontre, et on la mesnage si bien, qu'on se passe de la preposition à, et l'on se contente de dire jusques auiourd'huy, sans dire jusques à auiourd'huy, comme si auiourd'huy, n'estoit pas aduerbe, et vn seul mot, mais quatre mots separez, comme nous auons dit, au iour d'huy, et comme on diroit, iusques au iour d'hier. Outre qu'on euite la cacophonie des deux voyelles. Ce qui confirme cela, c'est vne autre façon de parler toute semblable, qui est iusques à cette heure; car ceux qui disent iusques à à cette heure, comme il y a en plusieurs, qui parlent ainsi au lieu de dire iusques à cette heure, disent si mal, que les partisans mesme de susques à auiourd'huy, les condamnent. Et neantmoins il n'y a pas plus de raison d'vn costé que d'autre, parce qu'à cette heure, est aduerbe aussi bien qu'auiourd'huy, et il ne faut pas alleguer, que la cacophonie des deux a, sonans de mesme, en iusques à à cette heure, en est la cause, et qu'en iusques à auiourd'huy, le second a, joint à l'u, fait vne diphthongue, qui varie le son du premier a, et qui se prononce comme vn o; car nostre langue n'a point d'esgard, comme nous auons dit plusieurs fois, à ces cacophonies, quand l'Vsage les authorise, puis que nous disons, il commença à dire, et qu'il le faut dire ainsi pour bien parler François, et non pas il commença de dire, et ce qui est bien plus encore, puis qu'il faut dire il commença à auoûer, non-obstant la cacophonie des trois, a, plustost qu'il commença d'auouer. Enfin ceux qui sont pour iusques à autourd'huy, ont encore trouué vne subtilité, qui est de dire que iusques, est vne preposition qui regit le datif, et qu'en ce mot auiourd'huy, l'article au, n'y est point au datif, mais à l'ablatif tout de mesme qu'en l'aduerbe Latin kodie, qui est encore vn mot composé de deux mots, on voit que ces deux mots sont à l'ablatif. A cela les autres respondent qu'il est tresvray que cet article defini au, en autourd'au, est ablatif, comme l'article indefiny à, en à cette heure, est ablatif aussi; Mais que l'article de l'ablatif et celuy du datif estant souvent semblables, comme il le sont en ces deux exemples autourd'au, et à cette heure, on se prevaut de la commodité, puis qu'ils se rencontrent tout propres pour estre aiustez sans aucun changement auec insques, qui demande vn datif.

Il y a pourtant certains endroits où non seulement on peut dire à auiourd'huy, mais il le faut dire necessairement, comme on m'a assigné à auiourd'huy, et non pas on m'a assigné auiourd'huy; car ce dernier seroit equiuoque, ou pour mieux dire, il ne significant pas que l'on m'a assigné à auiourd'huy, mais que c'est auiourd'huy qu'on m'a assigné. De mesme, on a remis cette affaire auiourd'huy, ne seroit pas bien dit pour dire on a remis cette affaire à auiourd'huy. Il y auroit dans l'intelligence de ces paroles on a remis cette affaire auiourd'huy, le mesme vice, et le mesme inconuenient qu'en celles-cy, on m'a assigné auiourd'huy.

- P. Amyot dit tousjours jusques aujourd'hui, en la vie de Ciceron n. 13. et autres lieux. Coeffeteau Hist. Rom. p. 460, dit N'ont sceu jusques aujourd'hui.
- T. C. Quoique de fort bons Auteurs ayent escrit jusques anjourd'hui, la plus commune opinion est qu'il faut dire, jusques à anjourd'hui. Ce qui me détermine à estre de ce sentiment, ce sont les exemples que M. de Vaugelas rapporte sur la fin de cette Remarque, pour connoistre qu'il faut dire necessairement à anjourd'hui. Cela fuit voir qu'anjourd'hui n'est regardé que comme un seul mot, puisque si on disoit, on m'a assigné anjourd'hui, cela ne signification pas, on m'a assigné pour m'obliger à répondre anjourd'hui, mais simplement, on m'a assigné anjourd'hui pour m'obliger à répondre dans un certain temps, et que pour marquer que c'est aujourd'hui que je dois répondre, je suis obligé de dire que je suis assigné à anjourd'hui. Il y a beaucoup de différence entre à cette heure et anjourd'hui. On a toujours écrit à cette heure en trois mots separez, ce qui est cause que la prépo-

sition jusque, trouvant à dans la première, lequel à est la marque du datif, ne demande point un second à, et cela empesche qu'on ne puisse escrire jusqu'à cette heure, au lieu qu'aujourd'hui s'escrivant toujours en un seul mot, peut souffrir à devant soi; jusqu'à aujourd'hui. M. Menage remarque qu'il y en a qui font une faute en prononçant aujord'hui pour aujourd'hui. C'est une prononciation vicieuse.

A. F. — Les deux exemples que rapporte M. de Vaugelas sur la fin de cette Remarque, et dans lesquels il faut dire nécessairement, On m'a assigné à aujourd'huy, et on a remis cette affaire à aujourd'huy, font voir qu'aujourd'huy n'est qu'un seul mot, devant lequel il faut mettre la marque du datif, quand il est précédé de la préposition jusque. Ainsi il faut dire jusqu'à aujourd'huy, et non pas jusqu'aujourd'huy. Personne ne dit jusqu'à à cette heure, ce seroit mettre deux fois la particule qui est la marque du datif. Il y a trois mots dans à cette heure, et il n'a aucun rapport avec aujourd'huy qui n'est qu'un seul mot. On a dit dans une des Remarques précédentes qu'il faut dire, il commença d'avoûer plustost que il commença à avoûer.

#### BIEN, au commencement de la periode.

L'aduerbe bien, au commencement de la periode, sent son ancienne façon d'escrire, qui aujourd'huy n'est plus gueres en vsage. Par exemple, vn de nos fameux Autheurs a escrit bien est-il mal aisé, bien crois-ie, et plusieurs autres semblables. On le dit encore quelquefois en parlant, mais il semble que ce n'est pour l'ordinaire qu'en raillerie, et qu'on ne l'escrit que rarement. I'entens en prose; car en vers M. de Malherbe en a souuent vsé, et ie trouue qu'il a aussi bonne grace en vers, qu'il l'a mauuaise en prose, pourueu qu'il soit bien placé, comme cet excellent ouurier auoit accoustumé de s'en seruir. Que si en prose, i'auois iamais à le mettre, ce seroit sans doute en cette phrase bien est-il vray, qui a beaucoup plus de force et de grace, que de dire, il est bien

1 « M. de Gombaud. » (Clef de Conrard.)

VAUGELAS. II. 20

vray. Vn de nos Maistres a escrit depuis peu, bien sçay-ie.

- T. C. Bien croi-je, bien fai-je, sont des façons d'escrire, dont on ne se sert plus du tout aujourd'hui. J'ai veu fort souvent, bien est-il vrai, dans des ouvrages estimez de tout le monde, mais j'avoue que je m'en suis toujours senti blessé, et que je dirois tout simplement, il est vrai que la plupart de ses amis, plustost que de dire, bien est-il vrai que la plupart de ses amis.
- A. F. Bien est-il vray, que M. de Vaugelas trouve avoir plus de force et plus de grace que il est bien vray, est une façon de parler qui n'est guere plus en usage que bien sçay-je. On dit mesme plus ordinairement, il est vray que, sans y mesler bien, que il est bien vray que.

#### GRACIEUX.

Ce mot ne me semble point bon, quelque signification qu'on luy donne; la plus commune et la meilleure est de signifier doux, courtois, ciuil, et de fait, quand on dit gracieux, on le met d'ordinaire apres doux, doux et gracieux, courtois et gracieux, et en cette compagnie il passe plus aisement. Vn de nos plus celebres Escriuains a dit, ils luy auoient apporté des responses les plus gracieuses du monde, pour dire les plus konnestes, les plus ciuiles. Ie ne voudrois pas m'en seruir. Il y a de certaines Prouinces, où l'on s'en sert pour dire qu'vne personne à bonne grace à faire quelque chose. Il est gracieux, disent-ils, quand il fait ce conte là. Mais il ne vaut rien du tout, et ce n'est point parler François. On dit hien mal-gracieux, comme rous estes bien mal-gracieux, qui est opposé au premier et au vray sens de gracieux, et qui veut dire rude, mais il est bas, et ie ne le voudrois pas escrire dans le stile noble.

P. — Ce bas peut quelquefois entrer dans les discours Oratoires.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer demeure d'accord qu'il y a des endroits où gracieux ne sonne pas bien. C'est, dit-il, quand on le dit exprès pour rire, et avec un ton de voix qui fait connoistre l'intention qu'on en a; mais il approuve qu'on diso. Vous trouverez un homme le plus gracieux du monde et le plus civil, ou tout au contraire, un homme très-mal gracieux. Selon le Père Bouhours il ne se dit en prose sérieusement que quand il s'agit de peinture, un Tableau qui a quelque chose de gracieux, une Figure qui a l'air gracieux. Je croi qu'on le pourroit dire d'une personne qui auroit les manieres engageantes; Il y a je ne scai quoi de si gracieux dans la manière dont elle reçoit les gens, qu'on ne peut se désendre de l'aimer. M. Menage trouve gracieux tres-bon en prose et en vers. Ce mot n'a pas mauvaise grace dans les deux exemples qu'il rapporte, l'un du Père Bouhours, Je ne sai quel air tendre et gracieux qui charme les connoisseurs. et l'autre de lui.

Pour moi, de qui le chant n'a rien de gracieux.

A. F. — Gracieux ne sçauroit estre employé pour signifier, qui a bonne grace, mais il est très-bon dans la signification de doux, civil, honneste; et on dit fort bien accueil gracieux, manieres gracieuses, air gracieux. Il est mesme receu dans la Peinture: Il y a je ne sçay quoy de gracieux dans ce tableau.

#### PAR SUS TOUT.

Cette façon de parler est vieille, et n'est plus aujourd'huy en vsage parmy les bons Escriuains. Neantmoins vn des plus celebres a escrit par sus tout i'admire. Et c'est ce qui est cause que i'en fais vne Remarque, de peur qu'on ne l'imite en cela, comme il est à imiter en d'autres choses. Sus, comme nous auons dit en son lieu, n'est iamais preposition, mais aduerbe, la preposition c'est sur, auec l'r, à la fin, et dessus encore, quand il y a par, deuant, comme par dessus la teste, par dessus le ventre, mais par sus, ne se dit point; ny par consequent par sus tout. Il faut dire par dessus tout i'admire, ou plustost encore, par dessus tout eela i'admire.

- T. C. Cette phrase par sus tout, a trouvé un défenseur dans M. de la Mothe le Vayer, qui prétend qu'elle n'est point vieille, et que bien loin qu'on y puisse trouver de l'archaïsme, il n'y a que de la délicatesse. Il ajoûte qu'on dit par sus tout changeant l'r en s, de sorte que si sur tout est bon, par sus tout doit l'être aussi, et par regle et par usage, la nature du mot ne pouvant être changée par l'amollissement d'une lettre. M. Chapelain ne croit pas que, j'en ai par sur la tête, soit mal dtt, mais il écrit par sur, et non pas par sus, et même il avoue que le meilleur et le plus sûr est de dire par dessus. C'est ainsi qn'il faut parler. Sus en notre Langue ne peut s'employer que comme interjection. Elle sert à exhorter, Sus amis, qu'on se reveille. On l'emploie sur-tout dans les chansons à boire, et la repetition y a bonne grace. Sus, sus, Enfans, prenons le verre.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas. Sus est un adverbe dans cette phrase, ordonné de leur courir sus. Il est interjection dans les chansons à boire: Sus amis, prenons le verre.

#### ABSYNTHE, POISON.

- M. de Malherbe dans ses vers fait absynthe tantost masculin, et tantost feminin. Il dit en vn lieu tout le fiel et tout l'absynthe, et en vn autre adoucit toutes nos absynthes. Pour moy, ie l'aimerois mieux faire masculin, que feminin, non-obstant l'inclination de nostre langue, qui va à ce dernier genre plustost qu'à l'autre, et ie ne vois presque personne, qui ne soit de cet auis. Poison, est tousjours masculin, quoy que M. de Malherbe l'ayt fait quelquefois feminin, et que d'ordinaire les Parisiens le facent de ce genre, et dient de la poison. I'oubliois de dire, qu'absynthes, au pluriel n'est pas bon.
- P. Je croy qu'Absynthe est de l'un et de l'autre genre, mais plustost masculin que feminin; c'est-à-dire qu'il ne le faut feminin que lorsqu'en ce genre il rompt un Vers ou un Hemistiche, ou fait quelque bel esset.
  - T. C. M. Menage dit aussi que Malherbe a sait Absynthe

masculin et seminin, mais il ne dit point de quel genre il croit qu'il soit. Tout le monde veut qu'il soit seminin, et c'est de ce genre que Messieurs de l'Académie Françoise le sont dans leur Dictionnaire, de l'absynthe romaine, de l'absynthe amere. La plupart des semmes disent encore amer comme de la poison; c'estoit son genre ancien, et on le saisoit séminin à cause qu'il vient de potio. Poison est presentement tousjours masculin. M. Menage croit qu'on pourroit encore l'employer en vers au séminin, parce que la poësie aime les choses extraordinaires. Je ne voudrois pas le hazarder.

A. F. — Absynthe dans l'usage du monde le plus ordinaire est feminin. La pluspart de ceux qui traitent de la Botanique le font masculin. Poison ne doit estre employé qu'au masculin; ainsi c'est très-mal parler que de dire, amer comme de la poison.

## Certaine Reigle pour vne plus grande nelteté, ou douceur de stile.

Ie dis qu'vn substantif, qui suiuant vn autre substantif est au genitif, s'il a vn epithete apres luy, et qu'en suite il y ayt encore dans le mesme regime vn autre substantif au genitif accompagné aussi d'vn autre epithete, ces deux substantifs doiuent estre situez d'vne mesme façon, c'est à dire que si le premier est deuant l'adjectif, le second le doit estre aussi et si le premier est apres l'adjectif, le second le doit estre de mesme. L'exemple le fera mieux entendre que la Reigle, i'expose cet ouurage au iugement du siecle le plus malin, et du plus barbare peuple qui fut iamais. le dis que c'est escrire auec beaucoup plus de netteté et de douceur, de dire i'expose cet ouurage au iugement du siecle le plus malin, et du peuple le plus barbare, ou bien au iugement du plus malin siecle, et du plus barbare peuple, qui fut iamais. I'en fais iuge l'oreille. On dira que c'est vn raffinement de peu d'importance, mais puis qu'il ne couste pas plus de le mettre d'vne façon que d'autre, pourquoy choisir la plus mauuaise, et celle qui sans doute blessera vne oreille tant soit peu delicate, encore que bien souuent celuy qui est choqué de semblables choses, ne scache pas pourquoy, ny d'où cela vient.

- T. C. La règle proposée dans cette Remarque ne regarde que la douceur du style, et non pas la netteté, puisque qu'aucune des deux façons de parler qu'on y examine, ne porte un sens qui embarrasse l'esprit. Ainsi l'oreille seule est à consulter, selon la chûte et l'arrondissement de la période.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

#### AIMER MIEUX.

La question est de sçauoir si apres le que, qui suit tousjours l'infinitif que l'on met apres cette phrase aimer mieux, il faut mettre la particule de, ou ne la mettre pas. L'exemple le va faire entendre. On demande s'il faut dire, il aime mieux ' faire cela que de faire autre chose, ou bien, il aime mieux faire cela que faire autre chose. On respond que presque tousjours il faut mettre le de, et que du moins il est plus François et plus elegant que de ne le pas mettre. Il leur fit response, dit M. Coeffeteau, qu'ils aimoient mieux mourir, que de monstrer aucun signe de crainte et de lascheté 2. Et en vn autre endroit, Antoine auoit mieux aimé se rendre comme bourreau de la passion d'Auguste, que de s'allier auec luy, et auec Cassius. Et M. de Malherbe, il aime mieux luy donner tout autre nom que de l'appeller Dieu. Neantmoins ce dernier en vn autre lieu a escrit, vous aimez mieux meriter des louanges, que les recenoir. Je ne le condamne pas, mais ie croirois que le de, y seroit meilleur, et qu'il est plus François et plus naturel de dire, vous

En cet exemple je croy qu'il est mieux sans de, par deux raisons, la première que c'est le mesme infinitif qui est repeté, et la seconde que l'Auteur touche, qu'ils sont proches l'un de l'autre.

(Note de Patru).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En cet exemple et au suivant de est absolument necessaire. (Id.)

simes mieno meriter les loñanges que de les receuoir1. Mais on dit fort bien par exemple, i'aime mieux mourir que changer, et ie doute fort que s'aime mieux mourir que de changer, fust bien dit 2. En quoy consiste donc cette difference, et n'y a-t-il point de reigle pour sçauoir quand il faut mettre le de, ou ne le mettre pas? Ie n'en ay iamais ouy dire aucune. Voicy seulement ce que i'en ay remarqué, ie ne sçay si ie me trompe, qu'aimer mieux, et l'infinitif qui le suit, demandent le de, apres que, quand le que, est esloigné du premier infinitif, comme en l'exemple que nous auons allégué de M. Coeffeteau, Antoine aimoit mieux se rendre comme bourreau de la passion d'Auguste, que de s'allier auec luy; car entre aimoit mieux se rendre, et que de s'allier, il y a ces paroles comme bourreau de la passion d'Auguste, tellement que le second infinitif s'allier, est esloigné du premier, se rendre. Ie voudrois donc establir cette Reigle generale sans exception 3, que toutes les fois que le second infinitif est esloigné du premier, il faut mettre le de, apres que, et dire que de, et quand il n'y a rien entre les deux infinitifs que le que, qu'il n'y faut point mettre de, comme en l'exemple allegué i'aime mieux mourir que changer. Cette Reigle a deux parties. l'vne pour l'infinitif esloigné, l'autre pour le proche. En l'esloigné, ie ne crois pas, qu'elle souffre d'exception, mais au proche, il faut distinguer si le dernier infinitif finit le sens, comme en cet exemple i'aime mieux dormir que manger, ie croirois que la Reigle ne souffriroit point d'exception, mais si le dernier infinitif ne finit point le sens, et que le die par exemple, i'aime mieux dormir que manger les meilleures viandes du monde, alors ie pense que l'on a le choix de mettre le de, ou de ne le mettre pas,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cela est vray. (Note de Patru.)

<sup>2</sup> Il seroit très-mal dit, car outre ce que l'Auteur a remarqué à l'égard des deux infinitifs, qui ne sont separez que d'un que, avec cela cette façon de parler est comme proverbiale. (Id.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cette Reigle, ou plustost ces deux reigles sont vrayes. (Id.)

<sup>4</sup> Cela est vray. (Id.)

quoy que selon moy, il soit meilleur de le mettre et de dire, i'aime mieux dormir, que de manger les meilleures viandes du monde 1.

Il reste encore vne troisiesme espece, qui est quand le dernier infinitif n'est ny esloigné ny proche. Par ny proche, il faut entendre, quand apres le premier infinitif, le que, ne suit pas immediatement, mais qu'il y a quelque chose entre-deux, comme en cet exemple, i'aime mieux faire cela que de ne rien faire; car apres le premier infinitif faire, il y a cela, deuant que, on demande s'il y faut mettre le de, ou ne le mettre pas? Ie ne voudrois pas dire absolument, que ce fust vne faute de ne le mettre pas, et de dire i'aime mieux faire cela que ne rien faire , mais ie diray bien hardiment qu'il est beaucoup mieux de le mettre. Il y en a qui veulent qu'il n'y ayt point de reigle pour ce dernier exemple, et que cette delicatesse depend de l'oreille seule: mais ie doute fort de cela, et ie ne scay mesme, si pour rompre vn vers on pourroit? quelquesois obmettre le de.

M. de Vaugelas establit ici, de l'infinitif éloigné, de l'infinitif qui est proche, et de celui qui n'est ni proche ni éloigné. Pour moi, j'avoue que je mettrois de par tout, et que je dirois, j'aime mieux mourir que de changer, plustost que de dire, j'aime mieux mourir que changer. Notre Langue comme je l'ai dit d'ailleurs, veut de après que, toutes les fois qu'un terme de comparaison précede, à moins que de faire cela, et non pas, à moins que faire cela. Il est plus beau de vaincre ses passions que de triompher de ses ennemis. J'aime autant mourir que de vivre toujours dans la misère. Il en est de mesme de mieux, non seulement avec aimer, mais avec un autre verbe. On dit, vous ne pouvez faire mieux que de vous attacher à sa fortune, et non pas, que vous attacher.

Le Pere Bouhours sait voir une disserence très-sine entre, aimer mieux, et aimer plus. Il dit, qu'aimer mieux dans son

(Id.) (Id.)

<sup>1</sup> Il le faut dire ainsi, l'autre façon de parler sans de est à mon avis très-mauvaise.

(Note de Patru.)

Cela seroit mal dit.Je ne le ferois pas.

propre sens ne signifie point amitié, mais une préférence dont l'amitié n'est point la cause, et que quand on dit, Faime mieux un Valet mal fait et sage, qu'un Valet bien fait et fripon. De tous nos Escrivains c'est celuy que j'aime le mieux, cela ne veut pas dire, jai plus d'amilié pour l'un que pour l'autre, mais je présere l'un à l'autre; de tous les Escrirains c'est celuy qui me platt davantage. Il s'ensuit de-là qu'en voulant faire connoistre qu'on a plus d'amitié, il faudroit dire, aimer plus, comme jaime plus mon frère que ma sœur, et non pas, j'uime mieux mon frère que ma sœur. Neantmoins le Pere Bouhours demeure d'accord que la pluspart des gens du monde disent aimer mieux pour avoir plus d'amitié, et que si l'homme que j'aime le plus, est plus selon la raison, l'homme que j'aime le mieux est plus selon l'usage. Il ajoute sur la fin de sa Remarque, qu'il y a des endroits où il croit que plus seroit aussi bon, et mesme meilleur que mieux, et que, c'est l'homme du monde qu'il a le mieux aime, qui en estoit le mieux aimé, ne lui plairoit pas tant que, c'est l'homme du monde qu'il a le plus aimé, qui en estoit le plus aimé.

A. F. — Il peut y avoir quelques phrases dans lesquelles il est permis de se dispenser de mettre de après le que qui précede le second infinitif; mais en general il est mieux d'employer cette particule de dans les façons de parler de cette nature.

### Pour Afin.

Par exemple, i'ay dit cela, pour afin de luy faire connoistre, etc. au lieu de dire i'ay dit cela afin de luy faire connoistre, ou pour luy faire connoistre. Ce pour afin, est si barbare, que ie m'estonne qu'à la Cour tant de gens le dient. Pour ce qui est de l'escrire, ie ne pense point auoir iamais leu de si mauuais Autheur, qui en ayt vsé. I'aymerois presque mieux dire pour et à celle fin, quoy qu'insupportable, parce qu'au moins il y a du sens et de la construction, mais en pour afin, il n'y en a point. Pour et à icelle fin, que l'on dit dans la chicane, est le dernier des barbarismes.

- T. C. Tous les honnestes gens se sont corrigez de pour asin; il n'y a plus que le très-bas peuple qui le disc.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

## Si Pour aded.

Cette particule si, pour aded, iointe auec vn adjectif, aime apres le que, ou le comme, qui la suit, le verbe substantif, et c'est vne faute, selon l'opinion de plusieurs, que de ne le pas mettre. Par exemple, vn fameux Autheur' a escrit, ie ne pensois pas quand je vous escriuis ma derniere lettre, que la response que vous m'y feriez, deust estre accompagnée d'one si pitoyable nouwelle, comme celle que vous me mandez. Ils disent qu'il faut escrire, comme est celle que vous me mandez, auec le verbe substantif est, et qu'il en est de mesme auec que, d'une si pitoyable nouvelle, qu'est celle, et non pas, que celle. Neantmoins la plus commune opinion est, que tous deux sont bons. Surquoy ie rediray en passant, ce que ie crois auoir remarqué ailleurs. qu'apres le si, employé comme il est en cet exemple, le que, est beaucoup meilleur que le comme, que ie ne condamne pas absolument, comme font plusieurs, mais ie n'en voudrois pas trop vser si ce n'est pour rompre le vers. Ie mettrois tousjours que. I'en dis presque autant d'aussi, auec vn epithete, et l'on a repris, aussi rude ennemy comme parfait amy, au lieu de dire que parfait amy. Le que est meilleur, mais comme n'est pas mauuais.

- T. C. Je croi qu'il saut toujours mettre que après si, et aussi comparatifs, et que comme est une saute. D'une si pitoyable nouvelle qu'est celle que vous me mandez, me paroist beaucoup moins bon que, d'une si pitoyable nouvelle que celle, etc. Je dirois mesme plustost, d'une aussi pitoyable nouvelle que celle que vous me mandez. Aussi ne peut s'accommoder avec comme, et quand si est mis pour aussi, il ne s'y doit pas non plus accommoder.
- A. F. On ne se sert plus de la particule si dans des exemples pareils à ceux que M. de Vaugelas propose. Il faut dire aussi, et non pas si, et mettre ensuite que, et non pas comme,

<sup>&#</sup>x27; « Je croy que c'est Malherbe. » (Clef de Conrard.)

qui est une saute. Ainsi, pour escrire juste, il saudroit mettre: Je ne croyois pas que vostre response deust estre accompagnée d'une aussi pitoyable nouvelle que celle que vous me mandez.

#### SE FIBR.

Ie remarque trois regimes en ce verbe. Il regit le datif, comme quand on dit, on ne scait à qui se fier, l'accusatif auec la preposition sur, comme se fier sur son merite, l'ablatif, auec la preposition en, comme ie me fie en vous, et le mesme ablatif auec la preposition de. En voicy deux exemples de M. de Malherbe, comme à celuy, dont il croyoit que son maistre se fieroit le plus; car ce dont, vaut autant que duquel, qui est vn ablatif. Et en vn autre endroit il dit fiez-vous de vos merites; où il est à remarquer, qu'on dit bien dont, duquel, et de laquelle il se fioit, et de mesme au pluriel, mais hors ces trois exemples fier, ne se dit point auec de, et ie crois que c'est vne façon de parler ancienne, ne l'ayant iamais entendu dire qu'à des gens fort vieux; car comme nous auons dit ailleurs, nostre langue a plusieurs verbes anciens, qui sont autant en vigueur et en vsage qu'ils ont iamais esté, mais on s'en sert autrement aujourd'huy, que l'on ne faisoit autrefois leur regime estant changé, par exemple ces verbes seruir, fauoriser, prier, regissoient le datif et ils regissent maintenant l'accusatif. Ce n'est pas qu'il n'y en ayt qui regissent l'vn et l'autre, comme suruiure; car on dit egalement bien suruiure à son pere, et suruiure son pere. Mais pour reuenir à se fier, plusieurs croyent que sa vraye construction est en l'ablatif auec la preposition en, et qu'encore que l'on die fort bien, on ne sçait à qui se fier, neantmoins la vraye et ancienne construction est de dire on ne scait en qui se fier. Et cet à, employé pour en, dans beaucoup de phrases, n'est que depuis quelques années en vsage, à cause sans doute, qu'on le trouue plus doux, que l'en, de sorte qu'il y a

grande apparence, qu'encore qu'aujourd'huy tous deux soient fort bons, neantmoins dans quelque temps, l'vn supplantera tout à fait l'autre, et l'on dira tousjours à, et iamais en, aux endroits où l'on aura le choix de dire celuy des deux que l'on voudra'; Car il y a des endroits, où en, ne peut estre mis qu'auec grande rudesse, comme en cet exemple se fier en un homme paresseux, au lieu que ie n'en vois point où se fier à, soit rude. C'est pourquoy on met si souuent à, pour en. Il y en a plusieurs exemples, qui ne tombent pas à point nommé sous la plume, ie n'en diray qu'vn en passant, qui est en mesme temps, et à mesme temps. M. Coeffeteau vse tousjours du dernier, et beaucoup d'excellens Escriuains en font de mesme.

- T. C. M. Chapelain marque sur, dont, duquel et de laquelle il se floit, qu'il tient cette façon de parler étrangère, et qu'à mesme temps, est le bon, ou du moins le meilleur. Fiezvous de vos mérites, est insupportable, et se fler, ne se construit plus avec l'ablatif. Ainsi personne ne diroit aujourd'hui, dont il croyoit que son Maistre se floit le plus, on diroit à qui ou en qui il croyoit que, etc. Quelques—uns font, fler, actif, et disent par exemple, fler ses secrets à son ami. C'est mal parler, il faut dire confler.
- A. F. On n'a point approuvé les deux exemples de M. de Malherbe. On ne dit plus aujourd'huy celuy dont ou duquel je me fle, ny la personne de laquelle je me fle, il saut dire celuy en qui ou à qui je me fle. On employe plus souvent le datif avec ce verbe que la préposition en, et l'on dit se fler à quelqu'un. Je ne voudrois pas m'y fler. Je ne m'y fle que de la bonne sorte. On dit également bien en mesme temps et à mesme temps.

## A auec, L'un et L'autre.

L'article, ou la preposition à, au datif, car il peut

<sup>1</sup> Je suis de cet avis, et à est plus élégant que en, qui néanmoins est bien dit, et pent servir en beaucoup de rencontres, surtout aux Poëtes, pour éviter le choc des deux voyelles. (Note de Patru.)

estre pris pour article et pour preposition, veut estre repetée en ces deux mots l'en et l'autre. Par exemple il faut dire, cela convient à l'on et à l'autre, et non pas cela convient à l'en et l'autre, comme a escrit vn celebre Autheur. Et ce n'est pas seulement auec l'article ou la preposition  $\dot{a}$ , que cela se pratique, c'est auec tous les articles des cas, et auec toutes sortes de prepositions; car il faut tousjours repeter et l'article et la preposition, comme ie suis amy de l'on et de l'autre, et non pas ie suis amy de l'on et l'autre, ie me defie de l'en et de l'autre, et non pas ie me defie de l'vn et l'autre. De mesme aux prepositions, ie l'ay fait pour l'en et pour l'autre, auec l'en et auec l'autre, sans l'en et sans l'autre, sur l'en et sur l'autre, et ainsi de toutes les prepositions, quelles qu'elles soient. Ce qui confirme bien la Reigle tant de fois alleguée de la repetition des prepositions deuant les mots quand ils ne sont ny synonimes ny approchans, mais differens ou contraires; car y a-il rien de plus different que l'on et l'autre?

- P. Le reste est vray, mais on dit aussi avec l'un et l'autre. Avec l'un et avec l'autre est plus soustenu, mais on dit ordinairement avec l'un et l'autre. J'ai arresté cela avec l'un et l'autre.
- T. C. Quelques-uns croient que la repetition d'avec n'est point necessaire, et qu'on ne parle pas mal en disant, je suis fort bien avec l'un et l'autre. C'est cependant le plus seur de dire, avec l'un et avec l'autre, puisqu'il est indispensable de repeter à, de, pour, et les autres prépositions.
  - A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

#### ASSEOIR pour ESTABLIR.

Asseoir pour establir, comme quand on dit, on ne sçauroit asseoir aucun iugement sur cela, ne se coniugue pas comme asseoir, pour sedere, de la coniugaison duquel nous auons fait vne remarque; car as-

seoir, pour establir, ou poser, n'est en vsage qu'en cet infinitif seulement, et ce seroit fort mal parler, que de dire ie n'assieds, ou ie n'ay assis aucun jugement là dessus. Et il en est de mesme de tous les autres temps, et de tous les autres modes, sans en excepter le participe; car on ne dira pas non plus n'asseiant aucun iugement. Il faut se seruir en sa place du verbe faire, qui se peut employer par tout, comme ie n'ay fait, ny ne fais, ny ne feray aucun jugement, ne faisant aucun jugement, et ainsi de tous les autres.

- T. C. M. de Vaugelas veut qu'asseoir pour establir ne soit en usage qu'en l'insinitif. Cependant il a dit lui-mesme dans sa traduction de Quinte-Curce, Alexandre assit son camp, et se retrancha au mesme endroit. Je doute qu'on parlast mai en disant, je n'ai assis aucun jugement là-dessus; il n'assicoit aucun jugement qu'il n'eust meurement examiné si, etc.
- A. F. On ne croit pas qu'on doive condamner, je n'ay pas assis là dessus aucun jugement, ny n'asseyant aucun jugement, et autres phrases semblables.

## PAS pour PASSAGE.

Il n'est pas permis de dire pas, pour passage, que pour exprimer quelque destroit de montagne, ou quelque passage difficile, comme le pas de Suze, tant de l'ancienne Suze, que de celle des Alpes, et d'vne infinité d'autres destroits, que l'on appelle pas, gaigner le pas de la montagne. C'est vn mot consacré à ce seul vsage, où il est si excellent, que ce ne seroit pas bien ny proprement parler, que de n'en vser point, et de vouloir dire passage, plustost que pas. Le pas des Thermopyles.

T. C. — Selon la règle établie par M. de Vaugelas sur pas et point, et qui est très-vraie, qu'on ne met ni l'un ni l'autre, quand le que, qui suit un verbe accompagné de la négative, se résout par sinon, il devoit supprimer pas dans la premiere ligne de cette Remarque, et dire seulement, il n'est permis

de dire pas pour passage, que pour exprimer, etc. M. de la Mothe le Vayer prétend que l'on dit très-bien au passage, de mesme qu'au pas des Thermopyles. Tous les bons Auteurs préferent pas. M. Chapelain remarque qu'on dit figurément et élegamment, franchir le pas, pour, se déterminer, prendre un parti, aussi-bien que, franchir le saut.

Le mot de passage me conduisant à passer, je rapporterai ici ce qu'a très-bien décidé le Pere Bouhours, touchant ce qui embarrasse beaucoup de gens qui ne savent s'il faut dire, il *est passé*, ou *il a passé.* Quand *passer* a un regime, et qu'il a rapport ou aux lieux ou aux personnes, il faut dire a passé, non seulement dans le propre, mais encore dans le figuré. Il a passé par le Pont-neuf, il a passé chez un tel; le Roi a passé par Compiégne; l'Armee a passé par la Picardie; l'Empire des Assyriens a passé aux Medes. Quand passé n'a ni regime ni relation, on dit, est passé. Le Roi est passé, l'Armée est passée, l'Empire des Romains est passé. On dit, cette femme est passée, pour dire qu'elle n'est plus ni helle ni jeune. On dit encore, ce mot est passé, et ce mot a passé, mais l'un est fort disserent de l'autre. Ce mot est passé signisse qu'un mot est vieux, et qu'il n'est plus en usage, et ce mot a passé, veut dire que le mot a été receu, et qu'il a cours dans la Langue. Tout cela est du Pere Bouhours, qui fait encore remarquer qu'on met indisseremment en plusieurs endroits passer et se passer. Les jours passent, les jours se passent insensiblement; les maux passent, les maux se passent; une caine joie qui passe, qui se passe en un moment. On dit de mesme, le temps passe, la beauté passe; et le temps se passe, la beauté *se passe* ; mais s'il ne s'agissort pas de la beauté en général, et que l'on parlast d'une personne qui commençast à vieillir, ou qu'une maladie auroit changée, on ne diroit pas si bien, sa beauté passe, il saudroit dire, sa beauté se passe. Il en est ainsi du temps quand on en parle avec rapport à l'usage que nous en faisons, il faut dire necessairement se passe, comme, la vie de la pluspart des jeunes gens se passe dans des visites inutiles ou criminelles, et non pas, la rie de la pluspart des jeunes gens passe dans des visites inutiles.

On peut encore observer une autre chose sur ce mesme verbe, c'est la disserence qu'il y a entre se passer, suivi de la preposition de, et se passer, avec la preposition à. Il s'est passé d'un habit cette année, veut dire, Il n'a point en d'habit cette année, et il se passe à un habit tous les ans, veut dire, Il se contente d'avoir un seul habit tous les ans.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

### INSULTER, PUDEUR.

Ce premier mot est fort nouueau, mais excellent pour exprimer ce qu'il signifie. M. Coeffeteau l'a veu naistre vn peu deuant sa mort, et il me souuient qu'il le trouuoit si fort à son gré, qu'il estoit tenté de s'en seruir, mais il ne l'osa iamais faire à cause de sa trop grande nouueauté, tant il estoit religieux à ne point vser d'aucun terme, qui ne fust en vsage. Il augura bien neantmoins de celuy-cy, et predit ce qui est arriué, qu'il seroit receu dans quelque temps aussi bien qu'insulte, comme en effet on ne fait plus aujourd'huy de difficulté d'vser de l'vn et de l'autre en parlant et en escriuant. Cette phrase particulie-rement luy sembloit si elegante, insulter à la misere d'autruy.

Ils passera donc d'icy à quelques années pour vn mot de la vieille marque, de mesme que nous en auons plusieurs en nostre langue, qui ne sont gueres plus anciens, et que neantmoins l'on ne distingue point maintenant d'auec les autres. Ie n'en diray qu'vn, mais il est beau, c'est pudeur, dont on ne s'est seruy que depuis M. de Portes, qui en a vsé le premier, à ce que i'ay entendu dire'. Nous luy en auons de l'obligation, et non seulement à luy, mais à ceux qui l'ont mis en vogue apres luy; car ce mot exprime vne chose, pour laquelle nous n'en auions point encore en nostre langue, qui fust si propre et si significatif, parce que honte, quoy qu'il signifie cela, ne se peut pas dire neantmoins vn terme tout à fait propre pour exprimer ce que signifie pudeur, à cause

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Littré, dans son Dictionnaire de la langue française, ne cite comme ayant employé le mot pudeur, avant le xvii siècle, que Desportes, d'après le témoignage de Vaugelas, et Montaigne, dont il cite un exemple:

<sup>«</sup> L'utile decence de nostre virginale pudeur. »

Les premières poésies de Desportes sont de 1575, la première édition des Essais de Montaigne est de 1580. (A. C.)

que honte, est vn mot equiuoque, qui veut dire et la bonne et la mauuaise honte, au lieu que pudeur, ne signifie iamais que la bonne honte. Or est-il qu'encore qu'il soit tres-vray qu'on ne laisse pas de parler proprement, quand on se sert de mots equiuoques, si est-ce que c'est parler encore plus proprement, quand on employe des mots, qui ne conuiennent qu'à vne seule chose.

T. C. — M. de Vaugelas peche contre la règle qui désend de mettre pas ou point devant aucun, lorsqu'il dit dans cette Remarque, tant il étoit religieux à ne point user d'aucun terme, il saut dire selon la règle qu'il a très-bien établie, à n'user d'aucun terme.

Insulter est un mot généralement receu. On dit, Insulter quelqu'un, insulter à quelqu'un, Insulter contre quelqu'un. J'aimerois pourtant mieux dire, il s'emporta contre lui, que, il insulta contre lui. M. Chapelain qui veut qu'on dise aussi, insulter sur quelqu'un, marque que c'est le plus rude. Insulter en terme de guerre signifie, attaquer quelque poste hautement et à decouvert. Quant au nom substantif, insulte, que quelques-uns font masculin, je suis du sentiment de M. Menage qui dit qu'il est constamment féminin. Une grande insulte, et non pas, un grand insulte. Il avoue que nos anciens disoient un insult, il estoit alors masculin, et ne se terminoit point en e.

A. F. — *Insulter*, est un mot entierement establi dans la Langue. On a approuvé la difference que M. de Vaugelas met entre *honte* et *pudeur*.

#### IL SIED.

Ce verbe est fort anomal en sa coniugaison. Il ne se coniugue qu'aux temps, que ie vais marquer, il sied, au present de l'indicatif, comme il sied bien, il sied mal, cet habit luy sied bien, ou luy sied mal, il seioit, à l'imparsait, comme cela luy seioit bien, ou luy seioit mal. Il n'a point de preterit parsait, ny definy, ny indefiny, ny de preterit plus que parsait. Mais il a le sutur il seiera, comme cela vous seiera bien, à l'im-

peratif seie, comme qu'il luy seie bien, qu'il luy seie mal, et non pus sie. Et en l'optatif et subionétif seleroit, il n'a point d'infinitif. Au participe, il a seant. Mais comme ce verbe il sied, a deux vsages, l'vn pour les mœurs, et l'autre pour les habits, ou pour les choses qui ont du rapport aux personnes, comme par exemple pour les mœurs, quand on dit, il sied mal à vn pauure d'estre glorieux, et pour les habits, ou ce qui concerne la personne, cet habit luy sied bien. les grands cheueux luy sient mal, il faut remarquer qu'au participe seant, ne s'employe iamais que pour les mœurs, et non pas pour les habits; car on dira fort bien ce qui est seant, ou bien-seant à l'vn, ne l'est pas à l'autre, mais c'est tousjours pour les mœurs et iamais pour les habits, ny pour aucune chose qui donne bonne ou mauuaise grace à la personne. Et qu'ainsi ne soit, si le dis, les grands cheueux vous sient bien, et à luy, ils luy sient mal, et qu'en suite i'aiouste dans le mesme sens, ce qui est seant à l'on, ne l'est pas à l'autre, ie parleray tres-mal, et ne diray point ce que ie veux dire, qui se doit dire en ces termes, ce est sied bien à l'on, sied mal à l'autre. Sied, emporte les deux significations, et seant, n'en a qu'vne, seant, est participe seulement, et non pas gerondif, puis qu'il ne s'employe qu'auec le verbe auxiliaire substantif, il est seant, estant mal seant, et inmais seant, tout seul selon l'vsage ordinaire des gerondis; car on ne dira pas par exemple, certaines choses seant bien en vn âge, qui ne sient pas bien en vn autre. Si l'on pouuoit parler ainsi, sans doute seant, en cet exemple seroit gerondif, mais ce ne seroit point parler François de dire certaines choses seant bien, pour dire estant dien seantes. Au reste il est à remarquer pour la satisfaction de ceux qui entendent les deux langues, que les Latins ont vsé du mot de sedere, en cette signification. Pline en son Panegyrique, quam bene humeris tuis sederet imperium. Et Quintilien, nam et ita sedet melius toga, etc. On ne se sett gueres de ce verbe qu'en troisième personne, mais on ne laisse pas de dire, le luy seois bien, vous luy stiet bien,

pout dire le luy estois, vous luy estiez bille ou nécessaire; mais ce n'est que dans le stile bas.

T. C. — M. Mcnage a raison de dire, contre l'opinion de M. de Vaugelas, qu'à l'impersonnel il sied, il faut dire au pluriel du present, cés habits lui sièent bien, et non pas lui sient dien; au sutur de l'indicatif, celà vous siéra dien; à l'imperatif, qu'il lui siée bien, et à l'optatif quand il lui siéfoil mal, et non pas, setera, sete, et seteroil. M. Chapelain qui veut aussi au lutur sièra, et non pas, selera, prétend du'au pluriel du present cet impersonnel sait sicient. Il doit faire sitent, puisqu'il se forme du singulier, il site, en changëtitt le d, en ent, selon la règle de tous les autres verbes, où atland la troisième personne du singulier du present finit par une consonne, cette consonne se change en ent, pour le plutiel, sans qu'aucun verbe prenne un i, devant. Il meurl, ils meurent; il rompt, ils rompent; il court, ils courent; il vent, ils veulent; car autrefois on disoit il veult, ce qui est cause que l'1 est conscruée au pluriel. Tous ces verbes chângent en *ent* au plutiel, la detnicie des deux consonnes qu'ils ont au singuiler. Il y en a d'autres qui les gardent toutes deux, comme il perd, ils perdent; il mord, ils mordent; il descënd, ils descendent; il répond, ils répondent. Il prénd, change le d en n, ils prennent; et il vient, change dussi le t en n, ils viennent. Il peut change ce mesme t en v consonne, ils peuvent. Quelques-uns ne recoivent point ent au plutiel, il fait, ils font; il a, ils ont; il va, ils vont; mais enfin aucun de ceux dont la troisième personne du pluriel se termine en ent. ne prend i devant. Pourquoi il sied le prendroit-il pour dire sicient, et non pas sicent? M. Chapelain prétend qu'il faut dire à l'imparfait siciois, siclez. Personne ne dit, je lui seois dien, vous lui seiez dien, potit alre, je lui étois, vous lui étiez utile, et si l'on pouvoit recevoir ces phrases, on ne ditolt ni, je lui siciois, vous lui siciez dien, comme veut M. Chapelain, ni je lui seois, vous lui seiez bien, comme le marque M. de Vaugelas, il faudroit dire, je lui sciois, vous lui scilez bien. La raison est que l'imparfait ne se forme pas de la premiere personne du singulier du present. Si cela étoit, et qu'à cause qu'on dit au present d'asseoir, je m'assieds, il failust dire, je m'assiciois, on diroit aussi je vienois à l'imparsait de venir, je meurois à l'imparfait de mourir, parce que ces verbes sont je viens, je meurs, au present. Tous les imparfaits se forment de la premiere personne du pluriel du present, laquélle personne n'est pas semblable à celle du singulier dans plusieurs verbes, comme je l'ai déja dit ailleurs. Je veux, nous

voulons; je meurs, nous mourons; je vai, nous allons; je viens, nous venons; et cela à cause qu'on dit à l'imparsait, Je voulois, je mourois, j'allois, je venois. Il en est de mesme du verbe asseoir. On dit au singulier du present, je m'assieds, tu t'assieds, il s'assied, et au pluriel, nous nous asseions, vous vous asseiez, et non pas, nous nous assicions, vous vous assiciez. Si l'on pouvoit conjuguer le verbe impersonnel, il sied dans toutes les personnes du present, comme on le conjugue dans celle de l'imparfait, selon les exemples de M. de Vaugelas, je lui seois bien, vous lui seiez bien, on diroit, je lui sieds bien, tu lui sieds, il lui sied, et au pluriel, nous lui seions bien, et non pas, sicions, ni seons, et par conséquent on diroit à la premiere personne de l'imparfait, je lui seiois: et non pas, siciois ni scois, puisqu'elle se formeroit de la premiere personne du pluriel du present, nous lui scions, et à la seconde du pluriel du mesme imparfait, vous lui seilez bien, et non pas vous lui seiez bien, qui est la seconde personne du pluriel du present, de laquelle celle du pluriel de l'imparfait doit être disserente, ce qui arrive par un second i qu'on met après le premier dans tous les verbes qui en ont déjà un aux deux premieres personnes du pluriel du present. Cela se connoist dans les verbes, voir. envoyer, justifler, etc. (In dit au pluriel du present, nous voyons, vous voyez; nous envoyons, vous envoyez; nous justiflons, vous justiflez, et il saut dire aux deux premieres personnes du pluriel de l'imparfait, nous voyions, vous voyiez; nous envoyions, vous envoyiez; nous justiflions, vous justifiiez.

M. de la Mothe le Vayer sait voir que séant se dit sort bien des habits. Il en donne pour exemple; ce court manteau n'est pas séant à un homme de sa sorte. Je suis du sentiment de ceux qui trouvent séant bien placé en cet endroit.

A. F. — On a decide qu'il faut dire à la troisiesme personne du pluriel, les longs cheveux luy sieent bien, et non pas luy sient bien; à l'imparsait, cela luy sieoit mal, et au sutur, celu luy siera bien, et non pas luy seioit mal, et luy seira bien. A l'imperatif siée, et à l'optatif siéroit, et non pas seie ni seieroit. Seant peut estre dit quelquesois pour les habits, comme en cet exemple. L'habit court n'est pas seant à un Magistrat.

<sup>1</sup> Il est à remarquer, au point de vue de l'orthographe, que, en 1706, l'Académie écrit troisiesme, et que, en 1647, Vaugelas écrit troisième (p. 322, fin); mais en général, par exemple p. 333, il écrit troisiesme.

(A. C.)

On ne dit point je luy sieois bien, vous luy sieeiez bien, pour dire, je luy estois ou vous luy estiez utile.

## CROYANCE, CREANCE.

Croyance et creance, se prononcent tous deux à la Cour d'vne mesme façon, à cause que la dipththongue oi ou oy, se prononce en e, en beaucoup de mots, dont celuy-cy est du nombre. Ce sont neantmoins deux choses differentes; car creance, auec e, comme quand on dit vne lettre de creance, et auoir de la creance en quelqu'on, ou parmy les peuples, ou parmy les gens de guerre, est toute autre chose que croyance auec oy, comme quand on dit ce n'est pas ma croyance, pour dire ie ne crois pas, ou ajouster croyance à quelqu'on, pour dire ajouster foy. Ce n'est pas qu'à les bien considerer, ils ne viennent tous deux d'vne mesme source, parce que de dire qu'en homme a de la creance parmy les peuples, qu'est-ce à dire autre chose, sinon que ces peuples ajoustent foy croyance à cet homme là, et à tout ce qu'il leur veut persuader? De mesme, que signifie vne lettre de creance, sinon vne lettre, qui declare et asseure, que l'on peut, ou que l'on doit auoir croyance à celuy qui la porte, où à ce qu'il dira. Mais la pluspart croyent qu'il ne faut pourtant pas laisser de les distinguer, en escriuant tousjours creance, auec e, aux exemples que nous auons donnez, et croyance, auec oy, aux deux autres exemples et en leur semblables; car pour l'orthographe ils conuiennent qu'il y faut mettre de la difference, quoy qu'il n'y en faille point mettre dans la prononciation, et qu'en l'vn et en l'autre sens, il faille tousjours prononcer creance. pour prononcer delicatement et à la mode de la Cour. le crois neantmoins qu'à la fin on n'escrira plus que creance, c'est des-ja l'opinion de plusieurs, à laquelle ie souscris.

T. C. — Peu de personnes escrivent presentement croyance.

La délicatesse de la proponciation a passe dans l'orthographe. M. Chapelain dit, qu'apoir de la créance en quelqu'un, c'est y avoir de la confiance, et qu'avoir de la créance parmi les peuples, c'est un sens renversé, et par-là très-élégant, pour dire de quelqu'un que les peuples le croient et lui déferent.

A. F. — Croyance signifie ce qu'on croit, opinion, sentiment, la confiance qu'on a en quelqu'un. J'ay cette croyance: ce n'est pas là ma croyance. La croyance des Chrestiens; les peuples avoient croyance en luy. Creance est ce que l'on confie à quelqu'un, pour estre dit secretement à un autre. Il luy exposa sa creance. Et lettre de creance est la lettre par laquelle on sait connoistre qu'on peut ajouster creance à celuy qui est chargé de la rendre.

#### Entaché.

Ce mot est dans la bouche presque de tout le monde, qui dit par exemple entaché d'on vice, pour dire taché, ou sotillé d'on vice, mais il est extrêmement bas, et iamais M. Coeffeteau, ny qui que ce soit qui aime la pureté du langage, n'en a vsé. Il est vray qu'vn de nos plus excellens Poëtes modernes s'en est seruy, s'estant laissé aller au torrent du peuple qui parle ainsi, ou bien ayant eu besoin d'one syllabe pour faire son vers, mais aussi on l'en a repris, comme d'on mot indigne d'auoir place en cette belle piece, où il l'employe . Entaché, se dit en Anjou, des fruits.

- T. C. M. de la Mothe le Vayer trouve entaché un mot très-significatif et digne d'être conservé. M. Chapelain dit qu'il est bon, et qu'en France on se sert de celui d'entiché, qui est fort bes. L'autre ne me paroist pas plus relevé, et s'il se dit epcore quelquesois dans le discours samilier, on ne devroit pas l'escrire.
- 1 Le mot n'est ni de Malherbe ni de Corneille. Peut-être est-il fait allusion à ces vers de Regnier, Sat. XV':

De tous ces vices-là dont ton cœur entaché
S'est vu per mes escrits si librement tenché. (A. C.)

A. F. — Ce participe conserve encore quelque usage dans le propre et dans le figuré. Famille entachée de ladrerie. Estre entaché d'avarice.

## INOUDER.

- M. Coeffeteau et quelques autres de son temps se seruent de ce verbe d'vne façon, qui n'est pas commune, et c'est, comme ie crois, à l'imitation d'Amyot. Ils s'en seruent auec la preposition sur, et neutralement, comme par exemple M. Coeffeteau dit en la vie d'Auguste, le Po, qui avoit inondé sur les terres voisines, et je n'ay pas remarqué qu'il en vse iamais autrement. Neantmoins l'vsage ordinaire d'aujourd'huy est de seire inonder, actis, et de s'en seruir sans preposition, comme de dire le Po, qui auoit inondé les terres voisines. Peut-estre en est-il de ce verbe, comme de frapper, et de quelques antres, qui s'employent actiuement, et neutralement auec la preposition sur, car on dit par exemple, frapper la cuisse, et frapper sur la cuisse, et ce dernier est beaucoup plus elegant et plus François que l'autre.
- T. C. M. Chapelain blasme avec raison inonder sur, et dit que le vrai mot étoit qui s'estoit répandu sur, etc. Inonder est présentement toujours actif. M. de la Mothe le Vayer trouve frapper sur la cuisse, beaucoup plus élegant et plus François que frapper la cuisse, par une raison qui met de la différence dans le sens de ces deux phrases. Il dit que frapper la cuisse, c'est donner un coup pour saire mal, et que frapper sur la cuisse est un terme d'amourettes.
- A. F. Inonder est presentement tousjours actif; et c'est mal parler que de dire, le Po qui avoit inondé sur les terres voisines. Frapper la cuisse, et frapper sur la cuisse sont deux choses différentes: Ainsi on ne peut dire que l'un soit plus élegant que l'autre. Frapper la cuisse signifie donner un coup à la cuisse, et frapper sur la cuisse, frapper sur l'épaule, se dit par manière de jeu et de caresse.

### JAILLIR.

Jaillir, pour rejaillir, n'est pas fort bon, quoy que l'vn de nos plus sameux Autheurs en ayt vsé, disant, il a fait jaillir de l'ordure sur vous, au lieu de dire. il a fait rejaillir de l'ordure. Peut-estre que c'est vn defaut du païs, où l'on se sert de plusieurs verbes simples au lieu des composez, dont on vse par tout ailleurs. I'en ay fait vne Remarque, où tasser, et sieger, sont marquez pour dire entasser, et assieger. Il y a des verbes simples, qui ne sont gueres en vsage, et l'on se sert des composez en leur place, qui ne laissent pas de retenir la signification du simple et non pas du composé, comme par exemple refroidir, est beaucoup mieux dit que froidir, dont ie doute mesme s'il est bon, quoy que plusieurs le dient, et ce re, bien qu'il denote vne repetition, ou resteration, ne luy donne point vne autre signification que celle du simple. Il en est de mesme de rejaillir, il y en a quelques autres de cette nature, qui ne se presentent pas maintenant à ma memoire.

T. C. — M. Menage met de la dissérence entre jaillir et rejaillir. Il dit que jaillir marque une action simple, absolue
et directe, et que rejaillir signisse le redoublement de cette
action. Comme on dit des eaux jaillissantes, et non pas rejaillissantes, il présére jaillir à rejaillir, en matière d'eaux
qui s'élevent dans les airs, ce qui lui a sait dire:

Et faire en cent façons, ou couler dans les plaines, Ou jaillir dans les airs le cristal des Fontaines.

parce qu'il ne s'agissoit en cet endroit que d'exprimer une simple action, et non pas une action redoublée, ou rejaillir n'auroit rien valu. Il ajouste qu'on dit verdir et reverdir, jaunir et rejaunir, et que les composez lui semblent meilleurs que les simples. On dit, emporter et remporter le prix, mais beaucoup mieux remporter. Le Pere Bouhours remarque fort blen qu'on dit remporter la victoire, et non pas, emporter la victoire, et qu'au contraire il faut dire, emporter le butin, et non pas, remporter le butin. Froidir, pour refroidir, ne se dit point.

M. Chapelain a marqué sur le verbe jaillir que plusieurs, et des bons Auteurs, croient qu'il faut escrire rejalir, jalir, des eaux jalissantes, et que jaillir est le mesme abus que métail pour métal. Il me semble que l'usage a décidé pour jaillir.

A. F. — On n'a pas approuvé cette phrase, il a fait jaillir de l'ordure sur vous, il saut dire rejaillir. Le verbe simple jaillir ne se dit proprement que de l'eau, ou de quelque autre chose sluide qui sort tout d'un coup avec impetuosité, Moyse frappa le rocher et en sit jaillir une sontaine.

De l'osage et de la situation de ces mots, Monseigneur, Monsieur, Madame, Mademoiselle, et autres semblables, dans une lettre ou dans un discours.

Ces mots que l'on doit inserer dans les lettres que l'on escrit, ou dans les discours que l'on fait aux personnes de condition, ou de respect, ne se peuuent pas mettre indifferemment en tous lieux. D'ordinaire on les place fort mal. Voicy quelques reigles pour ne tomber pas dans ce defaut. Premierement il ne faut iamais dans la premiere periode d'vne lettre ou d'vn discours, quelque longue qu'elle soit, repeter le mot par lequel on a commencé, c'est à dire, que si vous auez par exemple commencé ainsi, Monseigneur, ou quelqu'vn des autres, et que la premiere periode soit fort longue, il ne faut point repeter Monseigneur, ou Monsieur, ou aucun des autres, que la periode ne soit acheuée, parce qu'vne periode n'en peut souffrir deux, et ce seroit importuner et non pas respecter la personne, que l'on pretend honorer, d'vser de cette repetition si proche l'vne de l'autre auant que le sens soit complet.

La seconde Reigle est, qu'apres vous, quand ce pronom personnel finit le membre de la periode, il faut mettre Monseigneur, ou l'vn de ces autres mots, par exemple, si ie dis, il n'appartient qu'à vous Monseigneur, ou l'vn des autres, ie diray beaucoup mieux, que si ie disois seulement, il n'appartient qu'à vous de

faire, etc. Car is parlersy à cette personne là, que ie dois et que ie veux honorer, auec heaucoup plus de respect, que si le disois simplement vous, qui de soy est vn terme commun à lous et par consequent, pen respectueux. C'est pourquoy, il n'y a point d'endroit dans la lettre, où cette repetition puisse auoir meilleure grace, qu'apres ce pronom, parce qu'elle y est necessaire. Il faut donc tascher de l'y mettre tousjours. Que s'il se rencontre, qu'on l'syt mise ailleurs en va lieu fort proche, il la faut oster de là pour la placer apres vous. Ce qui se pratique en deux façons, ou en le repetaut immediatement apres vous. comme en l'exemple que nous auons donné, il n'appartient qu'à vous Monseigneur, ou en le repetant mediatement, comme pour vous dire Monseigneur, ou pour vous asseurer Monseigneur. Mais en cette derniere saçon il n'est pas du tout si necessaire, qu'en l'autre, quoy qu'il y ait tousjours bonne grace, et qu'il soit bon de l'y mettre autant qu'il se peut.

Il est bien placé aussi apres les particules, ou les termes de liaison, qui commencent les periodes, comme apres car, mais, au reste, apres tout, en fin, certes, certainement, c'est pourquoy, et autres semblables.

On n'a gueres accoustumé de le mettre au commencement de la periode. Il semble que cette place ne luy appartient qu'à l'entrée de la lettre, ou du discours, et qu'apres cela on le met tousjours en suite de quelques autres mots, qui ont commencé la periode. Mais pourtant ie ne le voudrois pas condamner, si ce n'est dans yne lettre fort courte, où veritablement il seroit tres-mal placé; car dans yne longue epistre, ou dans vn long discours, il est certain qu'on peut encore en quelque endroit luy faire commencer vne periode auec beaucoup de grace, et d'emphase. Il est vray que ie ne voudrois pas que ce fust plus de deux fois en tout et encore en y comprenant celle qui est à la teste de la piece.

Il faut prendre garde à ne le mettre point apres va verbe actif, à cause de l'equipoque ridicule qu'il peut faire, et auec le verbe, et auec le pope qui en est regi, comme is no veux pas acheier Madame, si peu de chose à si haut pris; car qui ne voit le mounais effet que cela produit et deuant et apres, en disent acheter Madame, et Madame si neu de chose? Et quand le nom qui est regi par le verhe ne sait point d'equiupque, comme si in dis, is no veux pas acheuer Madame, va ouurage, il ne laisse pas de saire que le mot de Mademe, ne soit mal place, parce que deux substantifs de suite apres yn yerbe qui en regit yn ne s'eccommodeut point hien, et ne scauroient auoir que mauuaise grace. Comme i escriuois cecy, on m'a donné vn liure, où en l'ouurant j'ay veu, je ne sçaurois iamais oublier Monseigneur, cet heureux sejour, cela m'a choqué, mais aussi n'est-il pas yray, que ce n'est pas escrire nettemeut que de mettre Monseigneur, en cet endroit là? Il salloit dire, je no scaurois Monssigneur, iamais oublier cet heureux sejour, ou igmais is ne seaurois Monseigneur oublier, ou en fin, ie ne scaurois iamais Monseignaur, oublier, etc.

C'est donc yne des principeles maximes, ou peutestre la seule en ce sujet, de ne mettre iamais Monsieur, ny Madame, ny leurs semblables en aucun endroit, où ce qui va deuant et ce qui va apres puissent faire equipoque; car encore que ces equipoques pour l'ordinaire soient desraisonnables, et ne se puissent pas dire equiuoques, sans faire violence à la phrase d'vne façon grossiere et impertinente, comme est celle qui est si triniale et si importune, mais que l'exemple m'oblige d'alleguer, voulez-vous du veau Monsieur, si est-ce qu'il ne faut pas laisser de les euiter, et auec d'autant plus de soin, qu'il y a plus personnes desraisonnables et impertinentes, de qu'il n'y en a de l'autre sorte. Il ne faut point non plus mettre ces mots Monsieur, ny Madame, ny leurs semblables entre le substantif et l'adjectif, si l'adjectif se rencontre du mesme genre, que Monsieur, ou Madame, par exemple, c'est on aduersaire Monsieur, tres-insolent, et l'op a beau mettre vne virgule, comme il la faut mattre apres Monsieur, on ne se

paye pas de cela, et on ne laisse pas d'en rire. De mesme au seminin, c'est the procedure, Madame, desaprounée de tout le monde.

Il est bien placé deuant le que, comme ie ne crois pas Madame, que etc. Il est certain Madame, que etc. et deuant de, comme c'est un effet, Madame, de vostre bonté. Et apres oùy, et non, comme Oùy Madame, Non Madame, il ne se voit rien etc.

Il semble qu'il est inutile d'auertir qu'il ne le faut point mettre à la fin de la periode; car cela est trop visible. Neantmoins il se pourroit faire qu'il y trouueroit sa place, et de bonne grace; car pourquoy n'escriroit-on point en finissant vne periode ne le croyez point Madame. Ne le croyez point Monseigneur. Mais il n'en faut pas vser souuent.

On ne doit iamais aussi mettre ny Sire, ny Monseigneur, ny Madame, apres vostre Majesté, ou vostre
Eminence, ou vostre Altesse, comme vostre Majesté
Sire, ne souffrira pas, etc. vostre Majesté Madame, vostre
Eminence Monseigneur, vostre Altesse Monseigneur.
Mais on les peut mettre deuant, comme Sire, vostre
Majesté ne souffrira pas; Madame, vostre Majesté est
si sage, et ainsi des autres.

Il est à propos d'ajouster icy, qu'il y a force gens en escriuant, aussi bien qu'en parlant, qui repetent trop souuent monsieur, iusqu'à s'en rendre insupportables. En toutes choses l'excés est vicieux. Ils veulent honorer, et ils importunent. Il est bien aisé de se corriger de cette faute en escriuant, mais tres-difficile, en parlant; si vne fois on a contracté cette mauuaise habitude comme ont fait plusieurs, que ie connois, où il n'y a plus de remede.

T. C. — Il me semble qu'après qu'on a mis, Monseigneur. ou Monsieur, au commencement d'une lettre, ou d'un discours, on ne peut plus commencer par-là aucune periode de la mesme lettre. Il faut toujours que quelques mots le prècèdent aux autres endroits, comme je croi, Monseigneur; ne croyez pas, Monseigneur. Je ne le croi pas bien placé avant de; je dirois, c'est, Madame, un effet de votre bonté, et non pas, c'est un effet, Madame, de votre bonté. Cet arrangement

blesse l'oreille. M. de la Mothe le Vayer ne trouve rien à reprendre en cette façon d'écrire, je ne saurois oublier, Monseigneur, l'heureux séjour. Il est certain qu'il est beaucoup
mieux de ne pas séparer le verbe de l'accusatif qu'il regit, de
dire, je ne saurois, Monseigneur, oublier l'heureux séjour. Il
ne tombe pas d'accord qu'on ne doive jamais mettre ni Sire,
ni Madame, après Votre Majesté, ni Monseigneur, après
Votre Eminence. Je croi, comme lui, qu'on peut fort bien
dire dans la suite d'un discours, Votre Majesté, Sire, Votre
Altesse, Monseigneur.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur toute cette Remarque. On ne croit pas neanmoins qu'on puisse commencer la seconde periode d'un discours ou d'une lettre par *Monsieur* ou par *Madame*. Ces mots ne doivent commencer que la premiere, et il faut les faire préceder de quelque mot dans toutes les autres.

Si en escriuant, on peut mesler vous, auec vostre Majesté, ou vostre Eminence, ou vostre Altesse, et autres semblables.

Si vous escriuez vne lettre qui ne soit pas fort longue, il faut tousjours mettre vostre Majesté, et iamais vous. Ie sçay bien les inconueniens qu'il y a, de s'assujetir à cela, et de parler tousjours en la troisiesme personne, soit en disant vostre Majesté, soit en disant elle; mais en vne lettre courte, il se faut vn peu contraindre, et il n'y a point d'apparence, de s'emanciper dans vn si petit espace. Elle, doit estre repeté beaucoup plus souuent que vostre Majesté, quoy que ce dernier le doiue estre souuent, mais auec vne certaine mesure iudicieuse, qui empesche qu'on ne se rende importun en voulant estre respectueux.

Que si c'est vne longue lettre, ou vn discours de longue haleine, il n'y aura point de danger de mesler l'vn auec l'autre, et de dire tantost rous. et tantost vostre Majesté, mais plus souuent vostre Majesté. Les plus scrupuleux auoüeront, qu'il y a mesme des endroits, où il faut necessairement dire vous, comme vous estes Madame, la plus grande Reyne du monde. Il

est certain qu'il faut necessairement dire ainsi, et non pas vostre Majeste Madame, est la plus grande Reput du monde, qui seroit vie expression impertinente, tellement qu'en cet exemple on pourroit mettre vous, dans vne lettre de douze lignes, et en quelques autres cas semblables, qui se pourroient présenter.

Quant aux autres titres de grandeur, moindre que la Royale, on ne doit faire aucune difficulté de mester l'vn auec l'autre, nostre langue s'estant reserué cotte liberté, que l'Italienne ny l'Espagnole n'ont pas, à cause que vous en ces deux langues est vil terme incompatible auec là ciuilité, sur tout vos, en Espagnol, ce qui n'est pas en la nostre. Les Latins sont bien encore moins ceremonieux, qui disent tousjours tw, à qui que ce soit, et il semble que nous auons pris vn milieu et vn temperament bien raisonnable entre ces deux extremitez, en donnant par honneur le nombre plutiel à vue seule personne, quand nous luy disons vous, et en cuitant dans le commerce continuel de la vie, la frequente et importune repetition des termes dont les Italiens et les Espagnols se seruent en sa place.

T.C.— Il est hors de doute que quand il s'agit de donner aux Rois un titre qui les distingue particulierement, on doit tousjours se servir de vous, et qu'il faut dire, vous estes, Sire, non seulement le plus grand des Rois, mais le plus grand des Rois, mais le plus grand de tous les hommes. On dira bien, votre Majeste est infiniment éclairée, mais on ne peut dire, dotre Majesté est le plus éclairée, ni la plus éclairée de tous les Rois.

A. F. — On a trouvé cette Remarque fort juste.

## S'il faut dire alte, ou halte.

Faire alts. On demande s'il faut dire alte, ou halte, auec vno A. Pour resoudre la question, il y en a qui croyent, qu'il faut auoir recours à l'etymologie du mot, tellement que ceux qui le deriuent de l'Allemand haltes, qui veut dire arrester, soustienhent qu'il faut

dire halle, auec vne h, aspirée, qui marque son origine, parce que faire halte, comme chacun sçait, ne signifie autre chose en terme de guerre, que s'arrester dans la marche. Les autres au contraire le font venir du Latin altus, c'est à dire haut, parce que quand on fait alte, on tient les piques hautes, d'ou est venu le prouerbe haut le bois, et par cette raison croyent qu'il faut dire alte, sans aspiration. Mais ceux dui veulent qu'on l'aspite fepliquent, que quand ainsi seroit, qu'il viendroit d'altus, dont ils ne demeurent pas d'accord, il ne s'ensuiuroit pas pourtant qu'il fallust escrire ny prononcer alte, sans h, puis qu'estant certain que haut, vient d'altus, on n'a pas laissé d'y mettre vne h, qui s'aspire, ce qui est comme vn prejugé, que si alte, venoit d'altus, il faudroit pareillement et à l'exemple de l'autre y mettre aussi vne A, aspirante, de sorte qu'ils rétorquent

alasi l'argument contre leurs adversaires. La plus saine et la plus commune opinion est, qu'il faut dire et escrire alle, sans h, et sans auoir aucun esgard à toutes les elymologies, qu'on pourroit rapporter au contraire; car nous ne voudrions pas non plus en cetté occasion nous seruir de celles, qui nous servient fauorables, n'y ayant pas lieu de recourir aux etymologies, lors que l'Vsage est declaré, comme icy. Or est-il que le pose en fait, apres le tesmoignage d'vne quantité de personnes irreprochables, auquel ie lollis encore ma propre obseruation, que dans tous les liures, et dans toutes les relations qui se sont faites en ces dernieres guerres, on n'a point veu alte, imprime, ny escrit auec vne h. Et ce n'est que depuis ce temps la qu'on a commencé à escrire ce mot, dont M. Coeffeteau n'a jamais osé se seruir, n'estant pas encore en vange dans le beau stile, quoy que ce fust vn terme bien necessaire. Mais ce qui acheue de decider la question, c'est que ces mesmes teshibins et vne infinite d'autres, asseurent aussi bien que moy, qu'ils ne l'ont lamais ouy aspirer, qu'ils ont tousiours entendu prononcer faire alle, comme si l'on escrivoit fair' alte, en mangeant l'e de faire, par

vne apostrophe, ce qui ne se fait iamais deuant l'A, aspirée, ou consone.

- T. C. M. Chapelain dit que la vraie raison qui nous oblige à dire alle, est que nous le tenons des Italiens, qui disent far allo, pour signifier la mesme chose, et que nous le prononçons comme eux sans autre egard, en lui donnant la terminaison Françoise pour toute disserve.
- A. F. Ce mot doit s'escrire avec une h, et elle s'aspire, la halte fut longue, et non pas l'alte fut longue. On croit que halte vient de l'Allemand halten, qui veut dire s'arrester.

## Sil faut dire hampe, ou hante.

On demande encore s'il faut dire la hampe, ou la hante d'une halebarde. On dit l'un et l'autre, mais hampe est incomparablement meilleur et plus vsité. Il est tellement en vsage, que quelques vns de la compagnie, où ce doute a esté proposé, s'estonnoient qu'on le demandast. Mais on a fait vne response qui peut seruir en tous les doutes de cette nature. C'est que l'on demeure bien d'accord, que là où l'Vsage est certain et declaré, il n'y a point de question à faire, ny à hesiter, il le saut suiure; mais toutes les sois que l'on doute d'vn mot, c'est vn signe infaillible que l'on doute de l'Vsage. Il est donc vray, puis que l'on demande lequel est le meilleur de hampe, ou de hante, que l'Vsage en est douteux. Et ce doute, comme plusieurs autres, qui se voyent dans ces Remarques, ne procede d'autre chose, que de ce que l'oreille ne discerne pas aisement si l'on prononce hampe, ou hante. l'ay esté tout de nouueau confirmé dans ce sentiment en vne celebre compagnie 1, où l'on a proposé cette question parce qu'encore que chacun lors qu'il opinoit, prononçast bien distinctement et bien hautement ou hampe, ou hante, et que tous les autres fussent bien attentifs à recueillir lequel des deux il

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est, sans aucun doute, l'Académie française. (A. C.)

disoit, neantmoins il le luy falloit faire repeter deux fois, et quelquesois trois pour le bien entendre, de sorte qu'on sut contraint d'opiner en ces termes, hampe, auec vn p, est le meilleur. On dit aussi hante auec vn t. Si donc il est vray qu'il n'est pas aisé à l'oreille de distinguer hampe de hante, sans qu'on y ajouste ces paroles auec vn p, ou auec vn t, il ne saut pas s'estonner, si l'Vsage en est douteux, veu mesmes que ce n'est pas vn mot dont l'vsage soit fort frequent, que parmy les gens de guerre dans l'insanterie. Outre que dans les liures qui traitent de l'art militaire, on le voit escrit tantost d'vne saçon, et tantost de l'autre; mais les Autheurs, qui ont plus hanté la Cour, escriuent hampe, et non pas hante.

- P. L'Astrée, t. II, p. 792, dit hante. Des Essars, 2° partie d'Amadis, ch. 29, dit hante, qu'il rompit, ce sont ses mots, la hante de la hache d'Amadis. La hante de la lance, ch. 25 et 29. Et ainsy partout. Fauchet, Des origines des chevaliers, ch. 18, dit hante. Amyot, en la Vie de Marius, dit hampe trois fois, p. 825, 826 et 828, et c'est ainsy qu'il le faut dire et escrire.
- T. C. M. Menage a décidé qu'il faut presentement dire tousjours hampe, et que hante, qui estoit encore bon du temps de M. de Vaugelas est devenu tout-à-fait barbare. Il fait venir ce mot d'amite, ablatif d'ames, amitis, qui signifie un long baston, une perche, un fust. Il dit qu'on a fait premierement ante par syncope, en changeant m en n, comme sente et sentier, de semita, semitarium; qu'ensuite on a dit hante, en y préposant l'aspiration, comme en haut, d'altus, et que comme plusieurs de nos anciens avoient dit amte au lieu d'ante, en conservant l'm dans la contraction d'amitié, laquelle lettre m emporte avec soi le p devant le t comme il se voit dans emtus et dans sumtus, qui se prononcent emptus et sumptus, on a enfin prononcé hampe pour une plus grande douceur, le t de hampe s'estant perdu insensiblement.
- A. F. Hante, qui se disoit encore quelquesois du temps de M. de Vaugelas, n'est plus du tout en usage. Il saut dire hampe.

## Sur, et dessus.

Nous auons desja fait vne Remarque i sur ces prepositions, sur, dessus, sous, dessous, dans, dedans, et quelques autres, et nous ne repeterons pas icy ce qui a esté dit, mais nous ajousterons vne chose, qui a esté obmise. C'est qu'à la Reigle que nous auons donnée, de n'employer iamais pour prepositions ces composez dessus, dessous, dedans, et les autres, mais tousjours les simples comme sur, sous, et dans, nous auons mis vne exception, qui est que quand ces composez sont precedez d'vne autre preposition, alors il se faut seruir des composez et non pas des simples. Par exemple, il faut dire par dessus la teste, et non pas par sur la teste, quoy qu'il saille dire sur la teste, et non pas dessus la teste, quand il n'y a point de preposition deuant, comme est par. De mesme il faut dire par dessous la table, par dedans l'Eglise, et non pas par sous la table, ny par dans l'Eglise, quoy qu'il faille dire sous la table, et dans l'Eglise, quand il n'y a point de par, deuant.

Tout cela a desja esté dit, mais il estoit absolument necessaire de le repeter, pour faire entendre ce que nous y ajoustons, qui est qu'auec de, il en est de mesme qu'auec par, et ce qui me l'a fait remarquer, c'est la faute que i'ay trouuée dans vn Autheur assez renommé, à qui elle est familiere. Il a sceu qu'il falloit se seruir de ces prepositions simples, et non pas des composées, qui sont d'ordinaire aduerbes et non pas prepositions, mais il n'a pas sceu, que quand il y a vne autre preposition deuant, il faut vser des composées, qui deuiennent prepositions, d'aduerbes qu'elles estoient; il escrit donc tousjours par exemple, il se leua de sur son lit, au lieu de dire, il se leua de dessus son lit, il ne fait que sortir de sous l'aile de la mere, au lieu de dire, il ne fait que sortir de dessous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez t. I, p. 217.

l'aile de la mere; car ce de est vne preposition qui respond à l'ex, ou à l'è des Latins, et il me semble qu'il n'y a que ces deux prepositions par, et de, où cette exception ayt lieu. Et il ne faut pas objecter que l'on dit au dessus de la teste, au dessous du genoüil, etc. parce qu'en ces exemples dessus, et dessous, et leurs semblables passent pour mots substantifiez, et non pas pour prepositions. Les articles qui vont deuant et derrière, en sont des preuues infaillibles.

T. C. — Comme on ne peut douter que dans les exemples que M. de Vaugelas rapporte ici, de ne soit une preposition qui repond à l'ex ou à l'e des Latins, il est certain qu'il faut dire, tirer de dessous la table, et non pas de sous la table, de mesme qu'on dit, par dedans l'Église, et qu'on ne dit point, par dans l'Eglise. La règle qui veut qu'on dise, dessus, dessous, dedans, quand une autre preposition précède ces composez, est très-judicieusement establie, et ne peut souffrir d'exception. C'est fort mal parler que de dire, il a enfermé cela dedans son coffre, au lieu de, il a enfermé cela dans son coffre, mais on fait encore une faute bien plus grande, lorsqu'on dit dedans, pour signifier l'intra des Latins, comme je partirai dedans huit jours, pour, dans kuit jours; c'est ce que M. Menage blasme avec raison dans ce vers de Voiture.

Qui, s'il ne la voit promptement, Enrayera dedans une heure.

A. F. — Il faut observer tout ce que dit M. de Vaugelas dans cette Remarque.

## Qu'ainsi ne soit.

Nous auons remarqué de certaines façons de parler, qui semblent dire tout le contraire de ce qu'on leur fait signifier. Celle-cy est de ce nombre; car lors qu'il est question d'entrer en preuue d'vne proposition, si ie dis et qu'ainsi ne soit, vous voyez telle et telle chose,

1 Il me semble qu'en ces phrases au est preposition.
(Note de PATRU.)

qui est, comme on a accoustumé de parler, n'est-il pas vray qu'a l'examiner de pres, il n'y a point de raison de dire et qu'ainsi ne soit, et qu'au contraire il faut dire et qu'ainsi soit. Cela est tellement vray, que tous les anciens l'escriuoient ainsi, et ces iours passez ie le voyois encore dans Ioachim du Belay. Neantmoins il y a plus de cinquante ans, que cette phrase est changée, et que l'on dit et qu'ainsi ne soit, ou et qu'il ne soit ainsi, et non pas et qu'ainsi soit, ou et qu'il soit ainsi, qui aujourd'huy ne seroient pas receus parmy ceux qui sçauent parler François. Il seroit mal-aisé d'en rendre aucune raison, puis que c'est contre la raison que cela se dit de cette sorte; Se peut-il voir vn plus bel exemple de la force ou de la tyrannie de l'Vsage contre la raison? Cependant ce sont ces choses là, qui font d'ordinaire la beauté des langues.

- T. C. M. de Vaugelas se sert si souvent de, et qu'ainsi ne soit dans ses Remarques, qu'il y a grande apparence que cette façon de parler estoit fort en usage de son temps. On entend encore ce qu'elle veut dire, mais aucun de ceux qui escrivent bien, ne s'en sert presentement. Et qu'ainsi soit, que l'on disoit autrefois, veut dire, et pour faire voir qu'il est ainsi, voyez telle et telle chose, et qu'ainsi ne soit, qu'on a dit depuis, signifie, et si vous dites qu'il n'est pas ainsi, royez telle et telle chose. L'oreille n'a pas de peine à s'accoustumer à ce qui est autorisé par l'usage, et l'on y fait aisément venir un sens.
- A. F. Il faut dire, et qu'ainsi ne soit, comme le porte la Remarque de M. de Vaugelas, supposé qu'on veuille encore se servir de cette façon de parler, qui a fort vieilli.

#### TOUT DE MESME.

Il faut considerer ce terme de comparaison en différentes façons; car si l'on s'en sert en respondant à vne interrogation, par exemple si l'on me demande, l'autre est-il comme cela? et que ie responde tout de

mesme; ce sera bien parler. Sans interrogation encore ie diray fort bien, vous royez celuy-là, l'autre est tout de mesme, il n'y a point de stile si noble, où ce terme ne puisse entrer. Mais s'il y a vn que apres, comme celuy-là est tout de mesme que l'autre, il n'est pas absolument mauuais, mais il est extrémement bas, et ne doit estre employé que dans le dernier de tous les stiles. Que si l'on m'objecte que dans le cours de ces Remarques, ie m'en suis seruy fort souuent de cette sorte, i'auoüeray franchement que i'ay failly en cela comme en beaucoup d'autres choses, et que ie n'ay connu la faute dont i'auertis maintenant les autres, que depuis peu; Tellement qu'il faut en vser selon cette Remarque, et non pas selon le mauuais exemple que i'en ay donné.

T. C. — M. de la Mothe le Vayer dit que M. de Vaugelas croit sans sujet avoir parlé bassement, lorsqu'il a mis tout de mesme devant que, ce qui fait voir qu'il approuve cette façon de parler, celui-là est tout de mesme que l'autre. Il me semble qu'on ne la peut condamner sans se déclarer trop scrupuleux. Ce tout signifie entierement; et ce ne seroit pas mal parler que de dire, celui-là est entierement de mesme que l'autre. Il est vrai qu'on parleroit mieux si on disoit, celui-là est tout semblable à l'autre. Quelques—uns disent par exemple en termes de comparaison, tout de mesme que le Soleil forme les diamans dans la terre, ainsi, etc. Je croi qu'il suffit de dire, de mesme, et que tout est superflu quand il est question de comparer.

A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas.

L'adjectif tout, auec plusieurs substantifs.

Cet adjectif suiuy de plusieurs substantifs dans la mesme construction du membre de la periode, veut estre repeté deuant chaque substantif, par exemple il faut dire toute la Syrie, et toute la Phenicie, et non pas toute la Syrie et la Phenicie. Et non seulement le premier où toute, est repeté deux fois est meilleur, mais le dernier où il n'est employé qu'vne fois est mauuais,

et contre la pureté naturelle de nostre langue. C'a bien tousjours esté ma creance, mais ce seroit peu de chose si ce n'estoit aussi le sentiment de nos maistres. Que s'il y a plus de deux substantifs, c'est encore de mesme. Par exemple, vn excellent Autheur a escrit pour voir toutes les beaulez, l'artifice, et les graces parfaitement employées, il salloit dire pour voir toutes les beautez, tout l'artifice, et toutes les graces parfaitement employées. Cela est hors de doute parmy les purs Escriuains. Il semble que les substantifs qui suiuent soient jaloux du premier, s'ils ne marchent auec mesme train, et si l'on ne les traite auec autant d'honneur, que celuy qui va deuant. Et quand les deux substantifs sont de diuers genre, la faute est inexcusable de ne pas repeter tout, comme par exemple de dire il a perdu toute sa splendeur et son lustre, c'est sans doute mal parler, il faut dire, il a perdu toute sa splendeur et tout son lustre.

Mais si les deux substantifs sont de mesme genre et synonimes, ou approchans, on demande s'il le faut repeter, comme si ie dis, il a perdu toute l'affection et l'inclination qu'il auoit pour moy, diray-je mieux que si ie disois il a perdu toute l'affection, et toute l'inclination qu'il auoit pour moy? On respond que tous deux sont bons, et que la grande Reigle des synonimes ou approchans, et des contraires ou differens a lieu icy, c'est à dire qu'aux mots contraires ou differens, il faut necessairement repeter tout, mais aux synonimes ou approchans, il n'est point necessaire, quoy que ce ne soit pas vne faute de le repeter, comme ç'en seroit vne de ne le repeter pas aux contraires et aux differens; car par exemple, si ie disois il a oublié tout le bien et le mal que ie luy ay fait, ie parlerois mal; il saut dire de necessité, il a oublié tout le bien et tout le mal que ie luy ay fait; Aux differens de mesme; il a perdu toute l'affection et l'estime qu'il avoit pour moy, n'est pas bien dit; il faut dire il a perdu toute l'affection, et toute l'estime qu'il avoit pour moy.

<sup>1 «</sup> Je croy que c'est Voiture. » (Clef de Conrard.)

- P. Amyot en la Vie de Cicéron, p. 552, dit tous les pays et provinces que Pompée avait acquis à l'Empire, et en la Vie de Démosthene, p. 16, dit quoyqu'il eust despendu toute la vigueur et force de son corps.
- T. C. J'ai parlé de la répetition de tout, sur quelqu'une de ces Remarques. Pour escrire purement il est necessaire de le répeter devant chaque substantif, et quoiqu'affection et inclination, soient synonimes ou approchaus, je seus que mon oreille n'est point satisfaite quand j'entends dire, il a perdu toute l'affection et l'inclination qu'il avoit pour moi. Ainsi je dirois, toute l'affection et toute l'inclination. C'est une faute qu'on ne doit jamais se pardonner de ne pas répeter tout, lorsque les deux substantifs sont de divers genre, et il n'y a personne qui pust soussirir cette sin de lettre, je suis avec toute l'ardeur et le respect possible; il faut dire indispensablement, avec toute l'ardeur et tout le respect possible.

Voici une autre façon de parler, qui peut causer du scrupule. Dans la remarque qui a pour titre, des negligences sur le
style, M. de Vaugelas a dit, la naïveté est une des premieres
perfections et des plus grands charmes de l'éloquence. Ce
mot une s'accommode fort bien avec perfection qui est feminin,
mais il ne peut s'accommoder avec charme qui est masculin.
Je sai que la répetition d'un. blesseroit davantage que celle
de tous, et qu'il seroit mal de dire, la naïveté est une des
premieres perfections, et un des plus grands charmes de
l'éloquence, mais peut-estre seroit-il mieux de choisir deux
noms substantifs du mesme genre, pour les accorder avec un
ou avec une, que l'on ne répete point, ou de ne mettre qu'un
seul substantif.

A. F. — Il saut dire, il a perdu toute l'affection et toute l'inclination qu'il avoit, quoy que ces mots affection et inclination soient synonimes ou approchans.

# CRAINTE, dans le preterit.

Ce mot employé auec le verbe auxiliaire dans les preterits, a si mauuaise grace, qu'il le faut éuiter, y ayant peu d'endroits où l'on s'en puisse seruir. L'exemple le va faire voir. C'est rne chose que i'ay tousjours crainte. Qui ne sent point la rudesse de ce

mot ? sans doute elle prouient de l'equiuoque de ce participe qui sert aux preterits de son verbe, auec le substantif crainte, lequel estant vn mot que l'on oyt dire à toute heure en cette signification, fait trouuer l'autre estrange et sauuage, dans vn vsage different. Il y a pourtant quelques endroits, où il ne sonneroit pas mal, comme si l'on disoit plus crainte qu'aimée, ce qui arriue en cet exemple, tant parce que le plus, qui va deuant oste l'equiuoque du nom, qu'à cause de l'opposition qu'aimée, qui luy donne et lumiere, et grace tout ensemble.

- T. C. Il est aisé d'éviter crainte dans le prétérit, en disant, c'est une chose que j'ai toujours apprehendée, mais il me semble qu'on peut dire. que j'ai toujours crainte, sans qu'il y ait ni rudesse dans le mot, ni équivoque du participe craindre avec crainte substantif. Cette phrase ne peut recevoir un double sens.
- A. F. On a esté de l'avis de M. de Vaugelas. Plainte est un substantif aussi usité que crainte. Cependant on n'est point blessé, quand on parle d'une femme, d'entendre dire, je l'ay plainte dans son malheur; et si l'on dit je l'ay tousjours crainte, cela fait peine à l'oreille.

De certains noms que nous auons en nostre langue, qui ont tout ensemble vne signification active, et vne passive.

Nous auons desja remarqué de certains mots qui ont la terminaison actiue et la signification passiue, et d'autres qui ont la terminaison passiue, et la signi-

1 Cette raison y peut aider, mais elle ne conclut pas; car il y a beaucoup de verbes dont les participes passifs sont semblables à des substantifs de mesme ou de différente signification, qui neant-moins gardent la règle dont il est parlé en la remarque De l'usage des participes passifs dans les preterits (t. I, p. 289). Car il faut dire, C'est à quoi elle a esté contrainte : C'est à quoi on l'a contrainte : c'est le lieu où on l'a prise, où elle a esté prise : c'est en quoi elle s'est méprise (abusée), c'est la figure ou image du Roi qui y est empreinte. (Note de Patru.)

fication actiue: Mais en voicy d'autres, qui ont vn double vsage, et vne signification active et passive tout ensemble. Par exemple estime, est vn mot qui se dit auec le pronom possessif et de l'estime que l'on a de moy, et de l'estime que i'ay d'vn autre. Voicy comment. Mon estime n'est pas vne chose dont vous puissiez tirer grand auantage Icy, estime, est dans vne signification actiue eu esgard à moy; car il veut dire l'estime que ie fais de vous, et si ie dis mon estime ne depend pas de vous, il est dans vne signification passiue; car il veut dire l'estime que l'on fait ou que l'on peut faire de moy. Il en est de mesme de cet autre mot ayde, par exemple mon ayde vous est inutile; car icy il a vn vsage actif, et veut dire, l'aide que ie vous puis donner, et si ie dis venez à mon ayde, il a vn vsage passif, et veut dire l'ayde que l'on me donnera, et non pas celle que ie donneray. Ainsi de secours, mon secours vous est inutile, et venez à mon secours. Ainsi d'opinion; sans le possessif, comme il est mort dans l'opinion de Copernicus, a vn sens actif, c'est à dire qu'il avoit l'opinion de Copernicus, et il est mort dans l'opinion de sainteté a vn sens passif, qui veut dire, qu'on a creu qu'il estoit mort saint. Et ainsi de plusieurs autres. Cette obseruation est curieuse, et digne de celuy que i'ay nommé vn des plus grands Genies de nostre langue. Ie la tiens de luy auec plusieurs autres choses, qui rendront ces Remarques plus vtiles et plus agreables; et pleust à Dieu qu'il les eust pû toutes voir, comme il eust fait sans doute, si son loisir eust secondé sa bonté, et si tout ce que nous auons d'excellens hommes en France pour les belles lettres et pour l'exquise erudition, ne partageoient tout son temps auec son Heroine, auec ses amis, et l'elite de la Cour.

T. C. — Je ferois difficulté d'employer estime autrement que

<sup>&</sup>quot;« M. Chapelain. » (Clef de Conrard.) — On voit plus loin une allusion à son poëme de La Pucelle d'Orléans, « son héroïne. » — Les douze premiers chants de ce poëme parurent seulement en 1656 : les douze derniers restèrent toujours manuscrits. (A. C.)

dans la signification active, comme, son estime est une chose que tout le monde recherche avec soin, pour dire, l'estime qu'il a pour ceux qui ont du merite est recherchée de tout le monde, mais il me semble qu'on ne diroit pas fort bien dans la signification passive, son estime diminue de jour en jour, pour dire, l'estime qu'on avoit pour lui. Estime est un mot qui approche de consideration; on dit fort bien, tous les honnestes gens ont beaucoup d'estime et de consideration pour lui, mais comme on ne sauroit dire sa consideration diminue, pour dire, la consideration qu'on avoit pour lui, je ne croi pas que l'on puisse dire, son estime diminue, dans le mesme sens qu'on dit, sa reputation diminue.

A. F. — On a approuvé ce que dit M. de Vaugelas sur ces deux mots aide et secours, qui ont tous deux un usage actif, et un usage passif; mais on ne croit pas que ce soit bien parler que de dire, mon estime ne dépend point de vous, pour l'estime qu'on peut avoir pour moy. On ne dit pas bien non plus, il est mort dans l'opinion de sainteté, il faut dire, en opinion de sainteté, ou plustost en odeur de sainteté.

### PRENDRE A TESMOIN.

On demande s'il faut dire ie vous prens tous à tesmoin, ou ie vous prens lous à les moins auec une s, au pluriel. Cette question fut faite dans vne celebre compagnie, où tout d'vne voix on fut d'auis, qu'il salloit dire ie vous prens tous à tesmoin, au singulier. Quelques vns seulement ajousterent, qu'ils ne condamneroient pas tout à fait le pluriel à tesmoins, mais que l'autre estoit incomparablement meilleur, et plus François. Celuy qui proposa le doute trouuant tout le monde d'vne opinion, comme d'vne chose indubitable, fit bien voir neantmoins qu'il y auoit lieu de douter. Il auoit pour luy la reigle ordinaire, qui veut qu'apres tous, au pluriel, le substantif qui s'y rapporte, soit pluriel aussi. Et de fait, on ne diroit iamais ie vous reçois tous pour tesmoin, mais pour tesmoins. A cela on respondoit, qu'il n'estoit pas icy

question de la reigle ny de l'exemple, mais de l'Vsage, qui vouloit que l'on dist à tesmoin, et non pas à tesmoins. Sa replique sembloit encore plus forte; car il disoit que si c'estoit l'Vsage, il donnoit les mains; Mais que c'estoit là le nœud de la question, de sçauoir si c'estoit l'Vsage ou non, parce que l's, finale n'ayant gueres accoustumé de se prononcer en nostre langue, et particulierement en ce mot, où l'on n'apperçoit comme point de difference pour la prononciation entre le singulier et le pluriel; car vn saux tesmoin et les faux tesmoins, se prononcent tous deux egalement sans s, on ne pouuoit pas determiner si l'Vsage estoit pour tesmoin, ou pour tesmoins; Et par consequent l'Vsage n'estant point declaré, il s'en falloit tenir à la grammaire et à l'analogie, ausquelles on a accoustumé d'auoir recours, dans ces incertitudes; in dubits vocibus, dit vn grand homme, analogiam loquendi magistram ac ducem sequemur, et ainsi il falloit dire à tesmoins, et non pas à tesmoin. A cette replique on repartit qu'à tesmoin, se prenoit là aduerbialement, et indeclinablement, comme nous en auons plusieurs exemples en nostre langue, qui sont semez dans ces Remarques, et entre autres celui-cy, elle se fait fort de cela, et ils se font fort, et non pas elle se fait forte, ny ils se font forts. Et pour ne sortir pas mesme de la phrase, dont il s'agit, on allegua pour vne preuue conuaincante de cette aduerbialité, s'il faut vser de ce mot, que nous disons ie tous prens tous à parlie, au singulier, et non pas ie vous prens tous à parties, au pluriel, et que cela est si vray qu'il n'y a personne qui en doute. On y en ajoustoit encore vn autre, qui est ie vous prens tous à garent, et non pas à garens. Sans ces deux exemples, l'aurois esté d'auis d'vne chose dont ie ne m'auisay pas alors ny personne, mais qui m'est tombée depuis dans l'esprit, qui est que tesmoin, en cet endroit là signifie tesmoignage; Et il ne saut point d'autre preuue pour faire voir qu'il se prend quelquefois pour cela, que cette clause si ordinaire en tesmoin de quoy i'ay signé la presente, où l'on ne peut pas dire, que tesmoin, ne

signifie tesmoignage, si l'on veut que ces mots ayent quelque sens. Mais ces autres deux à partie, et à garent, me ferment la bouche. Ce mot tesmoin, est encore indeclinable, et comme aduerbe en cette phrase, tesmoin tous les anciens Philosophes, tesmoin tous les Peres de l'antiquité; car asseurement il faut dire tesmoin, et non pas tesmoins, comme l'on dit excepté, ou reserué cent personnes, et non pas exceptées, ou reseruées cent personnes. Ce qui confirme extremement, qu'en cette phrase les prendre tous à tesmoin, tesmoin, est aduerbial et indeclinable.

- P. Coëssetau, *Hist. Rom.*, liv. II, p. 365: « J'appelle les dieux a tesmoins. » Mais peut estre est-ce une saute d'imprimeur.
- T. C. M. Chapelain a raison de dire que, un faux tesmoin se prononce avec la derniere syllabe breve, et les faux tesmoins qui est le pluriel, avec la derniere longue, ce qui les distingue notablement, mais supposé qu'il y cust si peu de difference pour la prononciation entre le singulier et le pluriel, qu'on ne pust déterminer si l'usage est pour, je vous prends tous à tesmoin, ou pour, je vous prends tous à tesmoins, ce ne seroit pas une preuve convainquante, qu'à tesmoin se dust prendre adverbialement, que d'apporter pour exemples, je vous prends tous à partie, je vous prends tous à garant, puisque la prononciation ne sauroit faire connoistre si l'on dit à partie ou à parties, à garant ou à garans. Il est certain cependant, comme l'asseure aussi M. Menage, que toutes ces saçons de parler sont adverbiales, et qu'il saut dire, je vous prends tous à tesmoin, à partie, à garant. Il est de mesme de, vendre à credit, mettre à profit, donner de l'argent à interest, prester à usure, pension à vie, boutons à queue, fruits à noyau. Tous ces noms joints avec l'article indéfini à, se mettent au singulier, et il n'y en a aucun au pluriel, que quand on met avec  $\dot{a}$ , quelque pronom possessif qui le rend article défini, comme, à mes périls et fortunes, il entreprend cela à ses risques. C'est ce qui sait qu'on dit sort bien, je vous prends tous pour tesmoins, parce que mes est sous-entendu, je vous prends tous pour mes tesmoins, ce qui n'est pas dans je vous prends tous à tesmoin, car que voudroit dire, je vous prends tous à mes tesmoins? J'ai oüi dire tesmointe au séminin. Blle est tesmointe de cela, c'est très-mai parler.



A. F. — On a esté de l'avis de M. de Vaugelas sur cette Remarque. On n'a pas pourtant trouvé qu'il eust lieu de dire qu'on n'apperçoit point de disserence pour la prononciation entre un faux tesmoin, et les faux tesmoins. La derniere syllabe de tesmoin au singulier est breve, et elle est longue dans tesmoins au pluriel.

## PARDONNABLE.

On abuse souuent de ces adjectifs verbaux. Nous auons fait vne Remarque d'vn de ceux là, qui est faisable, qu'vn Autheur celebre a employé pour vne chose qu'on a permission de faire, quoy qu'il n'ayt iamais cette signification, et qu'il veüille dire seulement ce qui est possible, et non pas ce qui est permis. I'ay veu vn autre Autheur abuser aussi d'vn autre adiectif verbal, qui est pardonnable; car il dit ie ne serois pas pardonnable, pour dire ie ne serois pas digne de pardon, ou ie ne meriterois point de pardon. Pardonnable ne se dit iamais des personnes, mais seulement des choses, comme cette faute n'est point pardonnable, cela ne seroit pas pardonnable, et non pas ie ne serois pas pardonnable.

Excusable, se dit et des personnes et des choses, comme vous n'estes pas excusable, et c'est vne faute qui n'est pas excusable. Consolable et inconsolable, se disent et de la douleur et de la personne afsigée.

T. C. — Ce qui est cause qu'excusable se dit des personnes et des choses, et que pardonnable se dit seulement des choses, et non des personnes, c'est que le verbe excuser veut egalement les personnes et les choses à l'accusatif, et que pardonner n'y veut que les choses. On dit, excuser une faute, excuser un criminel, je vous prie de m'excuser; mais quoiqu'on dise, pardonner une faute, on ne dit point, pardonner un criminel, il faut dire, pardonner à un criminel, et si l'on dit, je vous prie de me pardonner, aussi-bien que, je vous prie de m'excuser, il faut prendre garde que dans, je vous prie

de me pardonner, le pronom possessis me est au datis, je vous prie de pardonner à moi, et que dans, je vous prie de m'excuser, me est à l'accusatis, je vous prie d'excuser moi. L'adjectif verbal ne doit pas avoir plus de privilege que son verbe, et puisqu'on ne dit point, pardonner un homme, on ne sauroit dire, cet homme n'est point pardonnable.

On dit ordinairement, il est dans une douleur inconsolable, quoiqu'on ne dise guere consoler la douleur, pour, appaiser, soulager, adoucir la douleur. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on ne diroit pas bien, son déplaisir est inconsolable. Il semble que ce mot ne se puisse accommoder qu'avec douleur.

M. de Segrais de l'Academie Françoise, a fait le mot d'impardonnable, qui encore que hardi, n'a point esté condamné dans sa traduction de l'Enéide.

## Sa beauté méprisée, impardonnable outrage.

Il est bien placé dans cet endroit, mais il seroit dangereux do le hazarder après M. de Segrais, parce que l'usage no l'a pas autorisé. Il y a beaucoup de mots de cette terminaison qui n'ont point de composez, comme, aimable, méprisable, faisable, haïssable, stable. On ne dit point inaimable, imméprisable, infaisable, inhuïssable, instable, pour signifier le contraire de leurs simples. Il y en a d'un autre costé qui n'ont point de simples. On dit implacable, insaliable, indubitable, immancable, et on ne dit point, placable, satiable, dubitable, mancable. On dit inestimable, mais ce n'est pas pour signisser le contraire de son simple dans le sens où estimable veut dire, digne d'estre estimé, comme, un homme estimable par sa probité, une action estimable; il signifie, qui est d'une si grande valeur que l'on n'en sauroit fixer le prix. Ce diamant est d'un prix inestimable. Ainsi il ne s'applique point aux personnes, et l'on ne peut dire, c'est un homme inestimable, pour dire, c'est un homme qui ne merite point d'estre estimé.

A. F. — On a desja dit dans une des Remarques precedentes, que faisable se disoit, et pour ce qu'il est permis, et pour ce qu'il est possible de faire. M. de Vaugelas a parlé fort juste, sur l'employ de ces deux mots pardonnable et excusable; mais on ne croit pas que Consoluble se dise de la douleur aussi bien que de la personne assigee.



Qu'il y a vne grande disserence entre LA PURETÉ et LA NETTETÉ DU STILE. Et premierement, DE LA PURETÉ.

La plus-part du monde confond ces deux choses, qui neantmoins sont fort differentes et n'ont rien de commun. La pureté du langage et du stile consiste aux mots, aux phrases, aux particules, et en la syntaxe. Et la netteté ne regarde que l'arrangement, la structure, ou la situation des mots, et tout ce qui contribué à la clarté de l'expression. Examinons maintenant par le menu l'vn et l'autre, et pour commencer par la pureté, voyons les quatre parties qui la composent; mais auparauant disons, qu'il n'y a qu'à euiter le barbarisme et le solecisme pour escrire purement. Le barbarisme est aux mots, aux phrases, et aux particules; et le solecisme est aux declinaisons, aux coniugaisons, et en la construction.

A. F. — On n'a rien trouvé à dire sur cette Remarque, ni sur les autres observations suivantes de M. de Vaugelaș. Elles sont trés-judicieuses, et chacun en doit profiter selon son genie.

# Du barbarisme, premier vice contre la pureté.

Pour les mots, on peut commettre vn barbarisme en plusieurs façons, ou en disant vn mot qui n'est point François, comme pache, pour pacte, ou paction, ou vn mot qui est François en vn sens et non pas en l'autre, comme lent pour humide, sortir pour partir, ou qui a esté en vsage autresois, mais qui ne l'est plus, comme ains, comme ainsi soit, et vne infinité d'autres, ou enfin vn mot, qui est encore si nouueau, et si peu estably par l'Vsage, qu'il passe pour barbarisme, à moins que d'estre adoucy par vn, s'il faut ainsi parler, si i'ose vser de ce mot, ou quelque autre terme semblable, comme nous auons dit ailleurs; Ou bien en se seruant d'vn aduerbe pour

vne preposition, comme de dire dessus la table, pour sur la table, dessous le lit, pour sous le lit, dedans le lit, pour dans le lit; ou en disant au pluriel vn nom, qui ne se dit bien qu'au singulier, comme bonheurs, ou au contraire, comme delice, pour delices.

Pour les phrases, en vsant d'vne phrase, qui n'est pas Françoise, comme eleuer les mains vers le ciel, au lieu de dire leuer les mains au ciel; le m'en suis fait pour cent pistoles, comme disent les Gascons, pour dire i'ay perdu cent pistoles au ieu. Non pas qu'il ne soit permis de faire quelquesois des phrases nou-uelles auec les precautions que nous auons marquées en quelque endroit de ce liure, au lieu qu'il n'est iamais permis de faire de nouueaux mots, nonobstant cet oracle Latin,

## Licuit, sempérque licebit Signatum præsente nota producere verbum :

parce que cela est bon en la langue Latine, et plus encore en la Grecque, mais non pas en la nostre, où iamais cette hardiesse n'a reüssi à qui que ce soit, au moins en escriuant; car en parlant on sçait bien qu'il y a de certains mots que l'on peut former sur le champ, comme brusqueté, inaction, impolitesse, et d'ordinaire les verbaux qui terminent en ent comme criement, pleurement, ronstement, et encore n'est-ce qu'en raillerie. Outre que ce passage du Poëte ne permet que d'estendre des mots qui sont desja faits, et non pas d'en faire de tout nouueaux, qui est ce qui ne nous est point du tout permis, tesmoin le mauuais succes qu'ont eu tous les mots que Ronsard, M. du Vair et plusieurs autres grands personnages ont inuentez pensant enrichir nostre langue: Mais en matiere de phrases, c'est vn barbarisme pour l'ordinaire de quitter celles qui sont naturelles et vsitées par tous les bons Autheurs, pour en faire à sa fantaisie

<sup>1</sup> Horace, Art poétique, v. 58. Vaugelas, qui cite de mémoire, met verbum au lieu de nomen. (A. C.)

de toutes entieres, ou changer en partie celles qui sont de la langue, et de l'Vsage.

C'est aussi vn barbarisme de phrase, que d'vser de celles qui ont esté en vsage autrefois, mais qui ne le sont plus, comme vous en pouuez voir vn grand nombre dans Amyot. Et encore d'vser de celles qui ne font presque que de naistre, et que l'Vsage n'a pas encore bien authorisées.

Pour les particules, c'est vn barbarisme de laisser celles qu'il faut mettre. Il en faut donner des exemples en toutes les parties de l'Oraison, qui en sont capables, comme aux articles, aux pronoms, aux aduerbes, et aux prepositions. Aux articles, si l'on dit, les peres et meres sont obligez, etc. au lieu de dire les peres et les meres sont obligez; si l'on dit pour les aimer et cherir, au lieu de dire pour les aimer et les cherir; si l'on dit, ils sont obligez de faire et dire tout ce qu'ils pourront, au lieu de, ils sont obligez de faire et de dire; si l'on dit auant que mourir, au lieu de dire auant que de mourir; et ainsi de beaucoup d'autres.

Aux pronoms, si par exemple on dit, aussitost cette lettre receuë, ne manquerez de faire telle chose, au lieu de dire vous ne manquerez; si l'on dit ses pere et mere, au lieu de dire son pere et sa mere, ses habits et ioyaux, aux lieu de dire ses habits et ses joyaux; si l'on dit nos amis et ennemis, au lieu de dire nos amis et nos ennemis.

Aux adverbes, si l'on dit par exemple, il ne manquera de faire son devoir, au lieu de dire, il ne manquera pas, ou il ne manquera point de faire son devoir; car c'est vne espece de barbarisme insupportable en nostre langue, que d'obmettre les pas, et les point. où ils sont necessaires; si l'on dit, il est si riche et liberal, au lieu de dire, il est si riche, et si liberal; si l'on dit, il est plus iuste et facile de faire telle chose, au lieu de dire il est plus iuste et plus facile de faire, et ainsi de plusieurs autres.

Aux prepositions, comme si l'on dit par auarice et orgueil, au lieu de dire par auarice et par orgueil; si

l'on dit, se venger sur l'on et l'autre, au lieu de dire sur l'on et sur l'autre, et plusieurs autres semblables.

Mais c'est vne autre sorte de barbarisme, de mettre des particules où il n'en faut point. Il est vray, qu'il n'arriue que tres-rarement en comparaison de l'autre, qui les obmet quand il les faut mettre, ce vice estant tres-commun parmy la foule des mauuais Escriuains. Voicy quelques exemples des particules, comme si l'on dit du depuis, pour dire depuis; en apres, ou par apres, pour apres; si l'on dit, il supplioit auec des larmes, au lieu de dire auec larmes, et quelques autres semblables. Voila quant au barbarisme.

T. C. — Je ne connois point pache pour pacte, et je n'ai jamais entendu lent pour humide.

Il est vrai que quelques—uns disent sortir pour partir, ce qui est mal. Je sortis de Paris à cinq heures du matin, et arrivai le mesme jour de bonns heure à Orleans. Comme on ne peut arriver au lieu où l'on veut aller, sans sortir de la Ville d'où l'on part, on abuse du verbe sortir, en le metlant au lieu de partir.

Outre, je m'en suis fait pour cent pistoles, on dit encore, je m'en suis donné pour cent pistoles, mais si cela se permet dans le discours familier, il n'y à personne qui l'escrive. Brusqueté ne se dit point; quelques-uns emploient inaction, ct je m'apperçois qu'impolitesse commence fort à s'establir. Je n'ai oui dire ni criement ni pleurement, mais ronflement ne me semble pus mauvais; et je ne croi pas qu'il doive estre mis au nombre des barbarismes. M. de la Mothe le Vayer défend ces deux façons de parler, je suis obligé de dire et faire ce que je pourrai; se venger sur l'un et l'autre. La repetition de la particule de, dans je suis obligé de dire et de faire, et de sur, dans, se venger sur l'un et sur l'autre me paroit indispensable. Il blasme M. de Vaugelas de condamner, Supplier avec des larmes, et dit qu'on parlera très-bien en ces termes, il le supplioit avec des larmes qui eussent attendri le cœur d'un barbare, et que le barbarisme seroit plustost à mettre avec larmes, sans des. Il est certain qu'on ne sauroit dire, il le supplioit avec larmes qui eussent attendri, et qu'il faut necessairement mettre avec des larmes, parce que qui ne peut estre le relatif d'un nom sans article, mais M. de Vaugelas ne condamne point supplier avec des larmes, lorsque larmes est suivi d'un qui relatif. Il condamne supplier avec des larmes, dit absolument sans qu'il suive rien, et il a raison de soustenir qu'il faut dire supplier avec larmes.

Quelques-uns se trompent au relatif leur, et disent par exemple, il leurs expliqua ce qu'ils n'entendoient pas, croyant qu'il faut mettre leurs au pluriel, à cause qu'on parle de plusieurs personnes. Il est vrai que leur change de nombre, selon qu'il so joint à un substantif singulier ou pluriel, leur affaire, leurs affaires; mais lorsqu'il est relatif et qu'il signifie, à eux; il faut toujours dire leur, et jamais leurs. Je leur appris: il leur envoya dire, c'est-à-dire, j'appris à eux, il envoya dire à eux. Il y en a qui disent encore des soins inutils, pour, des soins inutiles, comme si on disoit inutil au masculin, et inutile au feminin. On dit inutile en l'un et en l'autre genre. Il faut dire aussi le teint, et non pas le tein. comme j'en voi beaucoup qui l'escrivent.

Tout cela peut estre nommé barbarisme, et c'en est un encore que d'employer faire en la place d'un verbe passif. On dira fort bien. On l'estima d'abord comme on fait toute noureauté, parce que dans cette phrase, fait tient lieu d'un verbe actif, on l'estima d'abord comme on estime toute nouveauté, mais on ne peut dire, ainsi que je l'ai trouvé écrit dans un assez beau discours, elle fut d'abord estimée comme on fait toute nouveaute, il faut dire necessairement, comme l'est toute nouveauté, ou, comme on estime toute nouveauté, parce que fait qui est actif ne peut estre mis pour est estimée, qui est passif. M. de Vaugelas est tombé lui-mesme dans cet espèce de barbarisme, en disant au commencement de la Remarque qui a pour titre, de la situation des gerondifs estant et ayant; il faut que les gerondifs estant et ayant, soient toujours placez après le nom substantif qui les régit, et non pas devant, comme fait d'ordinaire un de nos plus celebres Ecrivains. Il faut dire, comme les place d'ordinaire, ou bien, comme ils sont placez d'ordinaire dans les ouvrages d'un de nos plus cèlebres Berivains. Il dit ailleurs; comme l'escrivoient les anciens, et encore aujourd'hui quelques-uns de nos Auteurs. Le mot aujourd'hui ne saurolt s'accommoder avec escritoient, qui désigne un temps passé, et je croi qu'il falloit répéter le verbe, et dire, comme l'escrivoient les anciens, et comme l'escrivent encore aujourd'hui quelques-uns de nos Auteurs.

Le Pere Bouhours rapporte une construction qu'on peut mettre au rang des barbarismes; c'est dans cet exemple. Il avoit tant de chaleur à la guerre qu'elle l'empeschoit de faire des référions. Ce relatif elle ne se rapporte pas bien à lant de chaleur, qui est indéfini. La construction seroit reguliere en mettant une si grande chaleur au lieu de, tant de chaleur,

parce qu'un et une tiennent lieu d'article. Il avoit une si grande chaleur à la guerre qu'elle l'empeschoit, etc. Le Pere Bouhours ajouste que selon cette Remarque il ne faut pas dire, j'ai tant de joie qu'elle m'empesche de parler, mais, j'ai tant de joie que je ne saurois parler. Je croi aussi qu'on ne peut pas dire, comme je l'ai veu en quelque endroit. Tout parut en joie: pour la mieux solemniser, etc. le relatif la ne se rapporte à ce mot en joie, qui est indéfini.

Je trouve aussi qu'il y a quelque barbarisme à dire; cette semme qui n'avoit jamais été saignée, ni pris aucun reméde. je croi qu'il faut dire, qui n'avoit jamais été saignée, et qui n'avoit pris aucun remede, parce que n'avoit ne peut servir en mesme temps à un verbe passif et à un verbe actif sans

qu'on le répete.

## Du solecisme, second vice contre la pureté.

Et pour le solecisme qui a lieu dans les declinaisons. dans les coniugaisons, et dans la construction, voicy des exemples de tous les trois. Aux declinaisons, par exemple si l'on dit les esuentaux, au lieu de dire, les esuentails, ou les esmails, au lieu de dire, les esmaux, mais il est tres-rare en ce genre, et il n'y en a comme point.

Aux coniugaisons, il a bien plus d'estenduë; car combien y en a-il, qui y pechent en parlant, mettant des i, pour des a, et des a pour des i, comme on fait en plusieurs endroits du preterit simple, quand on dit par exemple i'alla, pour i'allay, il allit, pour il alla, et en vne autre temps nous allissions, pour nous allassions? I'ay dit en parlant, parce qu'en escriuant, ie n'ay point encore veu de si monstrueux Escriuain, qui face des fautes si enormes. Combien y en a-t-il qui disent i'ay sentu, pour i'ay senty, cueillit et recueillit, pour cueille, et recueille, conduit, reduit, au preterit definy, pour conduisit, et reduisit, faisions, à l'optatif, et au subjonctif pour sacions, vous mesdites, pour vous mesdisez, il faillira faire, pour il faudra faire. Toute la Normandie dit ce dernier. Resoudons, pour resoluons; car le d, du verbe resoudre, ne se garde point dans la coniugaison, que là où il y a vne rapres, comme resoudray, resoudrois, etc. et vne grande quantité d'autres de cette nature qu'on trouuera semez par cy, par là dans mes Remarques.

Tout cela sont des fautes contre la pureté du langage; Quelques vns disputent s'il les faut appeller solecismes, ou barbarismes: mais n'estant question que du nom, il importe peu; car que ce soit l'vn, ou que ce soit l'autre, il le faut egalement euiter pour parler et escrire purement, quoy que selon mon auis on doiue plustost appeller solecisme que barbarisme des fautes dans les declinaisons, et dans les coniugaisons, puis qu'elles font vne partie principale de la grammaire, contre laquelle il me semble qu'on ne peut pecher, que ce ne soit proprement vn solecisme.

Quant au solecisme qui se fait dans la construction, il comprend toutes les fautes qui se commettent contre les reigles de la syntaxe; aux articles, aux noms, aux pronoms, aux verbes, aux purlicipes, et aux prepositions; mais il faut noter, que ce n'est qu'en tant qu'vn mot a du rapport à vn autre, parce qu'estant consideré seul en soy-mesme, c'est vn solecisme d'vn mot, ou mal decliné, ou mal conjugué, et non pas vn solecisme de construction, ou de syntaxe.

Aux articles, en les mettant quand il ne les faut pas mettre, comme quand on dit de là Loire, ie n'ay point de l'argent, au lieu de dire ie n'ay point d'argent, ou en ne les mettant pas quand il les faut mettre, comme quand on dit i'ay d'argent, au lieu de dire, i'ay de l'argent.

Aux noms, comme de faire masculin vn nom qui est feminin, par exemple si l'on dit vn grand erreur, au lieu de dire rne grande erreur, ou de faire feminin vn nom qui est masculin, comme de dire la navire, que l'on disoit autrefois, au lieu de dire le nauire.

Aux pronoms, de mesme, comme quand toutes les femmes et de la Cour et de la ville disent à Paris en parlant de femmes, ils y ont esté, ils y sont, au lieu de dire elles y ont esté, elles y sont, et i'iray auec eux, au lieu de dire auec elles. Ou bien quand on met vn

pronom singulier auec vn pluriel, comme quand on dit il faut que ces gens là prennent garde à soy, au lieu de dire prennent garde à eux. Ou bien quand on se sert du pronom relatif qui, en certains cas au lieu du pronom lequel, comme quand on dit c'est un ouurage à qui l'on donne de grandes loüanges, c'est une table sur qui ie me couche, au lieu de dire, c'est un ouurage auquel on donne de grandes loüanges, c'est une table sur laquelle ie me couche, et mieux encore, où ie me couche.

Aux verbes, par exemple, quand le participe passif du preterit ne respond pas au genre et au nombre du substantif, qui le precede, comme si l'on dit la lettre que i'ay receu, au lieu de dire la lettre que i'ay receuë, et les maux que vous m'auez fail, au lieu de dire les maux que vous m'auez faits. Ou quand on manque dans ces preterits composez en quelqu'vne des saçons que i'ay remarquées en son lieu, i'entens de celles, qui ne sont point contestées, et qui passent pour fautes sans contredit. Ou quand on met le verbe au singulier apres vn nom collectif qui est suiuy d'vn genitif pluriel, comme si l'on dit vne infinité de gens se perd, au lieu de dire se perdent, ou bien au contraire quand le genitif est singulier, comme vne infinité de monde se perdent, au lieu de dire se perd, et en beaucoup d'autres façons encore, qui seroient trop longues à mettre icy, et dont plusieurs ont esté touchées dans ces Remarques.

Aux participes, comme quand on les employe au lieu des gerondifs, par exemple si ie dis les hommes ayans reconnu, au lieu de dire ayant reconnu, au gerondif, qui est indeclinable en François. Ou quand on ioint les participes pluriels terminez en ans, qui sont masculins auec des feminins, comme les femmes ayans leurs maris; En cet exemple ayans, au pluriel ne peut conuenir auec femmes, qui est feminin, et l'on ne peut dire ayantes, qui n'est pas François. Il faut dire ayant, au gerondif. Il en est le mesme d'estant; car il ne faut pas dire les hommes estans marris, mais estant marris, ny les femmes estans marries, mais estant marries. Et aux verbes actifs, il ne faut pas se

seruir pour les feminins, du participe masculin, comme par exemple il ne faut pas dire, c'est vne femme si ponctuelle et si examinant toutes choses; car asseurement le participe present actif, comme examinant, n'est point du genre commun, mais seulement masculin, et ne conuient point à la femme. Voyez la Remarque, que i'en ay faite, où l'on trouuera comme il faut dire. Ou enfin, quand on ne donne pas au participe le regime de son verbe, comme si en ces verbes prier, fauoriser, qui ne regissent plus maintenant que l'accusatif, on faisoit regir le datif à leurs participes, et que l'on dist par exemple priant à Dieu, et fauorisant à son amy 1.

Et en fin aux prepositions, quand on leur donne des articles, qui ne leur conviennent pas, comme quand on dit au travers le corps, au lieu de dire, au travers du corps, ou à travers le corps; Et c'estoit encore vn solecisme du temps de M. Coeffeteau de dire à travers du corps, mais aujourd'huy l'Vsage commence à l'authoriser, quoy que les meilleurs Autheurs ne s'en servent point encore, et que ie ne voudrois pas estre des premiers à m'en servir. C'est encore vn solecisme dans les prepositions de dire par exemple aupres le Palais, au lieu de dire aupres du Palais. Mais le plus grand et le plus grossier de tous, c'est de mettre l'article de l'ablatif pluriel apres la preposition en, comme par exemple de dire, en les affaires du monde, au lieu

<sup>1</sup> Favorisant à son amy pourroit trouver sa place, par exemple : Il jugea ainsy, favorisant dans cette rencontre à son amy.

<sup>(</sup>Note de Patru.)

Au Traité de Plutarque des Conceptions communes contre les Stoïques pag. 719, art. 34. Amyot dit qu'un corps passe à travers d'un corps. Au Traité de la face qui paroist au rond de la Lune, art. 291. 851. à travers des nuées. Coësseteau, Hist. Rom. liv. I. pag. 252. dit, ayant passé à travers de l'armée ennemie, et p. 387. Be passa l'espée à travers du corps. Il dit le même p. 479. Amyot, Vie de Pyrrhus n. 15. dit, il le perça d'outre en outre à travers du corps. Et Vie de Caton le Censeur n. 7. p. 671. il dit, marchant à travers les Oliviers sauvages; et p. 679. se jettoient à travers les destroits.

(Id.)

<sup>3</sup> Auprès le Palais se dit tous les jours. L'autre est plus régulier, mais celui-ci est pour le moins aussi usité. (Id.)

de dire aux affaires du monde, ce qui est pourtant familier à vn Escriuain moderne, qui d'ailleurs est digne de recommendation.

T. C. — On ne dit pas si ordinairement éventaux pour éventails que baux pour bals; il y a eu quantité de baux ce Carneval. Ce qui fait que l'on s'y trompe, c'est que baux, pluriel de bail, est usité. Je n'ai rien à dire sur toutes sortes de solécismes marquez par M. de Vaugelas. Il y a eu des Remarques particulieres sur chacun, et l'on a fait voir qu'ayans et élans ne s'écrivent point. Il dit, que du temps qu'il composoit ces Remarques, l'Usage commençoit à autoriser à travers du corps. On dit aujourd'hui à travers le corps, et il me semble qu'il n'y a personne qui parle autrement. On dit aussi à travers champs, sans aucun article.

Voici une façon de parler où je croi qu'il y a un solecisme. Plusieurs disent par exemple. Ce fut moi qui lui donna ce conseil. Il faut dire qui lui donnai ce conseil, parce que qui étant relatif de moi, ne peut servir de nominatif qu'à une premiere personne. On trouvera dans ce livre une Remarque pour savoir s'il faut dire, si c'étoit moi qui eusse fait cela, ou si c'étoit moi qui eut fait cela.

## DE LA NETTETÉ DU STILE.

Apres auoir parlé de la pureté, il reste à parler de la netteté du stile, laquelle consiste comme i'ay dit, en l'arrangement des mots et en tout ce qui rend l'expression claire et nette; car ie n'entens pas traitter icy de la netteté du raisonnement qui est la partie essentielle du discours, sans laquelle auec toute la pureté et la netteté de langage, on est insupportable, la raison n'estant pas moins essentielle au stile, qu'à l'homme. Vn langage pur, est ce que Quintilien appelle emendata oratio, et vn langage net, ce qu'il appelle, dilucida oratio. Ce sont deux choses si differentes, qu'il y a vne infinité de gens, qui escriuent nettement, c'est à dire clairement et intelligiblement en toutes sortes de matieres, s'expliquant si bien qu'à la simple lecture on conçoit leur intention, et neantmoins il n'y a rien de si impur que leur langage.

Comme au contraire, il y en a qui escriuent purement, c'est à dire sans barbarisme et sans solecisme, et qui neantmoins arrangent si mal leurs paroles et leurs periodes, et embarrassent tellement leur stile, qu'on a peine à les entendre. Mais le nombre de ces derniers est fort petit en comparaison de celuy des autres, qui est presque infiny. Il est vray que ceux qui n'escriuent pas purement, mais qui escriuent nettement, ont cet auantage sur les autres, qu'ils peuvent apprendre la pureté du langage par la lecture des bons Autheurs, et par la frequentation des personnes sçauantes en cette matiere; au lieu que ceux qui n'escriuent pas nettement en ce qui est de l'arrangement des mots, sont presque incorrigibles, soit que ce defaut de les mal arranger procede du vice de l'oreille, ou de celuy de l'imagination, ou de tous les deux ensemble, qui sont deux choses que l'art donne rarement, quand la nature les resuse. Vn des plus celebres Autheurs de nostre temps que l'on consultoit comme l'Oracle de la pureté du langage, et qui sans doute y a extremement contribué, n'a pourtant iamais connu la netteté du stile, soit en la situation des paroles, soit en la forme et en la mesure des periodes, pechant d'ordinaire en toutes ces parties, et ne pouuant seulement comprendre ce que c'estoit que d'auoir le stile formé, qui en effet n'est autre chose que de bien arranger ses paroles, et de bien former et lier ses periodes. Sans doute cela luy venoit de ce qu'il n'estoit né qu'à exceller dans la Poësie, et de ce tour incomparable de vers, qui pour auoir fait tort à sa prose, ne laisseront pas de le rendre immortel; le dois ce sentiment à sa memoire, qui m'est en singuliere veneration, mais ie dois aussi ce seruice au public d'auertir ceux qui ont raison de l'imiter en d'autres choses, de ne l'imiter pas en celle-cy.

Donnons des exemples de ces transpositions, si vous reservez l'honneur de vos bonnes graces à celuy qui

(Clef de Conrard.)

<sup>&</sup>quot; « Malherbe. »

les desire auec plus d'affection, ie ne pense point qu'il y en ayt, qui plus que luy se doine justement promettre la gloire d'y paruenir. Voyez ie vous prie l'embarras de ces dernieres paroles, qui sont apres le second qui, qui plus que luy se doine instement promettre la gloire d'y paruenir, au lieu de dire, qui doiue plus iustement que luy se promettre la gloire, etc. ou bien qui plus iustement que luy se doiue promettre la gloire. En voicy yn autre, ils sirent les rns et les autres si bien, au lieu de dire ils firent si bien les vns, et les autres, ou les vns et les autres firent si bien. Et encore celuy-cy. C'estoit du bled que les Siciliens en l'honneur de C. Flaminius et de son pere auoient fait apporter de Rome, au lieu de dire du bled que les Siciliens auoient sail apporter de Rome en l'honneur de C. Flaminius et de son pere. Et celuy-cy encore, entre les personnes que vostre bienueüillance a par le passé iamais obligées, au lieu de dire que vostre bienueüillance a iamais obligées par le passé, ou bien entre les personnes que vostre bienueüillance a iamais obligées, sans ajouster par le passé, et encore où est allée cette crainte de Dieu, qui si exactement vous a tousjours fait conformer à ses volontez? au lieu de dire qui vous a tousjours fait conformer si exactement à ses volontez; car cet exactement, ne se rapporte point à la crainte de Dieu, qui vous a tousjours fait, mais à conformer, qui se rapporte à la personne à qui l'Autheur parle, et cependant de la façon, qu'il est situé, il ne se peut joindre auec conformer.

C'est donc le premier vice opposé à la netteté du stile, que la mauuaise situation des mots; Il y en a de deux sortes, l'vne simple, comme est celle de tous les exemples que nous venons de donner, que i'appelle ainsi non pas qu'elle soit la moins vicieuse, car au contraire, c'est celle qui l'est dauantage et qui se fait le plus remarquer, mais parce que les mots y sont simplement transposez et considerez en euxmesmes sans auoir aucun rapport aux autres mots, et sans blesser en rien la construction grammaticale, comme en l'exemple allegué, il n'y en a point qui plus que luy se doine instement promettre la gloire, esc. ces

mots plus que luy, qui sont si mal situez, ne choquent point pourtant la syntaxe ny les reigles de la Grammaire, parce qu'ils n'ont aucun rapport vicieux ny auec ceux qui precedent, ny auec ceux qui suiuent, mais seulement ont tout leur defaut en eux mesmes. Au lieu que l'autre espece de mauuaise situation. n'est vicieuse que selon le rapport qu'elle a aux autres mots, comme par exemple si le dis il ne se peut taire, ny parler, ie ne parle pas nettement, il faut dire il ne peut se taire ny parler, parce qu'encore qu'il ne se peut taire, soit bien dit, à s'arrester là, et mieux dit que ne seroit, il ne peut se taire, qui pourtant ne seroit pas mauuais, mais moins bon que l'autre, à cause qu'il est beaucoup moins dans l'Vsage, si est-ce qu'estant suiuy d'vn autre verbe, et ne s'arrestant pas là, il faut arranger les paroles en sorte, que le verbe qui regit les deux infinitifs, ayt sa construction nette auec l'vn et auec l'autre. Ce qui ne se fait pas en cét exemple ; car peut, est le verbe qui regit les deux infinitifs taire et parler, et il n'est pas possible qu'il les regisse comme il faut, qu'en mettant se, apres peut, et disant il ne peut se taire ny parler; parce que se peut, ne s'accorde point icy auec parler. Que si le second infinitif veut la mesme construction que le premier comme il ne se peut taire ny fascher, alors il faut dire il ne se peut taire, et non pas il ne peut se taire, tant à cause que cette façon de parler, il ne se peut taire, est meilleure comme plus vsitée, que l'autre, et que rien n'empesche qu'on n'en vse, puis qu'elle conuient aux deux infinitifs, que parce que ce seroit mal parler de dire il ne peut se taire ny fascher, et qu'il faut dire il ne peut se taire ny se fascher. Ie pourrois bien alleguer d'autres exemples, mais ie veux abreger ce discours, en ajoustant seulement qu'il y a cette difference entre ces deux especes de mauuaise situation, que la premiere choque l'oreille et non pas la construction grammaticale, et

<sup>1</sup> Avec l'un et l'autre en cet endroit seroit très-bien dit.
(Note de PATRU.)

que la derniere au contraire, choque la construction grammaticale, et non pas l'oreille, si elle n'est sçauante et delicate en ces matieres.

Le second vice contre la netteté du stile, c'est la mauuaise structure, et il y en a de plusieurs sortes. Mais auant que de les dire, on remarquera qu'il y a cette difference entre la mauvaise situation, et la mauuaise structure, qu'en la premiere il n'y a rien à ajouster ny à diminuer, mais seulement à changer, et mettre en vn lieu ce qui est en vn autre, hors de sa situation naturelle; Au lieu qu'en la mauuaise structure il y a tousjours quelque chose à ajouster, ou à diminuer, ou à changer non pas simplement pour le lieu, mais pour les mots. Voyons-en maintenant des exemples de toutes les façons. Et premierement pour ajouster, en voicy vn beau que ie trouuay hier à l'ouuerture d'vn liure selon le sentiment du plus capable d'en iuger de tous les Grecs. le dis que ce n'est pas escrire nettement, parce que ces mots de tous les Grecs, sont trop esloignez de capable, duquel ils sont regis et veulent estre mis immediatement apres. Que si vous les mettez immediatement apres capable, et que vous disiez selon le sentiment du plus capable de tous les Grecs d'en iuger, vous n'escrirez pas encore nettement, parce que ces mots d'en iuger. veulent estre mis immediatement apres capable, dont il est regi, et comme ils ne peuuent pas tous deux remplir cette mesme place, il s'ensuit que cette expression ne peut estre nette, qu'en ajoustant quelques paroles, et disant ainsi selon le sentiment de celuy de tous les Grecs, qui estoit le plus capable d'en iuger. Pour diminuer, en voicy vn du mesme Autheur, en cela plusieurs abusent tous les iours merueilleusement de leur loisir. Cela n'est pas escrit nettement, il y a trop de mots pour vn seul verbe; car les verbes dans les periodes ou dans leurs membres sont comme la chaux, et les autres parties de l'Oraison, comme le sable, de sorte que lors qu'on enuironne vn verbe seul de plusieurs mots, on peut dire que c'est du sable sans chaux arena sine calce, comme

l'Empereur Caligula appelloit le stile de Seneque. Donc pour former cette periode en cela plusieurs abusent tous les iours merueilleusement de leur loisir, et la rendre nette, il en faut oster quelque chose, et dire en cela plusieurs abusent tous les iours de leur loisir, ou en cela plusieurs abusent merueilleusement de leur loisir.

Pour changer, non pas de lieu, mais de mot, en voicy vn exemple; car pour abreger il suffit d'en donner vn, il travaille extremement proprement. I'entens tous les iours à la Cour de ces façons de parler, où l'on joint deux aduerbes de mesme terminaison, et ie m'estonne que ceux qui le disent ne s'apperçoiuent point d'vne si grande rudesse. Mais outre cela, c'est encore vn vice contre la netteté, qui demande que l'on change vn de ces aduerbes, et que l'on die il travaille fort proprement. On peut aussi se seruir de tres-superlatif, et au lieu de dire il escrit extremement elegamment, on dira il est escrit fort elegamment, ou tres-elegamment; mais deux aduerbes de suite de cette mesme terminaison sont contraires à la netteté.

Mais c'est encore vn autre vice bien plus grand contre la netteté de donner vn mesme regime à deux verbes qui demandent deux regimes disserens, comme de dire, il a embrassé et donné le baiser de paix à son sils; car embrassé, veut vn accusatif, et donné vn datif. Il faut donc mettre deux verbes qui ayent mesme regime, comme il a embrassé et baisé son sils. Ce mesme vice se peut encore rencontrer dans les divers genres des noms.

T. C. — Il est certain que l'arrangement des mots, quand on les place dans leur juste situation, contribue beaucoup à la netteté du style. M. de Vaugelas le fait voir dans plusieurs exemples qu'il rectifie. En cela plusieurs abusent tous les jours merveilleusement de leur loisir, est celui où l'on peut trouver le moins à redire. Aussi M. de la Mothe le Vayer ne croit pas qu'on en doive retrancher aucune chose. Il semble qu'il soit indifferent de mettre il ne se peut taire, ou il ne peut se taire. Cependant il est aisé de connoistre qu'on ne peut

dire, il ne peut se taire ni fascher, et qu'on dit fort bien, il ne se peut taire ni fascher. Il en est de même d'une autre façon de parler, où la transposition du pronom possessif se ne sauroit estre permise. On dit, il va s'achever de peindre, pour dire, il va achever de se perdre, de se ruiner, et on ne peut dire, Il va achèver de se peindre. Du moins cela ne signifieroit pas la mesme chose que il va s'achever de peindre, et voudroit dire dans le propre qu'un homme qui auroit commencé son portrait, va l'achever.

ll me semble que ce n'est pas escrire nettement, que de dire par exemple, pour réussir il employoit l'artifice et l'adresse qu'il meltoit en usage le faisoit venir à bout de beaucoup de choses. On croit d'abord que la conjonction et joint adresse avec artifice, quoi qu'artifice soit à l'accusatif, gouverné par employoit, et qu'adresse soit le nominatif de, le faisoit venir à bout. L'esprit ne se trouve pas long-temps embarrassé, mais comme on ne parle que pour se faire entendre, il seroit à souhalter que dans le discours il n'y eust jamais ni ambiguité ni equivoque; que tout y sût clair et sacile; qu'en lisant un livre on comprist d'abord ce qu'on lit, sans estre obligé de lire deux fois la mesme chose pour la comprendre, que rien ne fist de la peine, et que chaque mot d'une période fust si bien placé qu'on n'eust pas besoin d'interprête, ni même de réfléxion pour en démesier le sens. Ce sont les termes dont s'est servi le Pere Bouhours, avant que de rapporter ces exemples où les expressions ne sont pas nettes.

Ayant appris la défaite de ses Généraux par les Juifs, il résolut de marcher contre eux. Il semble qu'il ait appris par les Juifs la défaite de ses Généraux, au lieu qu'on veut dire, qu'il apprit que les Juifs avoient défait ses Généraux.

Il n'y a peut-estre point de conseil dans l'Europe, où le secret se garde mieux que celuy de la République de Venise. Il semble que celuy se rapporte à secret, qui est le substantif le plus proche, au lieu qu'il se rapporte à conseil, et qu'on veut dire que le secret se garde mieux dans le conseil de la République de Venise, que dans aucun autre conseil de l'Europe.

Scipion doit estre en cela leur modelle comme en tout le reste. Tite-Live a remarqué que quand il âlla assiéger Carthage. Naturellement il alla doit se rapporter à Tite-Live, quoiqu'il se rapporte à Scipion. Ainsi pour escrire nettement, il saut dire, après avoir parlé de Scipion, Tite-Live a remarqué que quand ce grand Capitaine alla assiéger Carlhage.

J'ai leu dans une Relation du Siège de Bude, ils rencontrerent un parti de Hongrois envoyé pour prendre langue de la marche des ennemis qu'ils taillerent en pièces. Cela n'est point net, il faut dire, et ils le taillerent en pièces, pour faire entendre que c'est le parti de llongrois qui a este taille en pieces, et non pas les ennemis. Il y a dans un autre endroit, un Transfuge fut amené au Prince Charles de Lorraine, qui lui apprit que. Il semble que ce soit le Prince Charles qui ait appris quelque chose au Transfuge. Il falloit dire, on amena au Prince Charles un Transfuge qui lui apprit que, etc. et en général on ne doit jamais séparer le relatif qui du substantif auquel il se rapporte.

## DES EQUIVOQUES.

Le plus grand de tous les vices contre la netteté, ce sont les equiuoques, dont la plus-part se forment par les pronoms relatifs, demonstratifs, et possessifs; les exemples en sont si fréquens dans nos communs Escrivains, qu'il est superflu d'en donner; neantmoins comme ils font mieux entendre les choses, i'en donneray vn de chacun; du relatif, comme c'est le fils de cette femme, qui a fait tant de mal. On ne sçait si ce qui, se rapporte à fils, ou à femme, de sorte que si l'on veut qu'il se rapporte au fils, il faut mettre lequel, au lieu de qui, afin que le genre masculin oste l'équiuoque. En l'autre relatif de mesme. En voicy vn bel exemple d'vn celebre Autheur 1, qui trouverezrous qui de soy-mesme ayt borné sa domination, et n'ait perdu la vie sans quelque dessein de l'estendre plus auant? Au sens on voit bien que l'estendre, se rapporte à domination, et non pas à rie, mais parce qu'estendre, est propre aux deux substantifs qui le precedent, et que vie, est le plus proche, il fait equiuoque et obscurité. Il y en a encore vn autre Del exemple dans le mesme Escriuain, ie vois bien que de trouver de la recommendation aux paroles, c'est chose que malaisement ie puis esperer de ma fortune; Voylà pourquoy ie la cherche aux effets. Cela est equiuoque;

<sup>1 «</sup> M. d'Ablancourt. »

car selon le sens il se rapporte à recommendation, et selon la construction des paroles il se rapporte à fortune, qui est le substantif le plus proche, et qui conuient à fortune, aussi bien qu'à recommendation.

Aux pronoms possessifs, comme il a tousjours aimé cette personne au milieu de son adversité. Ce son, est equiuoque; car on ne sçait s'il se rapporte à cette personne, ou à il, qui est celuy qui a aimé. Quel remede? il faut donner vn autre tour à la phrase, ou la changer.

Aux demonstratifs, comme dans cet exemple tiré d'vn celebre Autheur escriuant pour vne semme, ce sont deux choses que mal aisement les paroles seront capables de vous representer, toutesois puis qu'à saute de mieux, ie suis contruinte de les employer, vous me serez s'il vous plaist cet honneur de les en croire, et vous asseurer, Monsieur, qu'entre celles que vostre bienueüillance a par le passé iamais obligées, et qu'elle obligera iamais à l'auenir, il n'y en a pas one à qui ie ne me face auec raison ceder la gloire d'estre vostre bienhumble servante. Qui ne voit que ces mots qu'entre celles, font vne equiuoque notable, et qu'il n'y a personne qui ne les entendist des paroles, dont il a tousjours parlé auparauant, et neantmoins elles ne s'entendent de rien moins que de cela, mais des personnes. C'est pourquoy il faut dire qu'entre les personnes.

Les equivoques, se font aussi quand vn mot qui est entre deux autres se peut rapporter à tous les deux, comme en cette periode d'vn celebre Autheur, mais comme ie passeray par dessus ce qui ne sert de rien, aussi veux-ie bien particulierement traitter ce qui me semblera necessaire. Le bien, se rapporte à particulierement, et non pas à veux-ie, c'est pourquoy pour escrire nettement, il falloit mettre, aussi veux-ie traitter bien particulierement, etc. et non pas aussi veux-ie bien particulierement traitter.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tel est le texte de Vaugelas. Il y a sans doute ici une omission de mots. Il est probable qu'il faut lire : et la est un pronom qui...

(A. C.)

Les equiuoques, se font encore quand on met quelques mots entre ceux qui ont du rapport ensemble, et que neantmoins les derniers se peuuent rapporter à ceux qui sont entre deux. L'exemple le va faire entendre, comme si l'on dit l'Orateur arrive à sa fin, qui est de persuader, d'one façon toute particuliere, etc. L'intention de celuy qui parle ainsi, est que ces mots d'ene façon toute particuliere, se rapportent à ceux-cy arriue à sa fin, et neantmoins comme ils sont placez, il semble qu'ils se rapportent à persuader. Il faudroit donc dire l'Orateur arrive d'ene façon toute particuliere à sa fin, qui est de persuader, et l'on a beau mettre vne virgule apres persuader, elle ne sert de rien pour l'oreille, et quoy que pour la veuë, elle serue de quelque chose, et face voir que d'one façon toute particuliere, ne se rapporte pas à persuader, car il n'y faudroit point de virgule, si est-ce qu'elle n'est pas suffisante de leuer entierement l'equiuoque. Vn de nos fameux Autheurs commence ainsi cette belle lettre. qui est le chef-d'œuvre de sa prose. Ne pouuant aller à Sainct Germain si tost que ie desirois pour vne affaire qui m'est suruenuë. On ne sçait s'il veut dire, qu'il luy estoit suruenu vne affaire, pour laquelle il desiroit aller à Sainct Germain, ou bien qu'il ne pouuoit aller à Sainct Germain à cause d'vne affaire qui luy estoit suruenuë; si au lieu de pour rne affaire, il eust mis à cause d'ene affaire, il eust leué l'equiuoque. Neantmoins ce grand homme auoit accoustumé de dire parlant de la clarté auec laquelle il se faut expliquer, que si l'on relisoit deux fois l'vne de ses periodes, ou l'vn de ses vers, il vouloit que ce fust pour les admirer, et pour le plaisir qu'il y a de repeter les belles choses, et non pas pour chercher ce qu'il vouloit dire. Certes il faut donner cette louange à M. Coeffeteau, et ie doute qu'on la puisse donner aux meilleurs Autheurs de l'Antiquité, qu'en tant de volumes qu'il a faits, il ne s'y trouuera pas vne seule periode, qu'il faille relire deux fois pour l'entendre.

1 « Malherbe. »

(Clef de Conrard.)

Ce ne seroit iamais fait de vouloir marquer toutes les sortes d'equiuoques, qui se peuuent faire en escriuant, et qui sont autant de fautes contre la netteté. Quintilien dit que le nombre en est infini. Ie sçay bien qu'il y en a quelques vnes que l'on ne peut euiter et que les plus excellens Autheurs Grecs et Latins nous en fournissent des exemples ; On a accoustumé de dire pour les excuser, que le sens supplée au defaut des paroles, et i'en demeure d'accord, pourueu que ce ne soit que tres rarement, et en sorte que le sens y soit tout euident. Mais à dire le vray, ie uoudrois tousjours l'euiter autant qu'il me seroit possible; car apres tout, c'est à saire aux paroles de faire entendre le sens, et non pas au sens de saire entendre les paroles, et c'est renuerser la nature des choses, que d'en vser autrement. C'est faire comme à la feste des Saturnales où les seruiteurs estoient seruis par leurs maistres, le sens estant comme le maistre, et les mots, comme les seruiteurs. Certainement ce grand homme que ie viens de nommer condamne absolument toutes sortes d'equiuoques, puis qu'il ne pardonne pas à celle que vous allez voir icy. Il faut que ie mette ses propres termes en Latin, parce que les exemples qu'il donne ne peuuent s'accommoder à nostre langue, qui ne souffre pas les transpositions de la nature de celles-cy. Vilanda imprimis ambiguitas, non hæc solùm quæ incertum intellectum facil, vi Chremeiem audiui percussisse Demeam, sed illa quoque, quæ etiamsi turbare non potest sensum, in idem tamen verborum vitium incidit, et si quis dicat visum à se hominem librum scribeniem; Nam eliamsi librum ab homine scribi pateat, malè tamen composuerat, seceratque ambiguum, quantum in ipso suit. Apres cela, il n'y a plus d'equivoque qui se puisse desendre et il ne reste plus rien à dire qu'vne chose qui seroit bien hardie, et que ie ne voudrois pas dire le premier, que Quintilien s'est trompé. Il encherit bien encore dans ce mesme chapitre de perspicuitate, il veut que l'expression soit si claire, qu'elle frappe l'esprit du Iuge, le diray, de l'Auditeur ou du Lecteur,

comme le Soleil frappe les yeux des personnes, qui le voyent et le sentent malgré qu'ils en ayent. En fin il reduit la clarté à ce dernier degré de perfection, qu'il faut tascher autant qu'il se peut, quand on parle ou quand on escrit, non seulement de se faire entendre, mais de faire en sorte qu'on ne puisse pas n'estre pas entendu, non vi intelligere possit, sed ne omnino possit non intelligere curandum.

Il y a encore vn autre vice contre la netteté, qui sont certaines constructions que nous appellons lousches, parce qu'on croit qu'elles regardent d'vn costé, et elles regardent de l'autre; l'en ay fait vne Remarque, à laquelle ie renuoye pour abreger. Il la faut chercher à la table au mot de construction.

Et encore vn autre, quand le second membre d'vne periode, qui est joint au premier par la conjonctiue et, en est fort eloigné à cause d'vne autre periode longue, qui est entre deux, comme vne parenthese, par exemple, il y a de quoy confondre ceux qui le blasment quand on leur aura fait voir que sa façon de chanter est excellente, quoy qu'elle n'ayt rien de commun aucc celle de l'ancienne Grece, qu'ils louent plustost par le mespris des choses presentes, que par aucune connoissance qu'ils ayent de l'une ny de l'autre, et qu'il merite rne grande loüange '. Ie dis que ce dernier membre et qu'il merite une grande louange, est trop esloigné du premier par cette longue parenthese, qui commence quoy qu'elle n'ayt, etc. et que quand elle n'auroit que le tiers de la longueur, qu'elle a, comme que sa façon de parler est excellente, quoy qu'elle n'ayt rien de commun auec la nostre, et qu'il merite, etc. la periode ne laisseroit pas d'estre vicieuse, et de pecher contre la netteté.

La longueur des periodes, est encore sort enhemie de la netteté du stile. l'entens celles qui suffoquent par leur grandeur excessite ceux qui les prononcent, comme parlé Denis d'Halicarnasse replotor parpat xat

M. L'Évesque de Vence, suisur de la Préface sur les Œuvres de Malherbe. (Clef de Conrard.)

αποπνίγουσαι τοὺς λέγοντας, sur tout si elles sont embarrassées et qu'elles n'ayent pas des reposoirs, comme
en ont celles de ces deux grands Maistres de nostre
langue, Amyot et Coëffeteau; Il seroit importun et superflu d'en donner des exemples, qui ne sont que trop
frequens dans nos mauuais Escriuains. Les longues
et frequentes parentheses, y sont contraires aussi.

Il y a bien d'autres vices sans doute contre la netteté, mais il suffit d'en auoir marqué les principaux et de dire pour la gloire de la France qu'elle n'a point encore porté tant d'hommes, qui ayent escrit purement et nettement, qu'elle en fournit aujourd'huy en toutes sortes de stiles.

A la pureté, et à la netteté du stile, il y a encore d'autres parties à ajouster, la proprieté des mots et des phrases, l'elegance, la douceur, la majesté, la force, et ce qui resulte de tout cela, l'air, et la grace, qu'on appelle le ie ne scay quoy, où le nombre, la briefueté, et la naïfueté de l'expression, ont encore beaucoup de part. Mais ce n'est pas à moy à traiter de tant de belles choses, qui passent ma portée, et qui ne demandent pas moins qu'vn Quintilien François; C'est bien assez, si l'apprens que ce petit trauail n'ayt pas esté inutile, ny desagreable au public.

T. C. — Les équivoques qui embarrassent le plus sont celles qui se forment des pronoms relatifs, démonstratifs et possessifs. On remédie aux équivoques du relatif qui, en mettant lequel ou laquelle. C'est le fils de cette femme lequel a fait tant de mal, mais le moyen d'y remédier dans les pronoms possessifs, si l'on ne change la phrase? En voici des exemples rapportez dans le livre Des Doutes du Pere Bouhours. Telle fut la fin de cette malheureuse Princesse, qui fut un grand instrument de la justice de Dieu pour purifier ses serviteurs par ses violences. Le premier ses se rapporte à Dieu, et le second à cette malheureuse Princesse. Il y auroit moins d'obscurité si on disoit, pour purifier ses serviteurs par les violences qu'elle commettoit.

Samuel offrit son holocauste a Dieu, et il lui fut si agréable qu'il lança au mesme moment de grands tonnerres contre les Philistins. Selon la construction ordinaire et naturelle, quand un nom propre a servi de nominatif au verbe, tous les il qui

suivent dans la mesme période se rapportent à ce nom propre. Cependant dans cette phrase aucun des deux il ne se rapporte à Samuel qui est le nominatif du premier verbe de la période. Le premier il se rapporte à holocauste, et le second se rapporte à Dieu. Ainsi l'équivoque ne peut estre ostée entierement qu'en répétant les deux divers noms ausquels ces il se rapportent. Samuel offrit son holocauste à Dieu, et cet holocauste lui jut si agréable que Dieu lançu au mesme moment, etc. Il faut tascher d'éviter de mettre dans la mesme période deux il, ou deux lui, de suite, lorsqu'ils se rapportent à diverses choses.

Voici deux exemptes de constructions louches, tirez aussi du livre Des Doutes. Vous me commandez d'approcher de vous avec confiance, si je desire d'avoir part avec vous, et de recevoir la nourriture d'immortalité, si je veux acquerir une vie, qui dure éternellement. Il n'y a personne qui ne croie que, de recevoir la nourriture d'immortalité est gouverné par si je desire, au lieu que dans le sens de l'Auteur il est gouverne par, vous me commandez. Comme desirer ne demande point de après soi. Il n'y auroit point d'équivoque en mettant, si je desire avoir part avec vous, et on verroit aisément que le sens seroit, vous me commandez d'approcher de vous avec confiance, et de recevoir, etc.

On ne doit pas éviter avec moins de soin la construction de cet autre exemple. Lorsque le combat se donna, Moïse s'adressa à Dieu en tenant ses mains étendues, et formant ainsi la figure de la Croix, qui devoit estre un jour si salutaire, et si redoutable à nos ennemis. La conjonction et sait que si salutaire se rapporte à nos ennemis, aussi-bien que si redoutable, ce qui n'est pas le sens de l'Auteur, et on remédie à cet inconvenient, en disant selon la correction du Pere Bouhours, qui devoit estre un jour si salutaire aux fidéles, et si redoutable à leurs ennemis.

Pour les longues périodes, il n'y en a presque point qui n'embarrassent l'esprit. Plus elles sont courtes, plus elles contentent le Lecteur ou l'Auditeur. Il faut qu'elles aient des reposoirs, comme dit M. de Vaugelas, et on n'aime point à estre conduit trop loin, sans qu'on trouve où s'arrester.



# NOUVELLES REMARQUES

DE M. DE VAUGELAS

SUR

# LA LANGUE FRANÇOISE

## Bris ou débris.

Bris pour débris d'un vaisseau ou du naufrage n'est guéres usité que dans M. Coëffeteau et dans M. de Malherbe, qui en sont repris de beaucoup de gens qui condamnent absolument ce mot, et veulent qu'on die tousjours débris. Aussi à la verité n'ay-je jamais oùi dire bris, à personne que je sçache.

## Proverbes.

Comme j'ay mis dans mon Quinte-Curce, qu'un chien qui abaye ne mord point, Messieurs de l'Académie dirent qu'il falloit mettre le Proverbe à nostre mode, et non pas à la mode des Bactriens, et dire, chien qui abaye ne mord point.

## Poste pour dessein.

Poste en cette signification ne me semble pas fort bon; au moins est il encore si nouveau, que je n'en voudrois pas user, quoyque Malherbe ait escrit, Pour oster le soupçon que ce sust chose saite à poste. C'est-àdire à dessein. C'est une saçon de parler purement Italienne, l'ho satto à posta.

#### BIEN A PEINE.

Monsieur de Malherbe et M. de Gombaud se servent de cette façon de parler. J'ay vieilly dans la Cour; mais je ne l'ay jamais oüi dire: j'avouë néantmoins qu'elle me plait: je me défie un peu qu'elle ne soit du crû du pays du premier, et qu'elle n'en sente l'élément.

## PARCOURIR, PARSEMER.

Parcourir; parsemer, sont des mots dont la pluspart du monde se sert en parlant et en escrivant, qui néantmoins ne sont pas approuvez de ceux qui savent parfaitement la pureté de nostre Langue. Parsemer est encore beaucoup plus recevable que parcourir. Que si on me demande comme on dira donc ce qu'ils signifient, je répondray que par tout où l'on dira parsemer, on pourra dire semer plus purement, et pour parcourir il faudra chercher quelque autre terme: car je ne dirois point, Je n'acheverois jamais de parler de vos vertus si je les voulois parcourir toutes, ny si je les voulois courir toutes. Il y a mille moyens de dire la mesme chose en bons termes. Il suffit que je donne cet avis, que ces deux façons de parler ne valent rien, et qu'il les faut éviter.

#### PARDESSUS.

Pardessus pour superficiellement ne vaut rien : comme de dire, Cette parole à ne la prendre que pardessus semble généreuse.

## BAISEMAIN.

Baisemain est un mot qui est à la bouche et à la plume de tout le monde, et qui néantmoins ne vaut pas grand'chose. Il faut exprimer par le Verbe ce

qu'il signifie, et dire, Vn tel vous baise les mains, et non pas vous sait ses baisemains: Baisez-luy les mains de ma part, et non, faites-luy mes baisemains. A cause qu'il est un peu plus brief et plus commode pour l'ordinaire de se servir du nom que du verbe, cela fait que beaucoup de gens usent plustost de l'un que de l'autre : mais ce mot n'en est pas meilleur. Nostre Langue n'aime guéres ces mots ainsi composez d'un verbe et d'un nom : et quoiqu'en une infinité d'autres choses elle ait de grandes conformités avec la Langue Grecque qui est copieuse et elégante en ces sortes d'Adjectifs; si est ce qu'en ce point elles ne se ressemblent pas. Je ne voudrois jamais dire ny escrire baisemain, qu'en parlant du baisemain de Messieurs les Curez, qui est, comme tout le monde sçait, une sainte offrande qu'on leur fait les jours des Festes solennelles, en leur baisant la main. C'est là son vray et son seul usage.

## BOUGER.

Ce Verbe ne veut point régir de nom : il est absolument neutre. Par exemple, ils ne bougérent point et non pas ils ne se bougérent point, comme a escrit M. de Malherbe en sa traduction de Tite-Live. Cela est du pays de Normandie.

#### PAS.

Pas ne doit point estre oublié en vers quand il doit estre mis en prose : et c'est une faute en M. de Malherbe, d'avoir escrit en cette Ode si célébre,

Ainsi quand Mausole fut mort, Vous n'estes seule en ce tourment, Qui témoignez du sentiment, O trop fidelle Caritée!

Il faut dire, Vous n'estes pas seule en ce tourment.

#### BARGUIGNER.

Barguigner est un mot de la lie du peuple, dont il ne faut jamais se servir. Il est si bas et si abject, que je ferois mesme scrupule d'en user en une lettre que j'escrirois à mon fermier. Au lieu de dire sans barguigner, dites sans marchander, sans hésiter.

#### PRINDRE.

On dit peignons en parlant de peindre, et non pas peindons, comme disent quelques-uns, nonobstant l'équivoque de peignons, qui vient de peigner: et il en est de mesme de peindre, seindre, ceindre, atteindre, etc. qui prennent le g devant l'n au Present, à l'Imparfait et aux Prétérits, et ne conservent le d qu'au Futur, quelque équivoque qu'il y ait.

# De la répétition des Prépositions devant les Noms.

Les prépositions doivent estre nécessairement répétées quand le second substantif est réellement séparé et distingué du premier, sans qu'il faille considérer s'ils sont synonimes ou approchans, dissérens ou contraires. Ainsi il faut dire, Les poëles sont dissérens les uns des auires par la variété des sujets qu'ils imitent et par la manière de l'imitation, et non pas et la manière de l'imitation, d'autant plus que variété et manière ne sont ny synonimes ny approchans : et je ne tiens pas que ce soit un scrupule ny une superstition ny un rassinement; mais bien une reigle nécessaire à laquelle on ne peut manquer sans commettre une faute : et qu'ainsi ne soit, vous verrez combien il est plus obscur de ne le répéter pas, ou plus clair de le répéter. Cette reigle donc doit passer pour une loy inviolable. M. Coëffeteau n'a garde d'y manquer, puisque mesme il a accoutumé de répéter la préposition devant les synonimes ou approchans; en quoy j'avouë que je ne voudrois pas tousjours l'imiter, comme aussi je ne voudrois jamais manquer de la répéter devant les substantifs contraires, éloignez ou distinguez. Ainsi je prens un milieu entre les uns et les autres, qui (si je ne me trompe) est le parti qu'il faut prendre.

#### PLUSTOST.

J'ay mis dans le livre IV de ma traduction de Quinte-Curce, et estoit venu à la bataille cloüé sur un char plustost en appareil de triomphe qu'en équipage de guerre. Ce qui est mieux que de dire, esioit venu à la bataille cloüé sur un char en appareil de triomphe, plustost qu'en équipage de guerre; quoy que l'un et l'autre soit bon : mais le premier a esté jugé beaucoup meilleur.

## QUE.

Comme j'ay mis dans ma traduction de Quinte-Curce, mais si nous manquons de cœur qu'il n'en soit jamais parlé; l'Académie trouve meilleur de mettre le que devant, en cet exemple et presqu'en tous les autres, et de dire; mais que si nous manquons de cœur, il n'en soit jamais parlé.

#### PRENEZ LE CAS.

Cette façon de parler dont use presque tousjours un de nos plus célébres Escrivains, n'est pas à beaucoup pres si bonne que posez le cas, qui est le vray terme François dont il faut se servir : outre que l'on évite une mauvaise équivoque pour laquelle on a repris ce mesme Auteur dont je viens de parler en une fort belle Lettre qu'il a escrite à une Princesse 4. J'avouë que

Peu de gens font difficulté de dire aujourd'huy prenez le cas, en imitant M. de Voiture, qui est l'auteur dont M. de Vaugelas veut parler dans cette Remarque.

(Note d'Alleman, l'éditeur des Nouvelles Remarques.)

l'on ne sçauroit empescher les esprits enclins aux mauvaises pensées d'en faire naistre presque par tout, et de détourner beaucoup de paroles innocentes en mauvais sens, estant toujours comme au guet sur des paroles à deux ententes, qui est certes une marque d'un esprit bien bas, et d'une ame mal née : mais on ne doit pas laisser pour cela d'avoir un extrême soin d'éviter tous les mots et tous les termes qui donnent lieu à une si sotte raillerie, par le moyen de laquelle, le meilleur Escrivain et le meilleur Prédicateur du monde se peuvent rendre ridicules, et ainsi perdre le fruit des bonnes choses qu'ils ont dites. Certes quand on escrit aux femmes, il faut apporter une attention toute particuliére pour cela, et avoir un soin extraordinaire d'éloigner de ces esprits folastres tout ce qui leur peut donner de mauvaises pensées.

#### BATTANT.

On dit fort bien, ils les ont mené battant, comme si on vouloit dire que ceux qui les suivoient, alloient battant ceux qui fuyoient devant eux; et l'on ne sçauroit ce semble comprendre cette façon de parler d'une autre sorie, mais au passif on ne peut pas dire, comme dit un de nos plus célèbres Escrivains, Ils furent maltraittez et remenez battant; car ce gérondif estant actif, il ne peut s'accorder avec maltraittez et remenez, qui sont participes passifs. C'est battus et non pas battans, qui s'y accorderoit.

VOSTRE BEL ESPRIT, VOSTRE BEAU JUGEMENT.

Bel esprit, beau jugement, avec le Pronom vostre devant, est une façon de parler qu'il faut éviter, comme estant de mauvaise grace quand on le dit sérieusement; car si c'est que l'on se veüille moquer de la personne à qui on le dit, alors il est bon, néantmoins Monsieur de Malherbe dit sérieusement en des endroits de ses œuvres: Vostre bel esprit, vostre beau jugement. Ce que j'ay de la peine à approuver.

## BAS.

Mettre bas les armes, et mettre les armes bas, jugé également bon par l'Académie, quoyque Monsieur d'Ablancourt employe tousjours mettre bas les armes, et jamais l'autre.

#### PROSPÉRER.

Prospérer est un Verbe neutre; et non pas actif, tellement qu'on ne dit point Dieu prospére les gens de bien, mais fait prospérer les gens de bien. M. de Malherbe dit,

Ce qu'elle avoit fait prospérer Tombe du faiste au précipice.

# Périodes trop longues.

Monsieur de Malherbe dit : « Mais aujourd'hui » que de l'amour d'un frére vous semblez passer à » la haine de vous-mesme, et faites appréhender à » vos serviteurs quelque mauvaise issuë de cette » obstination à vous assiger, je ne puis que pour • l'intérest de la vérité dont vous estes presque le » scul appuy en cette Cour, je ne vous supplie très-» humblement de trouver bon que je quitte la » complaisance pour me courroucer à vostre dou-» leur, et vous faire voir que sans honte vous ne » pouvez céder à un ennemy qui n'ayant autre force » que celle que luy donne vostre foiblesse, indubita-» blement cessera de vous poursuivre aussi-tost que » vous aurez cessé de reculer. » La période étoit raisonnable jusques à rostre douleur, s'il l'eut fermée là, mais tout ce qui suit est excessif, et il s'en faut bien que la période suivante que j'ay mise dans le cinquieme livre de mon Quinte-Curce soit si longue que celle-là, cependant quelques-uns l'ont jugée trop étenduë : me's Monsieur Chapelain, Monsieur de Gombaud, Monsieur Patru et enfin toute l'Académie ne l'ont point trouvée trop longue, et l'ont approuvée tout d'une voix, la voicy. « Mais cette grande magni-» ficence, ce beau naturel, en quoy il a surpassé tous

- » les Roys du monde, ce courage à l'épreuve de toute » sorte de dangers, cette promptitude à entreprendre
- » et à exécuter, sa foy, sa clémence, sa modération
- » dans les plaisirs mesme innocens, tout cela fut
- » souillé par un vice insame qui n'estoit pas pardon-
- » nable à un grand Prince, et sur tout à Aléxandre. »

## PAR TROP.

Cette façon de parler ne vaut rien: Exemple: C'est estre par trop scrupuleux: il suffit de dire: C'est estre trop scrupuleux, quoyque j'avoüe que par trop a beaucoup d'emphase et de force pour exprimer l'excès que l'on veut blasmer, mais le bon usage le condamne.

## BENIN, BENIGNITÉ.

Ces termes ne sont pas usitez par les bons Autheurs qui font choix des mots. Jamais Monsieur Coëffeteau n'en a usé.

## PANÉGYRIQUE.

Il faut dire et écrire Panégyrique, et non pas ny Panégerique, ny Panigirique ny Panygérique, ce mot estant purement Grec, et s'écrivant πανηγιρικόν avec un η après le ν, lequel η se change en e, et avec un υ après le γ, et un ι apres le ρ. Quelques-uns disent panégyre, mais je doute qu'il soit françois, il faut dire panégyrique.

Quand l'on doit répéter les Pronoms personnels.

Voicy la nouvelle Reigle que j'en donne : Si le pre-

mier pronom personnel est joint à une proposition négative, et que la seconde proposition qui dépend du mesmo pronom soit affirmative, il faut nécessairement le répéter, et si la première proposition est assirmative et la seconde négative, il en faudra user de mesme. M. de Malherbe qui péchoit plus souvent à ne pas répéter ces pronoms que de l'autre façon dit. Mais puisque vous avez touies sortes d'avantages sur moy, je ne refuseray point que cous ayez encore celuycy, el sans rien conlester avec vous, me contenteray de disputer à tous ceux que vous honores de vostre amilié, la gloire d'en avoir plus de ressentiment, il devoit dire, je me contenteray; que si ces deux propositions estoient négatives, il me semble qu'il n'en iroit pas ainsi, par exemple, si je disois : Mais puisque vous avez toutes autres sortes d'arantages sur moy, je ne refuseray poins que vous ayez encore celuy-cy, el sans rien contester avec rous, no me soucieray pas de disputer, etc. toutefois s'il y avoit je ne me soucieray pas, il me sembleroit meilleur, M. de Malherbe dit encore en la mesme manière, Vous recevres, Madame, ma bonne volonie, et pour une des plus grandes satisfactions que je puisse avoir de ma fortune m'accorderes l'honneur de me tenir tousjours pour tostre tres-humble serviteur, it faut tous m'accorderes ; parce qu'il y a entre deux pour une des grandes salisfactions que je puisse avoir de ma fortune, otosi si j'oste de l'exemple précédent ces paroles, el sans conlester arec rous rien, alors il sera mieux de no répéter pas je, et de dire ne refuseray point que vous ayes encore celuy-cy, et ne me soucieray pas. Il y a bien davantage, c'est que lors mesme que ces deux propositions sont l'une négative et l'autre affirmative, et au contraire, comme au premier exemple, cela auroit encore lieu et ne seroit pas besoin de repêter le pronem, si ces paroles estoient ostées, saus rien confester arec rous, d'où je tire cette conclusion que ce n'est pas tant la nature contraire des propositions qui fait cela comme l'éloignement et la trop grande distance du premier pronom, qui pouvant estre échapé au lecteur ou à l'auditeur durant cet intervalle, demande d'estre répété, ainsi le mesme Monsieur de Malherbe ayant encore dit: Un autre me rendra ce que celuy-cy m'a fait perdre, au contraire je continuëray de donner encore au mesme, et comme un bon laboureur vaincray par la culture l'infertilité du terroir, je doute si je vaincray ne seroit pas meilleur, quoyque l'intervalle soit moins considérable.

#### PAR.

Les uns vouloient que je misse dans mon Quinte-Curce, nos propres inventions avec lesquelles nous avons vaincu jusqu'icy, se sont tournées contre nous, les autres me conseilloient de dire, nos propres inventions dont nous avons vaincu jusques-icy; mais j'ay mis nos propres inventions par lesquelles nous avons vaincu. Monsieur de Priessac et toute l'Académie rejettent dont, et préférent de beaucoup par à avec.

## PROPRETÉ.

Je doute que *propretés* au plurier soit bon, il ne faut s'en servir qu'au singulier.

#### BROCHER.

Brocher pour effacer ce que l'on a escrit, ou faire des ratures, ne vaut rien, ou il est de la lie du peuple, auquel cas il ne vaut rien encore : mais il est fort bon pour dire une chose brochée d'or, qui est une espéce d'ouvrage fort riche et fort beau.

#### Public.

Public et publique sont tous deux bons pour adjectifs masculins; car on dit fort bien un deüil public, et un deüil publique.

## PUPILLE OU PUPIL.

Il faut dire au contraire pupille et non pupil, l'usage et la raison le veulent ainsi.

## Courrouger.

Courroucer regit l'accusatif, ce me semble, avec la préposition contre, et non pas le datif, comme l'a escrit M. de Malherbe, qui dit trouvez bon que je quitte la complaisance pour me courroucer à vostre douleur.

#### TEL.

Tel veut que aprés soy, et non pas comme. Exemple, faites-moy la part telle qu'il vous plaira, et non telle comme il vous plaira.

#### DÉRIVER.

Ce verbe est neutre, et il saut dire par conséquent les Grammairiens font dériver ce mot d'un autre, et non pas les Grammairiens dérivent ce mot d'un autre.

## RACHET OU RACHAT.

Rachet que dit M. de Malherbe ne me semble pas si bon que rachat. Certes je doute mesme que rachet soit bon.

#### FANER, FANIR OU FENER.

Ces trois mots sont également bons et signifient une mesme chose. Mais *faner* est encore plus usité que les deux autres.

## FAIX DES PLAYES.

Mourir sous le faix de ses playes, est fort bien dit.

Qui mouroient cruellement (dit M. Coëssetau en la vie d'Auguste) sous le faix de leurs playes et de leurs armes. Car puis qu'on dit communément et tres-élégamment chargé de blessures, comme César mourut chargé de vingt-quatre blessures, il s'ensuit qu'on peut dire aussi sous le faix des playes.

### RÉSERVÉ.

Réservé est indéclinable comme excepté. Ce mot en cette rencontre est regardé comme s'il étoit adverbe ou préposition, et ne se dit point au féminin ny au plurier. Par exemple il faut dire, réservé une semme, non réservée; réservé deux hommes, non réservez. Ce que je n'ay touché qu'imparsaitement dans mes premières Remarques.

## RIEN devant QUE CE QUE.

Rien ne se doit jamais mettre devant que ce que. Par exemple, vous ne faites rien que ce que vous devez, n'est pas bon. Il faut dire, vous ne faites que ce que vous devez : je ne sçay que ce que vous m'avez appris, et non je ne sçay rien que ce que vous m'avez appris. Que si l'on me vouloit disputer que ce ne fust pas une faute, au-moins on ne me disputera pas qu'il ne soit incomparablement plus élegant de l'oster que de le mettre.

## RUER.

Monsieur de Malherbe dit, se rueront sur eux, ce qui ne me semble pas bon en prose, la façon de parler estant basse : il me semble que se jetteront sur eux est mieux : il s'en sert ordinairement en vers, où je croy qu'il est meilleur :

Telle en ce grand assaut où des fils de la terre La rage ambitieuse à leur honte parut, Elle sauta le Ciel et rua le tonnerre Dont Briaré mourut. Lança seroit peut-estre meilleur en cette rencontre que rua.

# Defauts de nostre Langue.

Quelques-uns ont remarqué ceux-cy, de joindre deux contraires ensemble, trop peu, fort foible, bien mal, beaucoup moins, etc.

#### Tour.

Tout adverbe se joint à beaucoup de mots pour leur donner plus de force et exprimer quelque chose de plus que ne feroit le mot simple sans cette adjonction, comme, tout aussi-tost, tout auprés, et autres semblables. Car encore qu'aussi-tost et auprès veuillent dire la mesme chose, néantmoins tout estant mis devant l'un et l'autre, signifie au premier une plus grande promptitude, et au dernier une plus grande proximité, s'il faut user de ce mot. On dit aussi tout premièrement, pour mieux exprimer le vray commencement de quelque chose. Amyot et M. Coëffeteau s'en servent souvent sur-tout au commencement de la période : mais plusieurs condamnent cela comme une redondance superfluë. En quoy ils se trompent; car il faudroit aussi qu'ils condamnassent les deux autres façons de parler pour la mesme raison. Ce que néantmoins ils n'oseroient faire, parce qu'elles sont receuës et approuvées de tout le monde, et on en peut dire autant de tout de mesme : car de mesme tout seul suffiroit, et ce tout sert à mieux exprimer. Voyez ce que j'en ay remarqué sur la redondance des mots et de certaines saçons de parler, que ceux qui ne sont pas bien versez en la connoissance des Langues ont accoustumé de condamner comme quelque grande faute; au lieu qu'au contraire ce sont des ornemens et des graces dont il se voit mille exemples dans les Autheurs Grecs et Latins.

# CE LUY FUT FORCE, C'EST FORCE.

Ce luy sut sorce (dit M. de Malherbe) de hazarder la bataille. Cela ne vaut rien, il faut dire il luy sut sorce. C'est sorce ne vaut rien aussi, il saut dire il est sorce. Cela est si connu, que je ne l'aurois pas remarqué si un des plus célébres Escrivains de nostre Langue ne l'avoit escrit plusieurs sois : Et de peur qu'on ne l'imite en cette saçon de parler, il est sorce d'en saire une remarque : pour ingrat que soit un homme, c'est sorce que l'objet excite sa mémoire, dit ce célébre Escrivain.

#### CROIRE.

Croire regit un Accusatif, et non-pas un Datif. Il faut donc dire, croire une personne, croire un livre, et non pas croire à une personne et à un livre, comme parlent les Gascons et leurs voisins qui ont accoustumé de faire régir le Datif à beaucoup de Verbes qui regissent l'Accusatif. Ce qu'ils tiennent du voisinage des Espagnols, qui entre autres choses ont cela de particulier en leur Langue, qu'ils donnent des Datifs à la pluspart des Verbes ausquels les autres Langues vulgaires, et mesme les anciennes, à sçavoir la Grecque et la Latine, donnent l'Accusatif: Comme quand ils disent, matar à un hombre, tuer à un homme, pour tuer un homme; ainsi les Gascons et leurs voisins disent, sentir à l'oignon, à la suye, pour sentir l'oignon et la suye.

Toutes et quantesfois, et toutesfois et quantes.

Ces façons de parler sont encore en usage; mais elles ne s'escrivent plus par les bons Ecrivains. Ce sont des mots qui sentent le vieux et le rance. Néanmoins M. de Malherbe dit, toutes et quantes sois que bon leur sembloit.

# DÉFALQUER.

Désalquer pour dire rabattre, ou déduire en matière de compte, est un mot Italien qui est barbare parmi nous.

# Rassinement de netteté de langage.

Au Discours sur les Oeuvres de M. de Malherbe ' il y a : Car comme il n'y a point de lieu si saint où les impies ne commettent de sacrileges, il ne faut pas s'imaginer qu'il se trouve de si excellentes productions d'esprit, qu'elles puissent se sauver des atteintes de la calomnie et de l'ignorance. Voicy comme je voudrois avoir dit : Car comme il n'y a point de lieu si saint où les impies ne commettent des sacriléges, aussi ne faut-il pas s'imaginer. Cet aussi ne faut-il pas, au lieu de il ne faut pas, a une merveilleuse grace : d'où l'on peut former cette reigle, qu'après qu'on a dit comme pour faire une comparaison, lors que l'on vient à la réformer et à en faire l'application, aussi y vient fort bien en mettant l'article après le Verbe, en disant aussi ne faut-il pas, et non aussi il ne faut pas. J'ajouste, qu'il se trouve de si excellentes productions d'esprit, qu'elles puissent se sauver des atteintes de la calomnie et de l'ignorance. S'il eust mis, qu'il se trouve des productions d'esprit si excellentes, qu'elles puissent se sauver, etc. sans doute qu'il cust escrit plus nettement et avec plus de force, parce que ces paroles, qu'elles puissent se sauver, se joignent et de construction et de sens avec celles-cy si excellentes: de sorte que de les avoir séparées pour mettre entre deux le substantif productions d'esprit, qui ne s'apperçoit que l'expression n'en est pas si nette ni si forte?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allusion, sans doute, à l'ouvrage de Godeau. (Voy. t. II, dernière remarque, p. 371.) (A. C.)

### FAIRE.

Quand faire est précédé de la négative ne, et suivi de la conjonction que, et d'un Infinitif, il demande la préposition de devant cet Infinitif, comme je ne fais que d'arriver, il ne fait que de sortir. Et quand l'Infinitif est suivi du nom précédé de la préposition de, il ne faut pas laisser de mettre de devant l'Infinitif. Par exemple il faut dire, je ne sais que de sortir de maladie, et non pas je ne fais que sortir de maladie. Et cette reigle est si importante, que si vous obmettez le de, vous dites toute autre chose que ce que vous voulez dire : car le de n'y estant pas, ce Verbe faire emporte une assiduité sans cesser, il ne fait qu'étudier, c'est-àdire, il étudie sans cesse, ou il ne cesse d'étudier. Quand aprés le Verbe faire, on ajouteroit autre chose, il ne faut pas laisser de dire il ne fait autre chose qu'étudier, et non-pas que d'étudier, comme disent quelques-uns. On dit aussi il ne fait qu'entrer et sortir: et cela veut dire, il entre et sort sans cesse. Que si vous voulez dire, qu'il n'y a rien qu'il est sorti, qui est un sens bien différent et bien éloigné de l'autre, vous direz, il ne fait que de sortir ou que d'entrer.

#### FALLACIEUX.

Fallacieux ne vaut rien ny en prose ni en vers.

#### RESSOUVENANCE.

Monsieur de Malherbe s'est servi de ce mot; mais il ne vaut rien.

#### DE.

De veut estre mis icy, il y a bien de l'apparence, et non comme a dit un de nos plus célébres Ecrivains,

il y a certes bien apparence. On dit, il n'est rien si difficile, et il n'est rien de si difficile : tous deux sont bons.

#### TENIR.

Cette façon de parler, Darius offrit à Alexandre pour la rançon des Princesses autant d'argent qu'il en pour-roit tenir dans toute la Macédoine, dont je me suis servi dans mon Quinte-Curce, est tres-bonne, et jugée telle par toute l'Académie; et qu'on ne doit pas l'exprimer autrement. M. de Priessac doute pourtant si cette façon de parler est basse ou élégante.

## JE FAIS COMPTE.

Je sais compte d'aller en un tel lieu ne me semble pas bon à escrire, bien qu'on le die. M. de Malherbe dit, de-là il saisoit compte d'aller à Forges. Faisoit estat seroit meilleur, ou bien saisoit son compte.

#### DÉCOUDRE.

Il faut dire décousit avec M. de Malherbe, et non décousut.

#### FAVORI OU FAVORIT.

Il faut dire favori, non favorit, comme escrivent plusieurs bons Escrivains: et toutefois on dit favorite, et non favorie. Ce mot, à mon avis, vient de l'Italien favorito. C'est ce qui fait que l'on retient le t au féminin: mais au masculin, parce qu'il finit le mot, il seroit trop rude: et en effet on l'a dit au commencement, et puis peu-à-peu on l'a osté pour adoucir et polir le mot. Car comme une piéce d'argent ou quelque autre monnoye vient à se polir par l'usage à force de passer par les mains des personnes; aussi les mots s'adoucissent à force de passer par la langue et la bouche de ceux qui parlent.

### Redondance de mois.

Monsieur de Malherbe dit: Vous luy rendez une assiduité si grande en tous lieux et à toutes heures, qu'il n'y a personne qui la connoisse comme vous faites. Je dis que ce dernier mot faites me semble superslu, et qu'il est mieux dit comme vous simplement. Que si l'on dit qu'il l'a fait parce que la période qui suit commence par vous, et qu'il a voulu éviter cette cacophonie de deux rous; cette excuse ne vaut rien: parce qu'au stile non-plus qu'en la vie Chrétienne il ne faut pas faire un mal pour en éviter un autre, puisque mesme il n'en faut pas faire afin qu'il en arrive du bien. Il ne falloit mettre ny l'un ny l'autre, ny ajouter faites, ny en ne l'ajoustant pas commencer la période qui suivoit par le mesme mot qui avoit fini celle qui précédoit. Que si l'on allégue une autre raison, et que l'on die qu'il a ajousté faites pour éviter l'équivoque qu'il y auroit en ce vous, qui pourroit estre pris pour un accusatif, au lieu que c'est un nominatif, comme si l'on disoit qui la connoisse comme on vous connoist; on répond qu'encore qu'il soit vray que cette construction se peut saire, si est-ce que le sens y est si violenté, qu'il n'y a pas d'apparence qu'on le doive prendre pour quitter l'autre qui est si naturel.

## DE mis pour QUI SOIT.

De pour qui soil m'est fort suspect, et je ne sçay s'il est bon. M. de Malherbe dit, puis qu'il faut toujours que la première partie soit étrangère, et qu'il n'y ait que la seconde de vostre, au lieu de dire qui soit vostre. Je doute fort que cela soit bien dit.

#### COMPTANT.

Il faut dire mille escus comptant, et non pas comptans.

M. de Malherbe dit, trois mille escus comptants, mais mal. Il faut que ce soit un Adverbe ou un Gérondif, puisque ni l'un ny l'autre ne se décline jamais en nostre Langue.

# IL N'Y A A DIRE QUE OU QUE DE.

J'ay mis dans mon Quinte-Curce, il n'y a à dire que la largeur du Tanaïs. Ce qui a esté jugé meilleur par l'Académie, que celuy-cy, il n'y a dire que de la largeur du Tanaïs.

## DE après il y a de la honte.

De ne se doit pas mettre aprés il y a de la honte, mais il faut mettre a. Par exemple, Si un ennemi n'est puissant, il y a de la honte de le vaincre. Il faut dire à le vaincre. Je le remarque, parce qu'un excellent Autheur a fait cette faute. Que si de n'est pas mauvais, tousjours est-il indubitable qu'à est beaucoup meilleur; je dis pour la construction, sans parler de la cacophonie des deux de qu'on évite.

## CHACUN, CHAQUE.

Chacun n'est jamais adjectif: on ne dit point chacune Langue a ses propriétez; mais chaque Langue: car chaque est tousjours adjectif. Néantmoins M. de Malherbe dit par chacun jour, mais mal, ce me semble. Il faut dire aussi chaque jour sans par.

#### TREMBLETERRE.

Trembleterre ne vaut rien, il faut dire tremblement de terre.

# De répété.

De veut estre répété en cet exemple de M. de Mal-

herbe, Il faut se proposer une contention généreuse de n'égaler pas seulement, mais, s'il est possible, vaincre en effection ceux qui nous obligent en effet. Il faut de vaincre. Il y a encore une autre raison, qui est, qu'égaler et vaincre étant contraires ou différens, il falloit répéter cette particule, quelque éloignez que soient ces Infinitifs. Ces petites particules obmises ostent beaucoup de la grace, et quelquefois de la clarté du langage. Il y a encore à remarquer en cette phrase, que s'il est possible est mal placé à cause de l'équivoque qu'il fait avec vaincre qui suit, surtout en y mettant le de. Il faut donc dire, mais de vaincre mesme en affection s'il est possible, etc.

# Sur rapporter, reporter et remporter: 'Ramener, remener et remmener.

Rapporter, reporter et remporter sont trois mots différens aussi, comme ramener, remener et remmener. Voici leur usage. Rapporter est d'icy là, et delà icy: remporter est delà icy, et d'icy là : reporter est d'icy là, delà icy; et d'icy là, ou bien delà icy, d'icy là, et delà icy. L'exemple le va faire voir clairement: Partant de Lyon je porte une lettre à Paris, et n'y trouvant pas celuy à qui elle s'adresse, je la rapporte à Lyon. On m'apporte à Lyon une lettre pour donner à une personne qui n'y est pas: je dis au Messager qu'il la remporte au lieu d'où il vient. J'envoye une lettre par un laquais qui oublie de la donner: je luy commande de la reporter au lieu d'où il vient.

# FEU pour DEFUNT.

Feu pour defunt est un mot indéclinable qui n'a ny genre ny nombre : feu ma mére, et non feuë ma mére, comme quelques-uns escrivent : et feu mes frères, et non feux mes frères. Il y en a mesme à la Cour qui de feu et de defunt font un mot, et disent defeu mon pére: mais cela est barbare.

Au reste, on ne sçait pas bien l'étymologie de ce mot; mais il y a apparence qu'il vient de fut, comme encore quelques-uns l'escrivent: fut mon pére, c'està-dire qui fut, et qui n'est plus; mais qu'après par adoucissement on a osté le t, comme à favorit où je vous renvoye. Et pour plus grande douceur on a ajouté un e devant l'u, pour faire une diphthongue. Ceux-là sont plaisans qui le dérivent de feu, ignis, parce que les Anciens bruloient les corps; et disent qu'encore que cela ne se pratique pas aujourd'huy, cette façon de parler est néantmoins demeurée en usage: comme si une coutume qui peut-estre n'a jamais esté en France, y pouvoit avoir introduit ce mot.

## FRU.

Le Soleil y est si ardent qu'il y brule comme le feu, comme un feu, et comme feu. L'Académie a jugé ce dernier bas, et que les autres deux sont également bons. Quelques-uns trouvent comme un feu un peu plus élégant.

## RELIQUES.

C'est trés-bien parler François que de dire les reliques du naufrage, les reliques d'une armée défaite, et autres semblables. Non seulement M. Coëffeteau et presque tous les excellens Escrivains anciens et modernes en usent, mais je l'entens dire tous les jours à la Cour, et aux hommes et aux Dames. Je dis cecy parce que je l'ay oûy condamner injustement à des gens qui escrivent fort bien, mais qui en cela ne laissent pas d'avoir tort, alléguant une fort mauvaise raison; qui est que reliques est un mot tellement affecté aux reliques des Saints, qu'il semble ne pouvoir plus convenir à nulle autre chose, et qu'estant appliqué ailleurs, il est profané et choque l'oreille : car par cette mesme raison il faudroit restreindre le mot de sacrifice et de sacrifier au seul usage du

Christianisme. Ce qui toutesois ne se sait pas, puisqu'on dit à toute heure sacrisser sa vie, son honneur, sa liberté, et tels autres, et faire un sacrifice au feu, pour dire bruler. Mais qu'est-il besoin de combattre par raison, où le seul usage sussit; si ce n'est qu'il est encore meilleur d'avoir pour soy la raison et l'usage tout ensemble. Ces Messieurs disent donc restes pour reliques, et en cela je ne les blasme point, car reste est fort bon: ny je ne veux pas chicaner sur ce mot en récriminant, leur pouvant dire que restes se prend d'ordinaire pour les bribes que l'on dessert de la table. Ce qui represente à la pensée un objet aussi vil et aussi bas, que l'autre est grand et relevé. Mais je les blasme de condamner reliques qui sans doute est meilleur et beaucoup plus noble que restes dans la majesté du stile de l'Histoire. J'aimerois bien mieux user de celuy-là que de celuy-cy, qui est trop commun parmi la lie du peuple, pour ne pas dire parmi les gueux.

## RESTAURATION.

M. de Malherbe dit, restauration de la ville, c'est un mot à fuir.

# Répétition de plusieurs mots.

Nostre Langue aime extrémement les répétitions non seulement aux articles, aux particules, aux Prépositions, aux Adverbes et aux Verbes, comme il se voit à tous coups dans M. Coëffeteau, mais encore en plusieurs mots joints ensemble : comme en cet exemple : Combien prend un homme plus de plaisir (dit un célébre Escrivain) quand on luy donne ce qu'il n'a point, que ce qu'il a en abondance! Qui ne voit qu'il faut répéter tous ces mots, quand on luy donne, et dire; Combien prend un homme plus de plaisir quand on luy donne ce qu'il n'a point, que quand on luy donne ce qu'il a en abondance? Il est plus clair et plus élégant que de le supprimer.

## DU TOUT POINT OU POINT DU TOUT.

Du tout point ne me semble point bon du tout, quoy qu'un de nos plus célébres Escrivains ait accoutumé d'en user souvent. Au moins s'il est François, il n'est pas fort poli. Mais point du tout me semble fort bon, soit qu'on le dise tout de suite sans interruption, comme je ne le croi point du tout; soit qu'on le sépare comme j'ay fait, en disant que du tout point ne me sembloit point bon du tout.

#### TOMBER.

Tomber est un Verbe neutre : il faut dire au Prétérit, je suis tombé, j'estois tombé, et non pas j'ay tombé, ni j'avois tombé : en un mot il se doit conjuguer avec le Verbe auxiliaire estre, et non-pas avec l'auxiliaire avoir. Ainsi il ne faut pas dire, la rosée avoit tombé sur nous, mais estoit tombée sur nous.

## CONTROOLLER, etc.

Monsieur de Malherbe a dit, contrerooller, contreroolleur. Il faut dire controoller et controolleur.

#### CELUY.

Celuy après l'Adjectif n'est pas bien placé. Exemple, ingrat est celuy qui, etc. comme dit un de nos plus fameux Escrivains. C'est une transposition vicieuse. Il faut dire celuy-là est ingrat, et non celuy est ingrat.

## Construction renversée.

Voicy une construction pervertie, qui néantmoins est bonne: Le vulgaire ne prend garde qu'à ce qu'il voit, qu'il touche, et qu'il possède: de ce qui est le plus cher et le plus estimable il ne fait point de compte, dit M. de Malherbe.

# Construction irrégulière.

Construction violée, mais façon de parler élégante et en prose et en vers, Ils s'en-vont ces Rois de ma vie, Elle s'en-va cette merveille, Qui me croit absent il a tort, dit M. de Malherbe.

## DÉCERNER.

Décerner des honneurs est fort bon contre Phyl'. Je l'ay mis ainsi dans mon Quinte-Curce au livre 10. où je dis, on luy décerna les honneurs divins.

### RAVAGER.

Monsieur de Malherbe se sert quelquesois de ce verbe dans sa traduction de Tite-Live, qui estoient aller ravager sur les terres de Sycionne. On dit ravager les terres, et non pas sur les terres.

# Répétition de la particule DE.

La triple répétition de cette particule est vicieuse, comme, On doute de plus de la vérité de la chose : de plus est là fort mal.

#### RÉTRIBUTION.

Monsieur de Malherbe di', pour la rétribution de ses dévotions extraordinaires, c'est-à-dire pour la récompense. Je doute que ce mot soit bon en cette manière.

La Clef de Conrard nous manque ici, et Alleman, dans son verbeux commentaire, n'a garde d'élucider cette allusion. Peut-être est-ce Philippe Habert, l'un des membres de la première société de Conrard, qui est ici désigné par son prénom. (A. C.)

# DE répelé aprés ou.

De doit estre répété après ou. Par exemple, il n'y a rien de désectueux ou de supersu, et non ou supersu, comme a escrit un grand Auteur; ny et supersu.

#### TOUT ENSEMBLE.

Tout ensemble ne se met jamais entre deux Noms substantifs, mais toujours à la fin ou au commencement, et beaucoup mieux à la fin. Par exemple, vous m'avez comblé d'honneur, et tout ensemble de honte, ne vaut rien; mais il faut dire, vous m'avez comblé d'honneur et de honte tout ensemble. Il pourroit passer au commencement, vous m'avez comblé tout ensemble d'honneur ét de honte: mais il est incomparablement meilleur à la fin.

## Construction double.

Construction double est quelquesois bonne, comme quand j'ay dit, l'honneur de vos bonnes-graces, de votre amitié, de vostre veue, de vostre presence, je pourray rapporter le pronom relatif qui suivra à l'honneur, à bonnes-graces, à reue, ou à quelqu'un des autres exemples: J'estime tellement l'honneur de vos bonnes graces, qu'il n'y a rien que je ne sasse pour me le conserver, ou pour me les conserver, comme il vous sera plus commode et selon les rencontres où il vaut mieux choisir l'un que l'autre: mais quand par le moyen de l'élision il peut estre rapporté à tous deux, alors il est excellent et délicat. Comme, J'estime tant l'honneur de vostre amilié, qu'il n'y a rien que je ne sasse pour me l'acquerir. Icy le pronom relatif peut se rapporter à tous deux, parce que l'élision de la voyelle couvre le genre et l'on peut choisir et entendre celuy que l'on veut.

De employé d'une maniere extraordinaire.

De a un estrange usage, mais qui est bien François en ces façons de parler dont M. de Malherbe s'est servi un maraud de valet, un petit fripon d'Officier. Je ne sçay néantmoins si en un stile historique il seroit permis d'en user : j'en doute; mais je ne le condamne pas.

## RIEN DE.

Rien devant un Adjectif veut la particule de entre deux. C'est pourquoy M. de Malherbe a maldit: Il n'est rien mauvais que ce qui n'est point honneste, ni rien bon que ce qui se peut saire avec honneur: au lieu de dire, rien de mauvais, rien de bon, comme il a dit en un autre endroit,

Il n'est rien de si beau comme Caliste est belle.

Il falloit mettre encore de dans ces autres vers du mesme M. de Malherbe, où il dit en parlant à Dieu au sujet de Henry le Grand:

Il estendra ta gloire autant que sa puissance; Et n'ayant rien si cher que ton obeïssance, Où tu le fais regner, il te fera servir.

1

#### DEMEURER.

Demeurer' pour rester est souvent vicieux, comme je n'en sçaurois tant employer qu'il en demeurera. Il faut dire qu'il en restera ou demeurera de reste.

#### LIBÉRALITÉ.

J'ay mis dans mon Quinte-Curce, un Prince qui avoit comblé le Roy de ses libéralitez. L'Académie a jugé tout d'une voix que libéralité ne se peut pas dire de

l'inférieur au supérieur; mais seulement du supérieur à l'inférieur, ou d'égal à égal. C'est pourquoy il faut que je corrige au dixiesme livre de ma Traduction ces paroles. Pour *present*, il se dit à l'égard de tous.

# Adjectifs.

Quand deux adjectifs contraires ou fort différens suivent un substantif, devant le second adjectif, ou il faut répéter le substantif pour le moins il faut répéter l'article : autrement ce n'est pas parler François ny écrire purement. Exemple, La Philosophie sainte et profane deffendent. Je dis qu'encore qu'une infinité de gens écrivent ainsi; néantmoins c'est une faute contre la pureté du langage, qui veut que l'on dise, La Philosophie sainte et la Philosophie profane défendent, ou bien, La Philosophie sainte et la profane désendent. Mais je tiens que le premier est meilleur: car il faut tousjours se ressouvenir que nostre Langue aime grandement les répétitions des mots, lesquelles aussi contribuënt beaucoup à la clarté du langage, que la Langue Françoise affecte sur toutes les Langues du monde. Aussi pour l'ordinaire elle ne supprime rien : ce qui est toutefois une grande élégance parmi les Grecs et les Latins, qui engendre néanmoins bien souvent de l'obscurité et des équivoques. Mais la nostre dit tout, et répéte mesme des mots qui semblent inutiles, afin d'oster toute occasion de douter de ce que l'on veut dire. Les exemples en sont fréquens dans M. Coëffeteau. Voyez-en quelques-uns au mot répétition 1.

#### Qui.

J'ay mis dans ma Traduction de Quinte-Curce: Mais les destinées de l'Empire Macédonien approchoient, qui avoient résolu sa ruine. On demande si ce qui est bon, y ayant un Verbe entre deux. Car pour les gé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez t. II, p. 378.

nitifs interposez ils ne nuisent point. L'Académie trouve que les verbes interrompent la liaison du pronom relatif qui: et quoiqu'il n'y ait point de faute à escrire selon cet exemple, si est-ce qu'elle juge qu'il le faut éviter tant qu'on peut. Il faudroit mettre: Mais l'Empire Macédonien approchoit de ses destinées qui, etc. ou quelque autre chose de semblable.

## JARDIN 04 JARDRIN.

Jardrin pour jardin est un mauvais mot, et qui n'est pas moins fascheux à l'oreille de celuy qui l'écoute, qu'à la langue de celuy qui le prononce. A quel propos cette r après le d pour rendre un mot rude qui de soy est doux, et signifier une chose si agréable et si délicieuse? Je m'étonne néantmoins qu'à la cour une infinité de gens qui parlent tresbien quant au reste, commettent cette faute.

## ESTANT pour AYANT ESTÉ.

J'ay mis dans ma traduction de Quinte-Curce, Ce discours estant rapporté au Roy il sit, etc. Estant pour ayant esté est jugé sort bon par l'Académie, qui veut qu'on use tantost de l'un tantost de l'autre, suivant l'oreille et la mesure.

## Subjonctif pour l'indicatif.

Plusieurs font cette faute de se servir de l'indicatif là où il faut mettre le subjonctif. Par exemple ils disent, Je ne pense pas que personne croit, au lieu de dire que personne croye. Il est vray que peu de gens font cette faute : mais il y a d'autres endroits où il est plus aisé de se méprendre. Vous en pouvez voir des exemples fréquens dans les Epistres de M. G. au Livre dernier, ou à l'Epistre dernière.

1 « M. de Gombaud n'est pas le seul qui ait employé l'indicatif

#### Douk.

Un des plus grands génies de nostre Langue ne pouvoit user du mot de doüé, et n'eust dit pour rien du monde une fille doüte d'une excellente beauté. Cependant ce mot a toutes les qualitez que les plus difficiles esprits scauroient desirer pour estre excellent. Car premiérement il est en usage à la Cour, au Palais, et dans les chaires des Prédicateurs; tous les bons Ecrivains s'en servent en prose et en vers, et non seulement les Autheurs modernes, mais les anciens. Amyot le dit à tout propos. Surquoy il faut noter que de tous les mots et de toutes les façons de parler qui sont aujourd'huy en usage, les meilleures sont celles qui l'estoient déja du tems d'Amyot, comme estant de la vieille et de la nouvelle marque tout ensemble. De plus doüé est extrémement doux à l'oreille, qui est encore une chose à quoy il faut avoir quelque égard. Et enfin il tire son origine du mot Latin dotatus qui est fort beau, et plus beau encore en François, parce que nous ne l'employons qu'à un sens métaphorique qui est tousjours plus noble et plus riche que n'est la propre et naturelle signification des paroles. Ce grand homme avoit-il donc raison de rejetter celle-cy qui est pourveue de tous les attraits et de toutes les conditions desirables?

## COMPARER, FAIRE COMPARAISON.

Faire comparaison pour estre comparé est fort mauvais. M. de Malherbe s'en sert pourtant : car il dit : je n'ay autre desir que de vous témoigner une sidélité à qui nulle autre ne puisse saire comparaison.

pour le subjonctif. Tous les auteurs de ce temps-là parlaient fort souvent ainsi. M. d'Ablancourt dit : Vous estes le premier romain qui a entrepris une telle accusation. M. de Voiture ne parle presque jamais autrement dans ses lettres. » (Note d'ALLEMAN.)

## OUTRECUIDANCE et OUTRECUIDÉ.

Monsieur de Malherbe se sert d'outrecuidance: mais M. Coëssetaun'en a jamais usé, et je voy peu de gens de ceux-mesmes qui ne sont pas des plus délicats au choix des mots, approuver celuy-cy non plus qu'ou-trecuidé.

# ELABOURÉ pour TRAVAILLÉ.

Elabouré que tant de gens escrivent, n'est point François. Un de nos meilleurs Escrivains se sert de travaillé en sa place assez heureusement, ce me semble. C'est M. de Malherbe qui est le premier qui en a usé en ce sens. Il dit, Les actions les plus travaillées des Anciens ne sont pas d'une égale force. Nous disons donc un ouvrage bien travaillé au lieu d'élabouré.

#### TOUCHER.

Je ne sçay si ce Verbe est bon au sens dont M. de Malherbe s'en sert en ce passage de sa Traduction de Tite-Live, Cette partie de la Toscane avoit esté mise entre les départemens des Préteurs, afin que celuy à qui elle toucheroit tinst les Liguriens en bride. Cette façon de parler est Italienne, toccarebbe.

## Netteté de construction.

Voicy une remarque importante, parceque les meilleurs Escrivains y manquent souvent. Et quoique tous ceux qui en seront avertis, demeureront peut-estre d'accord que de n'observer pas ce que je vay remarquer soit une faute contre la netteté du langage, parce qu'elle trompe l'esprit et luy fait entendre d'abord une chose, luy en voulant neantmoins dire une autre; si est-ce que, si on ne les en avertissoit point, il leur seroit mal-aisé de n'y tomber pas. En voici un exemple.

Comme nous refusons de l'eau à un malade, un couteau à un desespéré, et à un amoureux tout ce que le déréglement de sa passion luy fait désirer à son préjudice. C'est ainsi que parle M. de Malherbe. La faute est en ces paroles et à un amoureux, parce qu'il y a devant un couleau à un desespéré: et de mettre ensuite et à un amoureux; qui ne voit que la construction rapporte amoureux aussi-bien que desespéré au couteau? Ce qui n'est pas neantmoins le sens de l'Auteur. Le reméde qu'il y faudroit apporter n'est pas bien-aisé à trouver en cet exemple: mais j'en rapporteray un autre où il sera facile de le corriger. Le mesme M. de Malherbe dit: Si le Prince donne le droit de Bourgeoisie à toute la Gaule, et à toute l'Espagne quelque immunité; qui ne voit l'équivoque en ces mots et à toute l'Espagne, qui semblent se rapporter au droit de Bourgeoisie aussi bien que ceux-cy à toute la Gaule : ce qui toutesois est faux, parce qu'ils se rapportent aux suivans quelque immunité. Pour éviter donc cela, il faut dire : Si le Prince donne le droit de Bourgeoisie à toute la Gaule; et quelque immunité à toute l'Espagne. Jamais M. Coësfeteau n'est tombé dans ces fautes-là.

## PLUS.

Quand plus est répété, à-cause du rapport que les deux plus ont ensemble, ils doivent tous deux estre situez comme vis-à-vis et à l'opposite l'un de l'autre. Par exemple, plus les hommes ont de bien, plus ils ont de pcine et de soucy, et non pas ils ont plus de peine et de soucy. Leur place est au commencement des deux constructions de la période. Il semblera à quelqu'un qu'il est superflu de remarquer cela; mais voyant faire ordinairement cette faute à une des meilleures plumes que nous ayons, j'ay creu qu'il estoit nécessaire de la noter.

#### SUPPORTER.

Supporter de est une construction purement Fran-

çoise. Par exemple c'est tres-bien dit, il faut qu'un bon serviteur supporte de son maistre. Et c'est dans cette même construction qu'on a accoutumé de dire il faut supporter les uns des autres. M. Coëffeteau parle tousjours ainsi.

## AUGURE.

On dit prendre à ton augure. M. de Malherbe dit pourtant prendre pour ton augure: et je ne le voudrois pas absolument condamner: mais je croi qu'à ton augure est beaucoup plus élégant et plus François.

#### POINT.

Ce n'est jamais que l'article indéfini de qui se met après point, et non-pas l'article défini du ou de la ou de l' comme les Lyonnois, les Dauphinois et leurs voisins ont accoutumé de le mettre, disans je n'ay point de l'argent, pour dire je n'ay point d'argent. Et ce qui leur donne occasion de faire cette faute, c'est qu'ils en veulent éviter une autre dont on les reprend ordinairement, qui est de dire j'ay d'argent pour j'ay de l'argent: en quoy ils se trompent, parce que lors que point n'y est pas, il faut user de l'article défini du, de la, ou de l', à scavoir du pour les noms masculins qui commencent par une consonante, de la pour les féminins qui commencent aussi par une consonante, et de l' tant pour les masculins que pour les féminins qui commencent par une voyelle : et lors que point y est, il faut toujours sans exception que l'on mette après l'article indéfini de qui sert à tout genre et à tout nombre devant les consones, ou d' qui sert à tout genre et à tout nombre devant les voyelles.

#### LIEU.

Quand on se sert de ce mot pour nombrer, et que l'on dit en premier lieu, en second lieu, il faut dire

en troisième lieu, et non pas simplement en troisième: car il ne le faut jamais sous-entendre, et il le faut tousjours exprimer. Il est à noter aussi, qu'en faisant un dénombrement, quand on a usé trois fois de suite d'une mesme façon de nombrer, c'est assez, il faut diversifier. Par exemple, je veux alleguer cinq raisons. Je diray premiérement, secondement, en troisième lieu, en quatrième lieu, en cinquiéme lieu, et répéteray tousjours lieu par tout. Que s'il y avoit encore plusieurs autres raisons, il faudroit varier cette façon de parler, en disant, la sixième raison, la septième, la huitième; mais il ne faudroit pas répéter raison comme lieu, parce que ce seroit une espéce de faute de répéter raison, quoique non-pas comparable à celle que l'on fait de ne pas répéter lieu. Et la cause de cette différence est, qu'en l'un l'article y est, qui supplée au défaut de la répétition; et en l'autre il n'y a point d'article: si-bien qu'il faut tousjours répéter lieu. Après avoir dit la huitiéme raison, il faudroit encore changer et reprendre lieu, en disant en neuvième lieu, en dixiéme lieu. etc. Tant y a que quand on s'est servi trois ou quatre fois pour le plus d'une saçon de compter, c'est une faute de ne pas varier. Au reste, on dit bien premiérement, secondement, et encore troisiémement, quoique fort rarement : mais après on ne dit plus, quand on veut bien parler, ni quatriemement, ni cinquiémement, ni ainsi d'aucuns des autres nombres qui suivent.

## OBSERVANCE.

Monsieur de Malherbe dit, j'y apporteray cette observance. Cela ne vaut rien, il faut dire, j'observeray cela, etc.

## GRACE A DIEU.

Grace à Dieu n'est pas bien dit, il faut dire graces à Dieu. Outre l'usage il y a quelque espèce de raison,

parce qu'en ce sens-là graces vient du mot Latin gratiæ qui ne se dit qu'au plurier pour signifier cela. Et quoique pour l'ordinaire on ne puisse point tirer de conséquence d'une Langue à l'autre, si est-ce qu'en ce point il y a presque tousjours du rapport entre la Langue Latine et la nostre: mais, à mon avis, ce qui a aidé à tromper ceux qui escrivent grace à Dieu, c'est qu'on le prononce ainsi, parce qu'en nostre Langue on mange souvent des consonantes à la fin des mots, et sur-tout l's. On mange bien aussi nt à la fin des troisièmes personnes plurielles des Verbes, et l'on prononce aiment autant comme s'il y avoit escrit aime autant.

## LIGNES.

On n'approuve plus à la Cour que l'on se serve de ce mot dans une Lettre, en escrivant comme font la pluspart des gens, j'ay voulu vous escrire ces lignes, ou, vous verrez par ces lignes.

## ALORS et LORS.

Il y a cette différence entre alors et lors, qu'alors se peut mettre au commencement, au milieu, et à la fin de la période: et lors sans que ne se peut mettre qu'au milieu: et s'il se met quelquesois à la fin, il faut que pour aille devant, et que l'on dise pour lors, et encore faut-il que ce soit à la fin d'un des membres de la période. Car si on en fait la fin d'une période entière, elle finira assez mal.

#### TRES-FORT.

Par exemple je l'aime tres-fort ne vaut rien: c'est un mot tout-à-fait barbare et que je ne remarquerois pas, puisqu'il me semble que tout le monde sçait bien qu'il n'est pas bon, sans ce que je l'ay trouvé dans un Autheur moderne qui est mis au nombre de nos meilleurs Escrivains. Et comme plusieurs se pourroient proposer son exemple pour l'imiter, il est nécessaire de remarquer cette faute.

## CHOSE.

Je connois un homme de grand esprit, et reconnu pour tel de tout le monde, qui n'escrit jamais chose, parce que c'est un mot qui fait de sales équivoques. Mais il y a en cela plus de pureté de cœur que de pureté de langue; n'y ayant pas de doute que c'est un scrupule et une vraye superstition en matière de langage, de vouloir condamner pour une semblable raison un mot receu d'un chacun, et dont l'usage est si nécessaire, que l'on ne s'en scauroit passer sans user de circonlocutions importunes, et tomber dans ce défaut signalé de ne dire pas tousjours les choses de la meilleure façon dont elles doivent estre dites : outre que s'il y a de la loüange à éloigner les sales objets de son cœur, il y en a encore davantage à éloigner son cœur de ces objetslà : c'est-à-dire à ne daigner pas seulement tourner les yeux de la pensée vers eux, ni leur faire tant d'honneur que de se mettre en garde contre ces vains fantosmes qu'il faut mépriser et non pas combattre, et ausquels aussi-bien personne ne songe. Ce que j'av bien voulu dire pour guérir les scrupules de beaucoup de gers qui pour la mesme raison s'abstenans de quelques mots et de quelques façons de parler excellentes, se donnent des geines non seulement inutiles, mais qui les empeschent bien souvent de dire une bonne chose; ou s'ils la disent, ils ne la disent pas si-bien qu'elle se pourroit dire.

#### ERIGER.

C'est tres-bien parler de dire, ériger une statuë, un autel, etc. et je m'estonne extrémement comme quelques-uns l'ont voulu condamner pour deux mau-

vaises raisons. L'une, parce qu'il est tout-à-fait Latin : et l'autre, à-cause que nous avons un mot purement François, à scavoir dresser qui signifie cela. Car ils n'ont pas pris garde que si ces deux raisons avoient lieu, ils seroient obligez d'en condamner aussi une grande partie qui est composée de mots entiérement tirez du Latin, soit aux verbes, comme exceller, exhorter, opérer, etc. soit en toutes les autres parties de l'Oraison, dont il n'est pas besoin de donner des exemples; veu qu'on n'a qu'à ouvrir un Livre François pour en trouver à milliers. Ils se croyent obligez pareillement de condamner tous les mots synonimes, c'est-à-dire qui signifient une mesme chose, pour n'en retenir qu'un seul : ce qui ne seroit pas seulement perdre la meilleure partie des richesses de la Langue, mais la retrancher des deux tiers, en luy ostant encore tous les mots tirez du Latin.

#### GENT.

Gent au singulier est toujours féminin; mais il ne se dit jamais en prose, et est un mot affecté à la poësie,

# La gent qui porte le turban,

dit M. de Malherbe. Auquel propos je diray qu'il n'y a point de mot particulier en toute nostre Poësie Françoise dont l'on ne se puisse servir en prose, que de celuy-cy et de maint, mainte: pour quantesfois, encore que ce soit le Prince de nos Poëtes que je viens de nommer qui en a usé, tout le monde n'a pas laissé de le condamner, et personne ne s'en est osé servir après luy. Notez que je ne parle que des mots, et non pas de la phrase, qui peut estre si poëtique qu'elle ne vaudroit rien en prose: Comme je ne parle point aussi de la transposition des mots, qui d'ordinaire est tres-vicieuse dans la prose, et a fort bonne-grace en vers quand elle est saite comme il saut: car il y en a bien qui ne valent rien du tout. J'ay bien voulu

faire cette petite digression à la louange de nostre Poësie Françoise, qui tire une de ses plus grandes douceurs de ce qu'elle ne se sert jamais que de mots usitez en prose, à l'imitation de la Poësie Latine, qui en usant de mesme a aussi des douceurs nompareilles : au lieu que la Langue Grecque et la Langue Italienne ont une infinité de termes particulièrement affectez à la Poësie, qui semblent sauvages d'abord à ceux mesmes de la Nation, et comme tout le monde sçait, les Italiens naturels n'entendent pas leurs Poëtes s'ils ne les estudient; cemme nous apprenons aux classes à entendre les Poëtes Grecs et Latins.

### LIEUTENANT GÉNÉRAL.

L'Académie trouve ces deux façons de parler bonnes, Lieutenant Général des Armées du Roy, et dans les Armées du Roy.

## LETTRES.

On verra dans mon Quinte-Curce, il reçut lettres que les ennemis estoient défaits. Cette façon de parler n'est pas mauvaise; mais elle est basse et indigne du stile historique. Il faut dire, il reçut des lettres par lesquelles on luy mandoit. Il reçut des lettres qui l'assurvient, qui l'informoient de tout ce qui s'estoit passé. C'est le sentiment de toute l'Académie.

## Assez.

Assez joint à un substantif le doit précéder, et nonpas le suivre. Par exemple, il faut dire, il a assez d'esprit, il a assez d'invention, et non-pas il a de l'esprit assez. Il a de l'invention assez, comme l'escrit tousjours sans y jamais manquer un de nos plus célébres Auteurs, qui est cause que je l'ay remarqué, afin qu'on ne s'y trompe pas en le voulant imiter. Il est vray qu'en parlant on le dit assez souvent et de bonne grace: et c'est ce qui fait que cet Auteur en a ainsi usé, comme de plusieurs autres façons de parler qui se disent, et neantmoins ne sont pas bonnes à escrire; ne s'étant pas ressouvenu de cette grande reigle qui est si véritable que l'on ne doit rien escrire qui ne se dise; mais que tout ce qui se dit, ne se peut pas escrire, sur tout en un stile grave et sérieux.

## ARTICLE.

Monsieur de Malherbe ne met jamais d'article aprés la préposition en devant les grandes parties du monde, comme Europe, Asie, etc. et dit en Europe, en Asie, etc. Il se met neantmoins quelquesois devant les Provinces particulières, mais non-pas tousjours. Il me semble que M. de Malherbe ne le met jamais, puis qu'il dit cette partie de Toscane (non de la Toscane) avoit esté mise entre les départemens des Préteurs. Il dit pourtant dans un autre endroit: Oy donneroit ordre tout aussi-tost qu'il auroit pris le chemin de la Syrie.

# RANCŒUR pour RANCUNE.

Monsieur de Malherbe dit dans une de ses plus belles Odes,

Arriére, vaines chiméres De haines et de rancœurs; Soupçons de choses améres, Eloignez-vous de nos cœurs.

Rancœur n'est plus du bel usage, et on ne dit plus que rancune.

#### ISLETTE.

Islette pour peiite isle est fort bon. M. Coëffeteau en use, quoique les diminutifs ne soient pas fort en

1 Voyez plus loin la remarque Escrire, p. 414. (A. C.)

usage en nostre Langue. Car lors mesme que l'on s'en sert, on les adoucit d'ordinaire avec l'épithéte de petit. On dit plustost un petit livret, qu'un livret; un petit oisillon qu'un oisillon simplement. Et ainsi des autres.

## Ingénieux et ingénieur.

Ingénieux et ingénieur sont deux. Ingénieux est tousjours adjectif et s'attribuë à la personne et à la chose. Car on dit un homme ingénieux, une fontaine ingénieuse, une horloge ingénieuse. Ingénieur au contraire est toujours substantif, et ne se dit jamais des choses, mais seulement de la personne, signifiant proprement un homme qui fortifie les places et qui met en œuvre les méchaniques.

#### INSTIGATION.

L'Académie a jugé ce mot de Palais et peu élégant : je m'en suis pourtant servi dans ma traduction de Ouinte-Curce.

#### VIEILLIR.

Vieillir est seulement neutre tant au propre qu'au figuré. Ainsi on dit, Cette semme vieillit, et il n'y a rien qui vieillisse si-tost qu'un biensait.

## SUPERINTENDANT OU SURINTENDANT.

Il faut dire Superintendant, et non Surintendant, qui neantmoins est bou.

## SUPERFICIE, SURFACE.

Superficie est bon; et meilleur que surface. Pour superfice, que quelques-uns disent, il ne vaut rien du tout.

#### ENHARDIR.

Enhardir est un mot usité de beaucoup de gens, mais non pas certes des bons Auteurs ni de ceux qui font profession de la pureté de la Langue. Il est vray que nouvellement un de nos meilleurs Escrivains a pris la hardiesse, ou, pour parler comme luy, s'est enhardi d'en user; mais il ne faut pas l'imiter, quoique j'avouë que ce mot soit fort commode, que le son n'en soit pas desagréable, et qu'il seroit à desirer qu'il fust hors de tout reproche, afin qu'on s'en pust servir. Je suis le plus trompé du monde s'il n'est bien-tost légitimé, n'estant passé jusques icy que pour bastard : car le compagnon s'est poussé merveilleusement depuis quelque tems en çà, comme si sa propre signification luy étoit un augure du bien qui luy arrivera, puis qu'il le doit attendre de la Cour, mére de l'usage, où il n'y a que les hardis qui l'emportent.

## ESCRIRE.

Tout ce qui est bon à escrire, est bon à dire; mais tout ce qui est bon à dire, n'est pas tousjours bon à escrire. Plusieurs choses se disent qui ne se peuvent pas escrire. Par exemple, on dit de fort bonne-grace en parlant d'un grand jureur, Cela ne fait que jurer, et l'on ne l'oseroit escrire en cet endroit. Cela veut dire cet homme-là. Et, remettez-moy cette espée dans le fourreau, est encore excellent à dire et tresmauvais à escrire. On ne peut rien escrire qui ne se dise, ou plustost rien n'est bon à escrire qui ne soit bon à dire; mais tout ce qui est bon à dire n'est pas bon à escrire. En quoy se sont grandement trompez ceux des plus célébres Escrivains de nostre siécle, qui n'ont pas veu que ces deux propositions

<sup>1</sup> Voyez plus haut la fin de la remarque Assez, p. 412. (A. C.)

n'estoient pas réciproques, mais ont creu qu'il falloit escrire en prose comme parlent les Crocheteurs et les Harangéres, fondez sur cette fausse présupposition, qu'il falloit escrire comme on parloit. Ce qui est tres-vray en certain sens, mais non pas de la façon qu'ils l'entendoient, qui est celle que nous condamnons icy.

### CELLE.

J'ay mis dans ma traduction de Quinte-Curce, Mais il faut user de diligence pour prévenir celle de la re-nommée. Messieurs de l'Académie trouvent qu'il y a un peu trop de jeu dans cette phrase, et qu'il est beaucoup mieux de mettre, Mais il faut user de di-ligence pour prévenir la renommée. Ce qui est bien mieux encore que prévenir le bruit de la renommée.

## CONTROUVER DES MENSONGES.

J'ay employé cette façon de parler dans mon Quinte-Curce : cependant ce mot de controuver a esté jugé vieux par Messieurs de l'Académie, qui veulent qu'on dise inventer.

#### C'EST FAIT.

Monsieur de Malherbe dit, c'est fait, pour c'en est fait. Il faut dire ce dernier.

C'est sait, belle Calliste, il n'y faut plus penser: La fascheuse rigueur des loix de vostre empire M'estonne le courage, et fait que je souspire Que ce qui s'est passé n'est à recommencer.

#### Osté.

Osté pour excepté est adverbe, et par conséquent ne suit ni le nombre ni le genre des substantifs avec lesquels on le met. Ainsi l'on dit ils sont tous morts, osté deux. Et, Il n'y avait plus personne, osté une semme : et non ostez deux au pluriel, ni ostée une semme au séminin, excepté seulement quand osté suit au lieu de précéder : car alors il se décline, comme dix hommes ostez, ces exemples ostez, etc.

#### OFFRE.

Offre est toujours féminin, une belle offre, et non-pas un bel offre.

## Obmission vicieuse de mots.

Il consuma les deux ans qu'il fut là tout son patrimoine. Il me semble qu'il faut dire durant les deux
ans. Si la malheureuse année en laquelle la peste désola
tout ce pays, il arriva, etc. Je croy qu'il faut, si en
la malheureuse année. M. de Malherbe dit encore : Les
choses ne vont pas toujours comme elles doivent. Il faut
ajouster ce me semble, aller. Outre l'ennuy d'avoir, il
faut Outre l'ennuy que j'eusse receu d'avoir.

#### PARDONNER.

Pardonner ne se doit jamais mettre sans un cas qu'il régisse. Par exemple, il n'est pas bien dit, Pardonnez, je vous supplie, si j'ay manqué à telle chose. Il faut dire, Pardonnez-moy si j'ay manqué, etc.

## Intériner.

Intériner une Requête ne vaut rien, il faut dire entériner. Et il ne sort de rien d'alléguer que ce mot vient d'interim, comme il n'est pas sans apparence, sans que neantmoins je me veüille amuser à l'examen de cette étymologie : car c'est chose assez ordinaire en nostre Langue de changer l'i en e aux mots qu'elle emprunte du Latin, comme en ceux-cy entrer, d'intrare, entier d'integer, et en une infinité d'autres.

## Vois, voise.

Vois pour vais est un vieux mot François d'où vient voise pour aille, qui est encore un mauvais mot que le peuple de Paris dit, mais que l'on ne dit point à la Cour, et que les bons Autheurs n'escrivent jamais. Neantmoins M. de Malherbe escrit tousjours je vois pour je vais, pag. 237. et 595. de ses œuvres. Mais je ne voudrois pas l'imiter en cela, non tant à cause de l'équivoque de vois pour video, quoiqu'il soit toujours bon d'éviter les équivoques tant qu'on peut, que parce qu'il ne se dit presque point, et que personne ne l'escrit.

# CHANGE pour CHANGEMENT.

Change pour changement, dont M. de Malherbe se sert dans ses Poësies:

O que nos fortunes prospéres Ont un change bien apparent!

est bon en vers, mais en prose il ne vaudroit rien.

## TOUT BEAU.

Monsieur de Malherbe dit, Allez tout beau. Cette façon de parler ne vaut rien pour dire tout doucement. tout bellement.

#### MESME.

Mesme se doit mettre le plus proche qu'il se peut du mot auquel il s'applique. Par exemple, Quoy que l'on donne et à qui que l'on donne, rien n'est contemptible quand il est rare et recherché (dit M. de Malherbe dans sa traduction des Bienfaits de Sénéque). Un present mesme de pommes communes peut avoir de la grace quand il ne s'en trouve point encore, et qu'elles sont ve-

nuës long-tems avant leur saison. S'il avoit dit, mesme un present de pommes communes, il ne se seroit pas sibien exprimé, et n'auroit pas si-bien dit ce qu'il vouloit dire, que lors qu'il a dit un present mesme de pommes communes.

## CLARTÉ OU CLAIRTÉ.

Clarté est meilleur que clairté, quoique l'on dise clair à l'adjectif : mais on oste l'i au substantif, afin, si je ne me trompe, qu'il sonne mieux : parce que cette diphthongue ai se prononçant comme é masculin, tel qu'est celuy de clairté, le mot se rend plus doux par la diversité des sons que font ces deux voyelles a et e, en disant clarté, et non pas clairté. Cette raison est assez vray-semblable : mais sans s'amuser à l'examiner, la décision est, que l'usage dit plustôt clarté que clairté. On disoit beaucoup ce dernier autrefois. Desportes :

Que lui sert la clairté, sinon pour l'accuser Et la rendre consuse en voyant tant de vices?

#### ICELUY, ICELLE.

Ce sont les plus mauvais mots et les plus barbares dont on se sçauroit guéres servir en nostre Langue. Ils sont neantmoins les plus usitez de tous ceux qui n'ont point de soin de la pureté de la Langue. Car il leur semble que l'usage de ces mots est si nécessaire, qu'on ne s'en sçauroit passer. Et toutefois si vous demandez à nos excellens Escrivains comment ils peuvent faire de ne s'en servir jamais; ils vous répondront qu'ils ne se sont point encore apperceus de la nécessité de ce mot-là, et que jamais ils n'en ont eu besoin. Ceux qui s'en servent à tous propos disent qu'ils évitent avec ce mot force équivoques dont il s'ensuivroit de l'obscurité. Mais M. Coëffeteau n'a jamais soùillé ses beaux Escrits de cette vilaine tache, et pourtant il ne laisse pas d'estre toujours si clair et

si intelligible, qu'en toutes ses Oeuvres qui sont en grand nombre, je soutiens qu'on ne trouvera pas une seule période qu'il faille relire deux sois pour l'entendre. Il est vray que l'usage de ce mauvais mot a une grande estenduë, comme il se voit en ce qu'il tient la place de plusieurs autres, ainsi que je le feray voir par les exemples que je donneray. Tantost il tient la place de luy et d'elle en tous les genres et en tous les nombres. La charité est si nécessaire, que sans icelle on ne peut estre sauvé. Au lieu de dire sans elle. Tantost il tient la place de cette particule y ou dedans. Par exemple, Prenez force vaisseaux vuides et versez de l'huile en iceux. Au lieu de dire, versez-y de l'huile, ou versez de l'huile dedans. Tantost enfin et fort souvent il est pris pour la particule en : Comme, Ceux qui ont de l'argent, se servent d'icoluy en bequeque de choses. Au lieu de dire s'en servent.

## En.

En préposition ne se doit pas mettre deux fois proche l'un de l'autre en une mesme période, comme de dire, En mesme tems il partit en intention de faire merveilles; cela choque une oreille délicate, quoique peu de gens y prennent garde. Mais que coute-t-il de dire, A mesme tems il partit en intention, etc. Il y a plusieurs semblables rencontres en d'autres mots qu'il faut pareillement éviter, si l'on aspire à la perfection de la douceur du langage.

# De article indésini, ou du article désini.

Ils estoient tous de mesme nation ou d'une mesme nation. L'Académie les trouve tous deux bons : mais de mesme nation plus élégant. Elle trouve bon pareillement, un bien de prodigieuse grandeur, aussi bien que d'une prodigieuse grandeur.

# PLEIN DE BONNE MINE.

Monsieur de Malherbe s'est servi de cette façon de parler, et apres luy M. de Gomberville dans son Poléxandre. Mais elle ne vaut rien, je ne sçay si c'est simplement parce qu'elle n'est pas en usage, ou pour quelqu'autre raison que je n'ay pas encore trouvée : car on dit plein de majesté. Ronsard :

Vn port humblement doux; mais plein de majesté.

On dit aussi plein de bon suc.

## INACCOUTUMÉ.

Inaccoutumé ne vaut rien, il faut dire non-accoutumé.

#### NAULIS.

Naulis, qui est ce que l'on donne au Battelier pour passer l'eau, me semble mieux dit que naulage. Toutefois je m'en rapporte à ce qui est usité. M. de Malherbe dit naulis. Vous estes quitte à luy quand vous luy avez payé son naulis.

## ENVIEILLIR.

Monsieur de Malherbe dit, Il ne faut jamais laisser envieillir la memoire d'un bienfait. Et dans de belles Stances qu'il fit pour le Roy Henry IV.

La vigueur de ses loix après tant de licence Redonnera le cœur à la foible innocence Que dedans la misére on faisoit envieillir: A ceux qui l'oppressoient il ostera l'audace, Et sans distinction de richesse et de race, Tous, de-peur de la peine, auront peur de faillir.

Je croi que vicillir seroit beaucoup meilleur.

## TARDITÉ

Monsieur de Malherbe dit dans sa traduction des Biensaits de Sénéque : Si un précépteur accommode sa patience à ma tardité. Ce mot me semble sort mauvais.

# POUR AUTANT QUE.

Pour autant que, pour dire d'autant que, est tout-àfait barbare, quoiqu'une infinité de gens le disent.

# Suppression de mots.

La suppression de mots est ordinairement vicieuse en nostre Langue. M. de Malherbe dit, Ce ne vous sera pas grand dommage de passer pardessus des choses qu'il est aussi difficile de comprendre comme inutile de scavoir. Je doute fort que cela soit bien dit, et s'il ne faut point mettre comme il est inutile de les sçavoir. Il met en un autre endroit, En toute la Province cette nouvelle y sera receue comme elle doit. Je ne croi pas non-plus qu'un de mes amis, (M. de Voiture) que cela soit bien dit: nous croyons qu'en bonne Grammaire il faut dire comme elle doit, ou mieux encore comme elle le doit estre. Car comme elle le doit est trop rude, et puis on y sous-entend nécessairement estre qui rend la phrase plus élégante et plus claire quand il est exprimé que quand il ne l'est pas. Avec l'actif il seroit bien dit, il l'a receu comme il doit : mais non pas au Passif, il a esté receu comme il doit.

# ALLER pour S'AGIR.

Monsieur de Malherbe luy donne cette construction: Il ne faut pas trouver estrange que les femmes en une affaire où il leur va de l'honneur et de la vie, prennent du tems à se resoudre. C'est à sçavoir s'il est mieux dit que

de mettre, où il va de leur honneur et de leur vie. Pour moy, j'aimerois mieux ce dernier, qui est de mettre le pronom possessif avec le nom, et non pas le pronom personnel avec le verbe. C'est une affaire où il va de mon honneur, me semble beaucoup plus doux et plus François que C'est une affaire où il me va de l'honneur et de la vie. J'ay voulu apporter ce second exemple pour mieux faire remarquer la différence du pronom personnel me et du pronom possessif mon, parce qu'en l'autre exemple leur est pronom personnel et possessif tout ensemble.

#### PAS.

Pas se supprime trés-élégamment quand il est au milieu de non et de par. Exemple, Je ne le reux point voir, non-pas par haine que je luy porte, mais par une raison que je ne puis dire. Qui ne voit qu'en cet exemple il sera beaucoup mieux dit non par haine, que si on mettoit non pas par haine? et cela non seulement à cause de la cacophonie de pas et de par, qui toutefois est une raison suffisante pour supprimer pas, mais aussi parce qu'aprés non la suppression de pas ou de point est bien souvent élégante. Car si au lieu de par vous mettez pour, et que vous disiez non-pas pour haine, il n'y aura plus de cacophonie : et neantmoins il sera plus élégant de dire non pour haine.

#### LIMITES.

Limites est féminin, et ne se dit guéres qu'au plurier, les limites. J'ay mis dans mon Quinte-Curce, Son ambition estoit sans limites.

#### ONGLE.

Ongle est toujours masculin. On dit, Vous avez les ongles bien longs, et non-pas Vous avez les ongles bien

longues. C'est-là comme on parle en Savoye, en Dauphiné, et à Lyon.

## GLISSER.

Monsieur de Malherbe dit dans cette belle Priére qu'il fit pour le Roy qui alloit en Limosin :

Vn malkeur inconnu glisse parmi les kommes, Qui les rend ennemis du repos où nous sommes; La pluspart de leurs vœux tendent au changement: Et comme s'ils vivoient des miséres publiques, Pour les renouveller ils font tant de pratiques, Que qui n'a point peur, n'a point de jugement.

Il auroit mieux fait de mettre se glisse parmi les hommes.

# Langages au plurier.

Monsieur de Malherbe a dit, pour vous tenir des langages si vulgaires. Je doute que ce mot soit bon au plurier.

# A BEAUCOUP PRÉS, A PEU PRÉS.

Il y a cette petite remarque à faire sur ces deux façons de parler, que à peu prés s'employe en une proposition affirmative, et à beaucoup prés dans une négative. Exemple, Je vous rapporte à peu prés tout ce qu'il a dit, et il n'est pas à beaucoup prés si méchant qu'on le fait.

## TRAITTER MAL, OW MALTRAITTER.

Ce n'estoit pas les traitter mal, dit M. de Malherbe. Je ne sçay s'il ne faut point dire, Ce n'estoit pas les maltraitter, et si traitter mal ne s'entend pas de la table, quoiqu'en ce sens on dise, priez Dieu pour les maltraittez. Je croi cependant que maltraitter se peut dire de tout; mais que traitter mal ne se doit dire que de la table.

## CONTINENCE.

Monsieur de Gombaud et M. Patru n'approuvent point que les Ambassadeurs de Darius disent à Aléxandre, vostre justice et vostre continence, comme vouloit M. de Mézeray : mais vostre vertu, comme je l'ay mis dans mon Quinte-Curce : et M. Patru en rend une fort bonne raison, qui est qu'outre que vertu veut dire continence dans cet endroit-là, comme le Lecteur le comprend aisément par les choses qui ont précédé; d'ailleurs cela est niais en parlant à un homme de loüer sa continence et sa chastelé, c'est-à-dire selon le monde, qu'il faut considérer dans la traduction d'un Ancien. Car c'est toute autre chose selon Dieu. Voyez Modération.

## EXCELLER.

exemple, Il excelle par dessus tous les autres, et not pas Il excelle tous les autres, comme disent ordinairement les Gascons qui ont accoutumé de frainsi actifs plusieurs verbes neutres, comme tomos quand ils disent tomber de l'eau pour faire de l'ea et tomber quelqu'un pour faire tomber quelqu'un. Je ne l'aurois pas remarqué icy, où je ne mets que les fautes que les vrais François ne laissent ner faire, réservant une liste à-part de celles qui se mettent en chaque Province de France. Mais je voy tant de gens du cœur du Royaume qui y manquent aujourd'huy, que je l'ay voulu marquer.

## GARROTÉ.

Je n'ay pas fait difficulté de mettre lié et garroté dans ma traduction de Quinte-Curce : et Messieurs



de l'Académie ont trouvé ce mot bon, et ne l'ont noté ni de vieux ni de bas. Garroté veut dire proprement lié avec des cordes et un baston : mais il se peut dire de tout criminel qui est lié. On dit encore figurément lié et garroté quand on s'est obligé corps et biens, et fort étroitement. C'est de cette manière que M. de Giry de l'Académie s'en est servi.

#### OUBLIER.

Il faut dire oublier à, et non pas oublier de. J'ay oublié à vous envoyer vostre livre, plustost que Jay oublié de vous envoyer vostre livre.

# GARDER pour EMPRSCHER.

Garder pour empescher est fort ordinaire à M. de Malherbe, qui dit: Pour garder leur maistresse d'estre tuée. Il m'a gardé de dormir, pour il m'a empesché de dormir. Le mauvais tems l'a gardé de se mettre sur la mer. Cela e gardera de vous en produire d'autres témoignages d'un sujet qui garda Socrates d'aller trouver Archedaüs, etc. Je croy que tout cela ne vaut rien, ou du noins je le tiens fort douteux. On dit aussi se donner rarde, et non-pas se donner garde. Ce dernier se pourtant, mais il est moins bon que l'autre.

## LE Pronom.

٠,

1.

l'ambier que je vais donner, ou s'il est indifférent de le mettre ou de ne le mettre pas, et en ce cas-là lequel est le plus élégant des deux de le mettre ou de le laisser. Je ne me puis assez étonner qu'une personne de cette sorte ait peu gagner un cœur aussi dissicile à prendre que je m'imagine que doit (ou bien que le doit) estre celuy de Monsieur..... Je croi pour moy qu'il saut dire que doit estre, et non pas que le doit estre; ou que pour le moins que doit est plus élégant que l'autre.

#### AINS.

Ains n'est plus en usage parmi les bons Auteurs: aussi ne le dit-on jamais à la Cour, si ce n'est en raillant avec cette queuë, ains au contraire. J'estois present quand M. de Malherbe en avertit M. Coëssetau qui en usoit au commencement de ses Oeuvres: mais à la vie de Tibére, si je ne me trompe, ou environ, il commence à ne s'en plus servir. Je sçay combien l'usage en est nécessaire, et le besoin qu'on en a à tous propos, pour n'estre pas obligé de répéter toujours mais dont il faut se servir si souvent. Je sçay aussi que mais n'exprime pas tousjours bien la signification d'ains, qui a toute autre force a dénoter les choses opposées, en quoy mais se trouve foible. Mais il n'y a reméde, l'usage l'a banni, on ne le dit jamais à la Cour, et la reigle est générale et sans exception, que ce qui ne se dit jamais en parlant, ne se dit jamais en escrivant.

## ENCOR BIEN QUE.

Encor bien que, pour dire encor que, ou bien que, est si barbare, que je m'estonne qu'il se trouve tant d'honnestes gens qui le disent. Il ne me souvient pas de l'avoir leu dans aucun Auteur médiocre. On le dit en Bourgogne tant au Duché qu'en la Comté, et en quelques autres Provinces éloignées de la Cour.

#### Locutions basses.

Monsieur de Malherbe dit, Ils n'osoient montrer le nez hors des murailles. Faire papier de ce que l'on donne, pour dire tenir Registre ou dresser des parties. Il dit encore, Ils l'obligent de garder la chambre. Il y avoit moyen de leur donner sur les doigts. A sauve qui peut s'enfuirent. Chercher noise. Tuiller de la besogne. Taster le poux aux villes. Mettre sur le tapis. Il fit l'honneur de la maison. Les Romains mettoient le nez en ses affaires. Il se trouva si loin de son compte. Ils rendirent leur gouvernement de si mauvais goust. Annibal qui eut meilleur nez que les autres, sentit bien que ce paquet s'adressoit à luy. Ces façons de parler sont basses et indignes du stile historique où cet Auteur les a employées.

# A CELLE FIN QUE, A ICELLE FIN, et POUR A ICELLE FIN QUE.

A celle fin que est un fort mauvais mot, qui neantmoins est à la bouche de force honnestes gens. A icelle fin, que quelques autres disent, est bien encore pis. Pour et à icelle fin que, que plusieurs disent aussi, est tout-à-fait barbare et insupportable. Il faut dire a fin que.

# ESTIMATION pour ESTIME.

Estimation pour estime ne vaut rien, quoiqu'un des principaux génies de nostre Langue s'en soit servi en, ce sens dans la plus belle Piéce de sa prose, disant l'estimation que je fais de vous, pour l'estime que je fais de vous. Car estimation veut dire proprement le prix et la valeur, ou plustost l'évaluation que l'on fait de quelque chose qui tombe dans le trafic et le commerce des hommes, et jamais ne se dit d'une personne, si ce n'est d'un esclave, qui dans le Droit Civil n'est pas tenu pour une personne, mais pour une chose capable d'être venduë et achetée comme une beste ou toute autre chose. Le luxe et la dépense, dit M. Coëffeteau, sont au dessus de toute estimation.

## ESTRANGE pour ESTRANGER.

C'est une faute qui est fort commune de dire aux pays estranges, pour dire aux pays estrangers, et que j'ay ouy fort souvent condamner à M. Coëssetau. Il y

a apparence que les Poëtes ont les premiers introduit cette erreur aussi-bien que plusieurs autres, à cause de la rime ou de la mesure de leurs vers, et que depuis on l'a escrit en prose, et on l'a dit en parlant; ou bien qu'à cause du voisinage et de la ressemblance que ces deux mots ont l'un avec l'autre, n'y ayant à dire que d'une lettre, on a aisément pris estrange pour estranger. Ce qui est arrivé tout-demesme en beaucoup d'autres mots, d'une signification bien différente, comme chacun sçait, encore qu'ils prennent tous deux leur première origine du mesme mot Latin, qui est extra, qui signifie dehors: mais estrange vient d'extra, se disant généralement de tout ce qui est hors de l'ordinaire des choses, sans qu'il y ait aucun adjectif Latin qui exprime cela. Estranger vient d'extraneus qui vient aussi d'extra, en tant qu'il signifie ce qui est hors de nous et de tout ce qui nous appartient proprement : si bien qu'estrange est opposé à ordinaire, et estranger à ce qui est propre et naturel à un chacun. Estranger est un mot dont le sens est relatif, qui fait qu'il n'y a personne qui ne puisse estre dit estranger par rapport à un autre. Nous pouvons voir beaucoup de choses estranges dans nostre païs, dans nostre ville, dans nostre famille, qui par conséquent ne nous sont rien moins qu'estrangéres : et nous pouvons voir et voyons tous les jours beaucoup d'estrangers qui ne nous sont pas estranges. Il faut donc dire les pays estrangers, l'armée estrangére, les nations estrangéres, les soldats estrangers, les mœurs estrangéres, la langue estrangére, la Nature ne souffre rien d'estranger, et non pas d'estrange. Ce qui seroit faux, puis qu'elle produit si souvent des monstres.

# Tems de Verbes fort élégant.

Monsieur de Malherbe dit, Et comme quelques-uns qui regardoient plus au present qu'à l'homme, luy remontrassent qu'il avoit eu tort de l'avoir refusé. Ce tems est beaucoup plus élégant que remontroient.

#### PLAINDRE.

J'ay demandé à l'Académie si le Verbe plaindre vouloit toujours aprés soy le régime de ce que: Comme, je me plains de ce que vous m'avez fait tort. Et elle a résolu, qu'à la vérité ce régime luy estoit naturel et comme ordinaire; mais qu'on pouvoit non seulement sans faute, mais élégamment, le supprimer, comme, je me plains que vous m'ayez fait tort. Je dis en prose, car en vers il n'y a point de difficulté qu'il le faut toujours supprimer. Par exemple, je me plains qu'il aille où je luy ay deffendu d'aller. Et alors on a fort bien remarqué qu'il régit le subjonctif.

# SUPERÉROGATOIRE OU SURÉROGATOIRE, et surérogation.

Monsieur de Malherbe a dit superérogatoire. C'est ainsi qu'il faut parler. Mais surérogatoire ne vaut rien, non plus que de dire œuvres de surérogation, lieu de surérogation.

#### ACCORDER.

J'ay mis dans le septième livre de mon Quinte-Curce: Ce qui luy fut accordé et à son frère. Messieurs de l'Académie disent qu'il est mieux de mettre, Ce qui fut accordé à luy et à son frère: ou bien, Ce qu'on accorda à luy et à son frère.

#### On.

On après le Verbe est souvent élégant : Là rit-on manifestement, dit M. de Malherbe, ce que la colére peut sur les hommes, est beaucoup meilleur que Là on rit manifestement ce que peut la colére sur les hommes.

AU TRAVAIL D'ENFANT, OU EN TRAVAIL D'ENFANT.

Monsieur de Malherbe disoit, Ma semme est au travail d'enfant: mais il saut dire, en travail d'enfant.

## LUXURE et LUXURIBUX.

Luxure pour luxe, et luxurieux pour plein de luxe, ne valent rien, quoique M. de Malherbe en use souvent en ce sens, et particuliérement dans sa traduction des Bienfaits de Sénéque, où il dit, Faites voir tenir premièrement les déposiilles de la luxure. Ce sont les Latins qui en usent ainsi : car en bon Latin luxuria veut proprement dire ce que nous disons luxe en François.

#### PAR ENTRE.

Par entr'eux ne vaut rien, Ils commencérent à discourir par entr'eux. Il faut dire à discourir entr'eux, en ostant par, et il faut faire la mesme chose dans cet exemple de M. de Malherbe, Par entre deux ais de qui la jointure s'étoit laschée, laissa tomber son argent dans sa boutique.

## A L'ARABESQUE.

Vestu à l'Arabesque, dont je me suis servi, a esté jugé meilleur qu'à la mode d'Arabie, quoique M. Bardin et M. de Priézac n'ayent pas esté de cet avis, M. de Gombaud et M. de la Chambre en sont.

# BASME pour BAUME.

On disoit autrefois basme pour baume: mais il y a lougtemps que nos bons Poëtes ne disent plus basme. Et ainsi M. de Malherbe n'a pas deu dire:

La clarté de son teint n'est pas chose mortelle, Le basme est dans sa bouche, et les roses dehors : Sa parole et sa voix ressuscitent les morts, Et l'art n'égale point sa douceur nompareille.

## PORTER.

Se porter héritier, et pour héritier, sont tous deux bons. Il faut seulement prendre garde à user plustost de l'un que de l'autre suivant qu'il sonnera mieux à l'oreille. Il se porta pour héritier me sembleroit meilleur que Il se porta héritier.

# Infinitifs.

Quand l'infinitif précede le verbe substantif avec le pronom démonstratif ce, il faut mettre l'article de devant l'infinitif: autrement c'est une faute. Exemple: Il me semble qu'estre consolé de cette façon, c'est presque gagner autant que l'on a perdu. Je maintiens qu'il faut dire, Il me semble que d'estre consolé, et que d'obmettre le de ce n'est pas parler François: Tellement que cette Remarque est essentielle pour la pureté de nostre Langue, et non pas un simple raffinement dont on se puisse passer.

## VRAISEMBLANCE.

Il faut escrire et prononcer vraisemblance, et non pas vraye semblance. Car c'est une maxime, qu'en ces mots qui sont ainsi composez d'un adjectif et d'un substantif, quand le mot est féminin, comme est vraisemblance, on manque l'e qui dénote le féminin, afin que la prononciation en soit plus douce et plus courte: parce que la reigle ordinaire de la conjonction du substantif et de l'adjectif n'a lieu que lors qu'ils sont séparez, et non pas en cet endroit où ils ne font tous deux qu'un seul mot. Ainsi l'on dit demi-lune, demi-livre, demi-aune, et non pas demie lune, demie

livre, ny demie aune. Il y a bien plus. C'est que mesme aux mots simples, quand l'e se rencontre sur le mi-lieu après l'i, on mange l'e. Ainsi on dit fort bien maniment, et non-pas maniement.

#### AVOIR CESSE.

Cesse, avoir cesse pour cesser, ne me semble point bon, quoique le vulgaire dise ordinairement d'un enfant qui est toujours en action, qu'il n'a point de cesse. J'ay trouvé cette façon de parler fort rude dans une des plus polies et des plus belles Odes de M. de Malherbe:

Toute parsaile Princesse, L'étonnement de l'Univers, Astre par qui vont avoir cesse Nos ténébres et nos hyvers.

## TOUT CE QUE.

Tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a d'hommes, tout ce que j'ay de bien, sont toutes façons de parler purement Françoises et fort élégantes, dont M. de Malherbe use souvent.

### PAR ENSEMBLE.

Par ensemble ne vaut rien, de quelque façon qu'on s'en serve. Il ne faut dire qu'ensemble ou entre avec un Pronom. Par exemple, Nous partagerons entre nous, et non pas par ensemble.

#### MAUVAIS.

Mauvais ne se met jamais immédiatement aprés le Substantif: je ne m'étonne point qu'il se fasse de livres mauvais. Il faut dire, je ne m'étonne point qu'il se fasse de mauvais livres.



# COMME.

Comme en cet usage, estant d'accord comme nous sommes, après le Verbe substantif estre, fait que l'on répéte le mesme Verbe : si le premier Verbe qui précéde comme est actif, alors l'autre qui suit doit estre actif : et ce doit estre le mesme Verbe, ou le Verbe faire. Par exemple, mangeans comme nous mangeons, ou mangeans comme nous faisons. Mais on ne peut pas dire, demeurans d'accord comme nous sommes, ainsi que l'a dit M. de Malherbe; mais comme nous faisons, quoyque l'on dise estre d'accord, et c'est ce qui l'a trompé.

## INSIGNE.

Insigne est un excellent mot François, quoyque je l'aye ouy condamner à un de nos plus renommez Escrivains qui ne s'en sert jamais, alleguant qu'on ne le dit point en parlant. Mais je ne sçay comment on peut avancer cela, veu que je l'entens dire tous les jours et aux hommes et aux femmes, et j'en fais juges tous ceux qui sont à la Cour. Certes, ce mot insigne est beau et a une merveilleuse emphase. De quelle épithéte plus puissante pourroit-on se servir, quand on dit, une insigne lascheté, une trahison insigne?

#### Profusion.

Profusion se peut dire en bonne part. C'est ainsi que M. de Malherbe l'a employé plusieurs fois dans sa traduction des Biensaits de Sénéque.

#### ET.

Et dans une période et parmi plusieurs noms, soit substantifs, soit adjectifs, qui ont un mesme régime, ne se met d'ordinaire qu'au dernier : mais quand on laisse les substantifs pour prendre un adjectif, et

qu'ainsi l'on vient à changer la tissure de la période, il faut répéter et au dernier substantis. Cela est fort obscur, mais l'exemple le va éclaircir: Il a des paroles toutes pleines de force, de majesté, et telles qu'il ose les prester à la République Romaine. Je dis qu'il faut dire pleines de force et de majesté, parce qu'il ne suit plus le substantif et qu'il change de termes, et prend un adjectif telle. Que si au lieu de telles il y eust eu par exemple douceur, alors il n'eust fallu qu'un et, et l'on eust dit ainsi pleines de force, de majesté et de douceur.

#### Construction.

Le second membre d'une période, joint au précédent par la conjonction et, ne souffre pas une quantité de paroles entre deux, comme en cet exemple : Je fermeray la bouche à ceux qui le blasment, quand je leur auray montré que sa façon d'escrire est excellente. quoy qu'elle s'éloigne un peu de celle de nos anciens Poëtes, qu'ils loue at plustost par un dégoust des choses presentes, que par les sentiments d'une véritable estime, et qu'il mérite le nom de Poëte. Je dis que ce dernier membre, et qu'il mérite le nom de Poëte, est trop éloigné de celuy avec lequel il est lié, à sçavoir que sa façon d'escrire est excellente, et que le grand nombre de paroles qu'il y a entre deux fait oublier leur liaison; si bien que je ne crois pas qu'il y ait personne qui puisse lire cette période, qui ne soit surpris en cette dernière partie, comme en une chose à laquelle il ne s'attendoit plus, et qu'il n'entendra point d'abord s'il ne relit la période tout entière. Il n'y a point d'oreille si rude qui ne s'en aperçoive, et qui n'en soit offensée. Et ce qui rend cette construction encore plus vicieuse, c'est que ces paroles quoy qu'elle s'éloigne, etc. jusques à celle cy et qu'il mérite, ne peuvent pas se prendre pour une parenthése, à cause que les mots qui les précédent font un sens complet. Car le sens est parfait de dire, Je fermeray la bouche à ceux qui le blasment quand je leur auray montré que sa façon d'escrire est excellente: en sorte que l'esprit qui n'attend plus rien de ce costélà, se trouve surpris quand à la fin et hors de saison on y ajouste encore quelque chose. Au lieu que les conjonctions ayant accoutumé d'être mises aprés les paroles qui ne sont point un sens complet, l'esprit n'est pas trompé à la fin de la période, parce qu'il attend toujours la persection du sens. Je ne sçais si je me fais bien entendre Encore une fois, le vice que je reprens ici est beaucoup plus grand en ce que ces mots, et qu'il mérite, se peuvent construire non pas quant au sens, mais quant aux paroles avec ceux cy quoy qu'elle s'éloigne. Ce qui apporte encore plus d'obscurité, et une des premières choses qu'il faut observer pour bien escrire, c'est d'avoir la construction nette; parce qu'il n'est pas croyable combien cela est rare mesme parmi plusieurs de ceux qui passent pour excellens Escrivains.

#### TRANSIR.

J'ay dit dans ma traduction de Quinte-Curce: Le froid estoit si extrême, que plusieurs en demeurérent transis. M de Giry, M. de Mézeray, et le reste de l'Académie a approuvé cela plustost que plusieurs en transirent.

## MODÉRATION.

J'ai mis au quatriéme livre de la traduction de Quinte-Curce, expose en reuë ta vertu qui est assez connuë par tout ce qui vient d'estre dit. Monsieur de Priézac vouloit que je misse expose en veuë ta modération. Mais le reste de l'Académie n'a pas esté d'avis que je suivisse en cela l'opinion de M. de Priézac. Voyez continence.

#### VERGOGNEUX.

Monsieur de Malherbe dit les vergogneuses parties de nostre corps. Je doute qu'il soit bon: mais sans doute honteuses est meilleur. Vergogne est plus supportable

sur tout dans de beaux vers, comme sont ceux-cy du mesme M. de Malherbe:

Quand un Roy fainéant, la vergogne des Princes, Laissant à ses flatteurs le soin de ses Provinces, Entre les voluptez indignement s'endort, Quoique l'on dissimule, on n'en fait point d'estime: Et si la vérité se peut dire sans crime, C'est avecque plaisir qu'on survit à sa mort.

## CHOMMER.

Chommer est bon pour une Feste, mais non pas au sens dont le vulgaire s'en sert à Paris, disant, vous n'en chommerez pas, pour vous n'en manquerez pas: Vous ne chommerez point de sujets. Et encore en ce mauvais sens on s'en sert par métaphore du vray usage, comme qui diroit, Vous ne vous reposerez point pour cela, qui est ce que l'on fait les jours de Feste que de se reposer.

# INCULQUER.

Ce mot est fort significatif, et beaucoup de gens le disent; mais néantmoins il ne vaut rien et passe pour barbare. Nous n'en avons pourtant point qui exprime bien sa force. Car *imprimer* ou *répéter*, dont on se sert en sa place, n'ont garde de signifier ce qu'on appelle *inculquer*.

## CONSOLIDER.

Consolider une playe, ou quelque autre chose, par métaphore, se dit tous les jours; mais il ne s'escrit point parmy les bons Auteurs. Jamais M. Coëffeteau n'en a usé.

## VOIR pour TASCHER.

Monsieur de Malherbe dit, Je conseille à ces pauvres

gens ou qu'ils aillent plus riste en besogne, ou qu'ils voyent d'obtenir un sursoy de la fin du monde pour acheter leur dessein plus à leur aise. J'ay de la peine à croire que cette façon de parler soit bonne : je sçay bien qu'on la dit; mais il la faut mettre au nombre des mots qui se disent et qui ne s'escrivent pas.

#### COMME.

Comme pour aussi bien que. Je ne sçay s'il est fort bon; mais il me semble que M. Coësseteau n'en use jamais. M. de Malherbe s'en sert assez souvent. Il dit: Flaminius voulut que l'on en sceust gré à son compagnon comme à luy, pour dire aussi bien qu'à luy.

#### EMMY.

Emmy est un mot qui est d'ordinaire dans la bouche du peuple de Paris, qui dit emmy les champs, emmy ces ruës, et vient sans doute du Latin in medio, et semble avoir je ne sçay quelle force et énergie plus grande que parmy ou dans, eu quelqu'autre mot que ce soit dont l'on puisse user en sa place. Mais avec tout cela il ne vaut rien du tout à escrire, quoyque M. de Malherbe en ait souvent usé dans sa prose, et depuis luy une des meilleures plumes de nostre tems.

#### Un.

Je ne sçay s'il est bien dit: Ils sont plusieurs of/iciers: qui en touche l'un, a quant et quant toute la
Compagnie sur les bras; c'est ainsi que s'exprime
M. de Malherbe; ou s'il faut dire, qui en touche un.
Je sçay bien que quand il n'est question que de deux
personnes, il faut dire, Qui touche l'un touche l'autre.
Mais quand il y en a plusieurs, l'usage est un peu
plus douteux.

# INTERCEPTES, INTERCEPTÉES.

Lettres interceptes ou interceptées ne vaut rien : il faut dire surprises.

# NIGER, NIGERIE1.

Monsieur de Malherbe a dit, je vous entretiens de mes nigeries. Ce mot vient du Latin nuge, et l'on dit aussi niger pour nugari; mais certes je n'en voudrois pas user, si ce n'est dans un style fort familier, parce que le mot est trop bas. J'aimerois mieux dire niaiseries et niaiser.

# VOIRE, VOIREMENT.

Monsieur de Malherbe a dit l'un et l'autre, et ils sont fort bons tous deux.

# JE aprés le Verbe.

Je au commencement de la période ne se met jamais après le Verbe, mais tousjours avant, Or ay-je voulu faire cette différence. Il faut dire, Or j'ay voulu. Je ne pense pas que je, ni aucun des Pronoms démonstratifs, ni au Singulier ni au Pluriel, se puisse jamais mettre après le Verbe au commencement de la période. Cela est bon pour on.

#### NY.

Aprés la négative qui va devant le Verbe, lors que l'on met divers Noms, il ne suffit pas de mettre ny au dernier; il le faut mettre au premier, au second, au troisième, et à tous les autres. Exemple, Malherbe

C'est sans doute à la même racine que se rattache nigrad, dont Diez n'a pu décerminer l'origine. Voyez Littré, Dictionnaire français (art. nigaud).

(A. C.)

dit, se promet/ant que les autres Villes, parce qu'elles n'avoient murailles, armes, ny hommes qui les peussent dessendre. Cela est hardi Il saut dire, qu'elles n'avoient ny murailles, ny armes, ny hommes, etc Il n'en est pas de mesme quand ny est aprés plusieurs affirmatives. C'est ainsi que le mesme M de Malherbe a dit, Qu'y a-t-il de beau en une couronne, en un trousseau de verges, en un tribunal, ny en un chariot? Ce qui me semble élégant, quoiqu'un peu extraordinaire.

# Verbes actifs.

Quand plusieurs Verbes actifs sont employez de suite d'une façon absoluë et indéfinie, c'est-à-dire, sans qu'on leur fasse régir aucun cas; il n'est pas permis de faire régir un cas au dernier Verbe que l'on employe, parce qu'il en arrive un grand inconvénient, comme l'on verra par cet exemple, sans lequel il seroit fort mal-aisé de comprendre ce que je viens de dire, quoique j'aye tasché de m'expliquer le plus clairement que j'aye peu : Au contraire, en matiere de livres, le plus impertinent est le plus hardi critique : le Lecleur ne se fait point prier pour dire son avis: il condamne, il approuve: il admire non pas ce qui est de meilleur, mais ce qui se trouve de plus proportionné à la foiblesse de son jugement. Je dis que ces Verbes actifs, il condamne, il approuve, sont employez icy d'une façon absoluë et indéfinie sans régir aucun cas; et que par conséquent il admire, qui suit, devoit aussi estre employé de mesme façon comme il l'eust été si immédiatement aprés on eust ajouté, sans sçavoir pourquoy il le fait : Au lieu qu'ayant fait régir un cas à ce Verbe il admire, et n'en ayant point fait régir aux autres, il en arrive ce grand inconvénient, que par la loy d'une bonne construction le Lecteur ou l'Auditeur rapporte ce mesme cas à tous les Verbes précédens, à scavoir à ceux-cy, il condamne, il approuve, ausquels néantmoins le sens fait bien voir qu'il ne se peut rapporter. On n'a qu'à lire toute la période pour en estre asseuré. Et en effet, j'ay veu un de mes amis, fort sçavant d'ailleurs, mais qui n'entend guéres la pureté de nostre Langue, s'estre arresté tout court en lisant cette période, et y trouvant le defaut que je viens de remarquer. Tant que l'on peut, il faut parler clairement et nettement, qui est la première obligation à quoy celuy qui parle ou qui escrit doit satisfaire.

## IMAGINER.

Plusieurs escrivent, Je vous aime plus que vous ne sçauriez imaginer. Il ne me semble pourtant pas bon, et je croy qu'il faut dire, que vous ne sçauriez vous imaginer. Et, Il est plus heureux qu'on ne se peut imaginer; et non pas, qu'on ne peut imaginer. Au moins si ce dernier n'est pas une faute, il est certain que l'autre est incomparablement meilleur et plus François.

## Nue et nuée.

Nuë et nuée, selon l'opinion de quelques-uns, sont différens, en ce que nuée ne se dit que lorsqu'elle est grosse de pluye et chargée d'orage; et nuë, lorsqu'elle est claire et lumineuse, et qu'en un mot elle ne nous menace ni d'orage ni de pluye. Je croi qu'il est ainsi, et que l'usage nous le fait voir.

## Qui.

Qui se doit tousjours rapporter au plus proche Substantif qui le précède: de sorte que ceux qui le référent à un autre Substantif plus éloigné, comme sont souvent la plupart de ceux qui ne sçavent pas escrire avec netteté, commettent une des plus grandes fautes que l'on sçauroit faire en escrivant. Car par ce moyen ils font des équivoques et se rendent obscurs, qui est le plus grand de tous les défauts du style. On n'en voit que trop d'exemples dans les mauvais escrivains. En voicy un: Ce je ne sçay quoy qui se trouve sur le visage des belles femmes, que l'on voit et qu'on ne peut exprimer. Ce que l'on voit se rapporte à ce je ne sçay

quoy: et néantmoins il n'y a personne qui d'abord ne le rapporte à femmes, duquel il est plus proche. Pour éviter cela et pour escrire nettement, il falloit donc mettre qui se voit, afin qu'il ne peust pas se rapporter à femmes, qui est pluriel Mais ce n'est pas encore assez: car il y a une autre équivoque à oster. C'est que visage étant singulier, et qui en estant plus proche que de ce je ne sçay quoi où il se rapporte, on le pourra encore référer à visage. Pour empescher cela il faut le mettre au Puriel, et dire visages. Alors vous direz nettement, et sans équivoque: Ce je ne sçay quoy qui se troure sur les visages des belles femmes, qui se voit et qui ne se peut exprimer.

Au reste, je maintiens que ce n'est point un scrupule ni une superstition que de vouloir que l'on observe cette reigle aux Pronoms relatifs, puis qu'elle fait qu'on s'explique clairement et sans ambiguité, qui est la première chose que l'on doit prétendre en parlant ou en escrivant; et qu'outre cela vous n'estes jamais repris ny ne le pouvez estre de l'observer, et vous le pouvez estre justement de ne l'observer pas.

Il y a encore une autre exception, à sçavoir quand le Verbe tout seul ou avec quelque autre mot qui le suit, convient au Substantif le plus éloigné, et nonpas au plus proche. Car alors, encore que les deux substantifs soient de mesme nombre, il n'y aura point de faute, parce qu'il n'y aura point d'équivoque, ny par conséquent d'obscurité, qui est le seul point auquel consiste la faute. Exemple, dans M. Coëffeteau en la vie de Néron, C'estoit une chose indigne à luy de souffrir que les soldats s'attribuassent le pouvoir de créer un Empereur, qui n'appartenoit qu'au Sénat et au Peuple Romain. On voit bien qu'en cet exemple, qui, quelque proche qu'il soit d'Empereur, ne s'y rapporte néantmoins pas, mais à pouvoir, qui est le substantif le plus éloigné: et toutefois il n'y a point de faute,

parce que le Verbe appartenoit qui suit, ne peut convenir qu'à pouvoir, et non pas à Empereur, estant mesme suivi de ces deux autres paroles qu'au Sénat, etc.

Mais quand le Verbe conviendroit à tous les deux pourveu qu'il y ait quelque mot proche du Verbe, ou mesme dans toute la période, qui ne convienne qu'au plus éloigné, il suffit, parce qu'il oste l'équivoque: et enfin, toutes les fois que l'équivoque est telle qu'elle ne se peut pas éviter quant à l'ordre et à l'arrangement des paroles, mais que le sens supplée à ce defaut-là, parce que ce qui va devant et aprés fait entendre clairement ce que l'on veut dire, alors l'équivoque n'est point vicieuse, parce qu'elle n'engendre point d'obscurité, qui est son seul vice. Je viens d'en donner un bel exemple sans y penser, quand j'ay dit: pourveu qu'il y ait quelque mot proche du Verbe, ou mesme dans toute la période, qui ne convienne qu'au plus éloigné. Car qui ne se référe là ni à période, qui est le plus proche substantif, ni mesme à Verbe, qui va devant, mais à mot, qui est le plus éloigné des trois. Et qui plus est, il n'y a point de différence de nombre ny de genre aprés le Pronom, par le moyen de laquelle on puisse discerner auquel des Substantifs il se rapporte, ny mesme le Verbe convienne, de soy n'est pas en cet endroit là, qu'il ne puisse servir et estre appliqué aussi bien à période et à Verbe qu'a mot; et avec tout cela cette période est tres claire et tresintelligible, parce que l'équivoque n'est qu'en la construction des mots, et non pas au sens des paroles, qui est net et sans ambiguité. En voici encore un exemple tiré de M. Coëffeteau en la vie d'Auguste: Ce qui regardoit les armées d'Antoine et de Lépidus, qui avoient servi sous César. Ce qui avoient se rapporte à armées, et non pas à Antoine et à Lépidus, quoyque plus proches, et qu'il n'y ait rien que le sens tout seul, lequel par ce qui précéde fait voir que ce qui se référe à armées, on pouvoit mettre lesquelles, mais il eust esté plus rude.

Et ces sortes d'équivoques, quant au sens, se rencontrent en toutes les Langues parmi les bons Autheurs, et mesme dans Cicéron. Mais c'est une chose digne de remarque, que pour l'ordinaire, quand une équivoque ne se peut éviter, elle n'est point vicieuse, parce qu'il se rencontre en ce cas là que le sens supplée au defaut des paroles.

## INÉBRANLÉ.

Inébranlé que dit M. de Malherbe, ne vaut rien.

# NETTIR pour NETTOYER.

Nettir pour nettoyer est un sort mauvais mot, dont usent presque tous nos Courtisans, et particulierement ceux des environs de la riviére de Loire, où l'on le dit communément.

## Tous drux et tous les drux.

Il y a de certains endroits où c'est une faute de ne dire pas tous les deux, et de dire tous deux. Il y en a d'autres où l'un et l'autre se disent, et d'autres où il faut mettre tous deux, et non pas tous les deux. Il est aisé de donner des exemples des trois; mais il n'est pas bien facile d'establir une reigle certaine pour cela. Donnons toujours les exemples, et après cela nous chercherons la reigle: Le Roy a des Sujets Catholiques et Huguenots; il compose ses armées de tous les deux sans distinction. Ce seroit une faute là de dire tous deux, Tel et tel ont querelle, Je suis amy de tous deux, et de tous les deux. L'un et l'autre me semblent bons.

#### INTRÉPIDE.

Intrépide que dit M. de Malherbe, ne vaut rien.

#### ASPRETÉ.

Aspreté n'est pas bon parmy ceux qui ont soin de la douceur du langage : il a luy-mesme ce qu'il signifie.

## PANCHER.

Pancher est un Verbe neutre, et non pas actif. Exemple, Rien ne le peut pancher. Il faut, Rien ne le peut faire pancher. C'est une faute ordinaire aux Gascons et à leurs voisins, de faire les Verbes neutres actifs.

#### AAGE.

Aage est toujours masculin. M. de Malherbe dit : Quoique l'aage passé raconte. Et il ne faut pas aller voir au contraire ces vers du mesme M. de Malherbe dans les larmes de Saint-Pierre:

Henry de qui les yeux et l'image sacrée Font un visage d'or à cette aage ferrée.

Car outre qu'il ne l'a jamais fait féminin ni en prose ni en vers qu'en ce seul endroit, on ne peut tirer aucune authorité de cette Piece, laquelle, s'il vivoit, il desavoüeroit toute entière comme indigne de tenir rang parmy ses autres Poëmes. Aussi faut-il croire que ceux qui l'y ont mise, n'ont pas eu dessein de l'exposer au Public pour la gloire de son Auteur, mais plustost pour le profit de plusieurs, qui voyant une si grande disproportion entre cet Ouvrage et les autres qui sont sortis d'une mesme main, ne seront pas si tost rebutez ny découragez de leurs premiers essais, pour mauvais qu'ils soient, s'ils ne leur ont pas réussi; mais auront lieu d'espérer qu'à l'exemple de M. de Malherbe, ils ne laisseront peut-estre pas de parvenir à une grande perfection aprés de si malheureux commencemens. Car il ne faut pas douter qu'il n'ait fait ces vers-là lors qu'il commençoit à écrire. Il n'y a pas une Stance qui n'en fournisse des preuves. Mais c'est le malheur des grands Hommes, qu'aprés leur mort on fait imprimer indifféremment toutes leurs Œuvres, quoiqu'eux-mesmes en ayent condamné la pluspart, sur lesquelles il est extréme-



ment injuste de leur faire leur procés, comme l'on fait tous les jours nonobstant leur desaveu. On s'imagine qu'il ne peut rien sortir de l'esprit de ces grands Personnages qui ne soit bien receu, et mesme admiré (comme du corps du cerf, où l'on dit qu'il n'y a rien qui ne soit bon et qui ne serve à quelque chose) néantmoins parmi les productions des meilleurs esprits il s'y rencontre souvent des avortons, et des monstres, si à la façon des éléphans on n'a porté son fruit neuf ou dix ans pour le produire accompli, ou qu'à l'imitation de l'ourse on ne l'ait plusieurs fois relesché pour le former.

#### EXERCITE.

Exercile pour armée est un bon mot François dont Amyot et M. Coëffeteau usent fort souvent, et que j'ay ouy dire plusieurs fois à la Cour non sculement aux hommes, mais aussi aux femmes. Je sçay bien que quelques-uns de nos Escrivains ne l'approuvent point: mais certes ils ont tort, puis qu'il a pour luy les deux parties dont se compose l'usage, à sçavoir les bons Autheurs et la Cour. Ce n'est pas qu'il n'en faille user avec jugement, et que si l'on pensoit s'en servir aussi librement que d'armée, ce ne fust une faute qui mesme seroit ridicule. Mais que l'on remarque de quelle façon en usent Amyot et M. Coëffeteau, et l'on trouvera qu'ils s'en servent de fort bonne grace, et que dans l'Histoire la majesté du stile ne souffre pas seulement, mais aime des mots de cette étoffe qui ne seroient pas bien receus dans une lettre ou dans un simple discours: Outre que les narrations des batailles obligent à répéter si souvent le mot d'armée, qu'on est bien aise de pouvoir changer quelquesois de terme, pour éviter le vice de la répétition des mots. J'en rapporteray un exemple de M. Coësseteau en la vie d'Auguste, duquel il dit qu'il fit secrettement jurer les soldats qu'ils ne porteroient jamais les armes contre les exercites qui avoient esté à son pére : ce qui regardoit les armées d'Antoine et de Lépidus qui avoient servi sous César. Il n'a pas dit, qu'ils ne porteroient jamais les armes contre les armées, pour éviter la cacophonie et la rudesse qu'il y auroit à mettre armes et armées si proches l'un de l'autre, comme j'en laisse le jugement à l'oreille, pour peu qu'elle soit délicate. Il n'a pas peu aussi changer cette façon de parler, qu'ils ne porteroient jamais les armes; parce qu'en cet endroit c'est un terme essentiel qui ne se peut éviter par aucune circonlocution ou détour de paroles qui ne fasse tort à la chose que l'on veut exprimer. Il n'a pas peu nonplus éviter le mot d'exercites, en disant contre les troupes ou contre les gens de guerre qui avoient esté à son pére. Car ni troupes ny gens de guerre n'eussent pas suffisamment exprimé ce qu'il falloit dire, qui estoient des armées entiéres, et non-pas simplement des troupes ny des gens de guerre, comme il se voit clairement par les paroles suivantes, ce qui regardoit les armées d'Antoine et de Lépidus qui avoient servi sous César. Il est bien vray que sans la rencontre de ces deux mots, armes et armées, M. Coëffeteau se seroit premiérement servi du mot ordinaire armées et puis se voyant obligé de le répéter, auroit employé en second lieu exercites, selon cette belle et délicate reigle, non de Grammaire mais d'Eloquence, à quoy peu de gens prennent garde, qui veut que quand une chose se peut dire par plusieurs synonimes, c'est-à-dire en plusieurs différentes façons, on se serve premiérement de la meilleure façon de toutes avant que de se servir des autres. Et la raison en est excellente et selon le sentiment et l'expérience d'un chacun. C'est qu'il n'y a rien qui contente tant le lecteur ou l'auditeur mesme d'une fort médiocre capacité, que quand pour exprimer une chose il voit que l'on se sert du mot propre, ou de la façon de parler la plus convenable de laquelle luy-mesme se persuade qu'il auroit usé s'il eust eu à dire cette mesme chose. Comme au contraire il demeure mal satisfait quand on employe quelque terme auquel il ne s'estoit pas attendu; si bien que pour luy plaire, qui est tout le but de l'éloquence, il faut premiérement luy donner

cette satisfaction de le servir à souhait, en usant d'abord de la meilleure de toutes les façons de parler dont on peut user pour exprimer une chose; et aprés il faut employer l'autre terme qui n'est pas si bon. Et s'il y a plusieurs synonimes et plusieurs différentes façons de parler qu'on ait besoin d'employer, il faut tousjours que la meilleure soit mise en œuvre, et ainsi par ordre toutes les autres qui restent jusques à la fin. Cette reigle est si nécessaire particuliérement en nostre Langue, qui est la plus religieuse de toutes à éviter la répétition des mots dont les Grecs et les Latins et Cicéron mesme n'ont pas grand soin, que j'ay esté bien-aise de ne la laisser pas échapper à la premiére occasion que j'ay euë de la remarquer. A quoy il faut encore ajouster ce mot, qu'il s'ensuit de cette reigle, que c'est une faute à quiconque aspire à la perfection de l'Eloquence, de n'exprimer pas les choses de la meilleure façon dont elles peuvent estre exprimées. Ce qui doit estre entendu dans le genre du stile convenable au sujet. Car une façon de parler seroit excellente au plus haut point dans une Harangue ou dans une Histoire, qui dans une Lettre familière non seulement ne seroit pas excellente en ce degré-là, mais pourroit estre vicieuse.

Mais pour revenir à nostre exercite, je soutiendray hardiment qu'il estoit impossible de dire ce qui est exprimé dans l'exemple que j'ay proposé de M. Coëffeteau, qu'on ne répétast importunément armées par deux fois, si on ne se fust servi du mot d'exercites comme d'un bon mot usité à la Cour et par les Autheurs approuvez. Ce que j'ay bien voulu déduire un peu au long pour le dessendre contre quelques-uns de nos meilleurs Escrivains qui le condamnent absolument comme barbare, parce qu'ils ne croyent pas qu'il soit en usage comme il est.

## ARRHES OU ERRES.

Il faut tousjours escrire arrhes, et non erres, quoiqu'on prononce ce dernier. Erres veut dire autre chose dans la chicane, les dernières erres d'un procés.

# En Préposition.

En préposition devant l'Adverbe si, lors qu'il a un Adjectif, ne se peut mettre en prose que l'on ne mette l'Adjectif un entre en et si. Cette reigle, quoiqu'exprimée le plus clairement que j'aye peu, seroit néantmoins difficile à comprendre sans exemple : mais l'exemple le va faire entendre d'abord. M. de Malherbe dit: Aussi-bien crois-je qu'en si belle et si grande compagnie où elle fut portée, s'il y en eust eu non pas une seule, mais un muid, il se fust trouvé à qui en bailter. Il saut dire sans doute, Aussi bien crois-je qu'en une si belle et si grande compagnie, et non-pas qu'en si belle et si grande compagnie. J'ay ajousté à la reigle cette restriction en prose, parce qu'en vers non seulement il n'est pas vicieux, mais il est aussi élégant que commode, ainsi que l'on peut voir en une infinité d'endroits aux Ouvrages de M. de Malherbe, qui à force de s'y estre accoutumé dans la Poësie, est bien digne d'excuse s'il luy est quelquesois échappé d'en user en prose. Il y a bien d'autres choses qui sont des vices en l'un, et des ornemens en l'autre. Ce n'est pas qu'absolument il faille condamner en prose cette façon de parler: car on dira fort bien, Il ne se faut pas arrester en si beau chemin, Le moyen de s'ennuyer en si bonne compagnie. Et si l'on mettoit un ou une, il ne feroit pas si bon, ou pour mieux dire, il ne vaudroit rien. Mais pour une fois qu'il sera bon ainsi, il sera mauvais cent fois; et pour discerner quand il le faut mettre ou non, il semble qu'on peut saire cette reigle, que lors que le sens est terminé au Substantif qui est précédé de son Adjectif et de si et d'en, comme aux exemples que je viens d'alléguer, Il ne faut pas s'arrester en si beau chemin, Le moyen de s'ennuyer, etc. on peut et on doit laisser un: mais quand le sens ne se termine pas au Substantif, et qu'il y a quelque chose ensuite, comme en l'exemple de M. de Malherbe, alors il faut mettre un.



## SUADER.

M. de Malherbe le dit, mais il ne vaut rien.

#### AVENIR.

On dit aux siècles avenir, et non pas à avenir, comme on a dit autresois et comme plusieurs escrivent encore; ny à venir, comme escrivent quelques autres. On n'en sait qu'un mot qui est indéclinable, et qui sert à tout nombre et à tout genre. Il passe pour Adverbe. M. de Malherbe dit: Nous ne pouvons pas deviner ce qui nous est avenir. Cela ne me semble pas bon: il saut dire ce qui nous doit avenir, ou ce qui est avenir.

#### ELUDER.

J'ay mis dans la traduction de Quinte-Curce en parlant d'Alexandre qui coupa le nœud Gordien, Ou il éluda l'Oracle, ou il l'accomplit. Quelques Académiciens trouvoient à redire sur cet éluder qui leur déplaisoit : mais M. Chapelain, M. Patru, M. de Gombaud, et autres, tiennent qu'on ne peut mieux mettre ces paroles, et ils disent que le mot d'éluder est excellent, et particuliérement là.

# Somme pour sommeil.

Somme pour sommeil est fort bon à dire et à escrire. Je dors d'un bon somme est bien mieux dit que d'un bon sommeil, qui néantmoins ne seroit pas mauvais. Il est vray que l'usage de sommeil a plus d'étenduë, et qu'on le dit en beaucoup de lieux où il ne faudroit pas dire somme. Par exemple on dit je suis accablé de sommeil, et non de somme. Il semble que le vray usage de somme est tousjours avec une épithéte, et qu'il se plait avec le Verbe dormir, comme en l'exemple que j'ay rapporté: et ainsi l'on dira pareillement, je dors d'un mauvais somme.

#### An et année.

An et année ne s'employent pas indifféremment. On dit toujours an avec le nombre. Par exemple on dit un an, deux ans, vingt ans, mille ans, et non mille années, cent années, etc. Il est vray que lors qu'aprés ans il y a quelque chose qui suit, non seulement ce n'est pas une faute de dire années, mais il est mieux dit qu'ans. Par exemple, Vint années de service m'ont acquis les bonnes-graces de mon maistre, est mieux dit que vint ans de service, etc. De mesme deux années, vint années, cent années de suite, est mieux dit que deux ans de suite.

Quand il y a un article devant le nombre, il faut encore dire années, et non-pas ans. Exemple: Les vint années que j'ay été absent, et non-pas les vint ans, etc.

Quand il y a aussi une épithète après, il faut dire années, et non ans, comme Voilà deux années fort pluvieuses est mieux dit que Voilà deux ans fort pluvieux, etc.

On pourra donc faire ainsi la reigle, qu'il faut tousjours dire an avec le nombre quand le sens finit aprés ans, en sorte qu'on y puisse mettre un point, ou du moins une virgule. Par exemple, on demande, Combien y a-t-il que vous ne l'avez veu? On répond. Deux ans. Il y a là un point après ans, parce que le sens est parsait. Et si on disoit deux années, on ne parleroit pas François. Aussi quand je diray, Il y a vint ans que je n'ay esté en mon païs, je parleray bien, parce qu'il y a une virgule aprés ans: et si je disois, il y a vint années que je n'ay esté, etc. il ne vaudroit rien: de mesme, il y a trente ans depuis une telle chose jusques à une telle, et non trente années. Mais quand an ou ans a une suite qui ne souffre point de virgule entre deux, comme vint ans de service, deux ans de suite, deux ans d'abondance, alors il saut dire vint années de service, deux années de suite, deux années d'abon-

Que si l'on se sert du nombre adjectif, et qu'on le



sasse précéder, il faut toujours dire année, et jamais an. Par exemple, la première année, la vintième année, la centième année, et non an.

Quand il y a quelque épithète devant ou après, ou quelque Pronom quel qu'il soit, il faut aussi tousjours dire année, et nou-pas an. Nous avons eu une donnée année, et non un bon an. O que ces années sont longues, et non que ces ans sont longs. C'est mon annés, et non c'est mon an; cette année, et non cet an; plusieurs années, et non plusieurs ans, et ainsi de tous les autres.

Il y a seulement une exception quant à l'épithéte, en certaines façons de parler que l'usage a introduites: comme par exemple de dire le bon an au commencement de l'année, et le bout-de-l'an malheureux ou bienheureux, parce que l'on a accoustumé de dire le bout-de-l'an, et le premier jour de l'an arrivé. Car l'on dit d'ordinaire le premier jour de l'an. Mais cette exception n'a lieu qu'en trois ou quatre endroits seulement, qui sont ceux que je viens de noter. Ce qui n'empeiche pas que la reigle que j'ay dite ne subsiste dans la vaste étenduë des Adjectifs et de toutes sortes de Pronoms.

#### En RELATIF.

Cette particule est merveilleusement commode parmi nous; et comme chaque Langue a ses avantages et ses défauts, on peut mettre ce petit mot au nombre des façons de parler en quoy nostre Langue surpasse les autres, et non seulement les vulgaires, comme l'Espagnole et l'Allemande (excepté l'Italienne qui se sert de ne au mesme sens) mais aussi la Gréque et la Latine. Par exemple, L'argent est un instrument nécessaire pour faire de grandes choses : ceux qui en ont, etc. Je ne sçay de quelle partie de l'Oraison elle est; mais elle approche plus de l'Adverbe que d'aucune autre.

Les Latins sont contraints d'employer deux ou trois mots pour cela, ou de laisser la chose indéterminée, qui est un grand defaut auquel tombent aussi les Ks-

pagnols: car ce n'est que quelquefois qu'ils expriment la vertu de cette particule par l'article relatif qui se rapporte au mesme mot auquel se rapporte nostre un, mais imparfaitement; parce que l'article spécifie trop une chose qui de soy est générale: Comme si je dis Teneis dineros, on me répond No los tengo. Qui ne voit que ce los est un article ou un Pronom défini qui emporte la signification d'une chose déterminée, définie et spéciale, et que lors qu'on dit Teneis dineros, le mot de dineros est indéfini et est employé dans une étenduë fort générale: Au-lieu que cela n'arrive pas à nostre en : car si je demaude, Arez-vous de l'argent? et que l'on me réponde, Je n'en ay point, la réponse se trouve conforme à la demande, en ce que l'une et l'autre sont indéterminées, indéfinies et ne spécifient rien: Au-lieu qu'en Espagnol los rend une réponse définie et spécifiée à une demande qui ne l'est point. Bien souvent M. de Malherbe oublie cette particule : Si vous aviez d'aussi pertinentes raisons de vostre silence comme j'ay du mien. Il faut comme j'en ay du mien.

## A LA MIENNE VOLONTÉ.

A la mienne volonté, pour l'ulinam des Latins, est une ancienne façon de parler purement Françoise, dont M. Coëffeteau use souvent. Toutefois plusieurs la condamnent aujourd'huy jusques à la vouloir faire passer pour ridicule. Car ils disent que ces Pronoms possessifs mien, tien, sien, ne se trouvent jamais entre l'article défini et un Nom substantif. Par exemple, qu'on ne dit pas le mien pére, et ils ont raison, et par conséquent qu'on ne peut dire en bonne syntaxe, A la mienne volonté. Mais, comme nous avons dit ailleurs, Autre chose est parler grammaticalement, et autre chose parler François; ces exemples des façons de parler qui sont directement contre la Grammaire, lesquelles ne laissent pas d'estre bonnes, et mesme plus élégantes que les autres sont fréquens non seulement en toutes les Langues, mais encore en la nostre.



Ils auroient donc tort de se moquer de cette phrase, et de la condamner pour cette raison, s'ils n'en apportoient une meilleure, qui est qu'on ne la dit plus à la Cour. En ce cas-là il n'y a rien à répliquer, suivant la définition que nous avons donnée de l'usage. Mais il n'est pas vray qu'à la Cour on ne le dit plus : Néantmoins comme j'avouë qu'il n'y est pas aussi beaucoup usité, et que d'ailleurs il est desapprouvé de force gens, je ne voudrois pas en user. Nous avons en sa place Plust à Dieu, encore qu'il y ait des endroits où l'on ne s'en peut pas servir : comme quand on souhaite de mauvaises choses, pour l'événement desquelles on ne peut user de ce terme sans impiété, et sans blasphéme, parce que plaire à Dieu en ce sens n'emporte pas avec soy une simple permission de Dieu, mais une volonté absoluë, laquelle il ne contribuë jamais au mal. Et pour montrer clairement que plaire en cette phrase et en d'autres semblables signifie rouloir, et non pas permettre, c'est qu'on dit, Vous plaist-il me permettre? Comme pour dire plus civilement, Voulez-vous me permettre? Aulieu que s'il significit une permission, on ne pourroit pas le joindre au mot de permettre, non-plus que de dire, Permettez-vous de me permettre? qui seroit une saçon de parler monstrueuse, et qui n'auroit point de sens. Il est vray que puisqu'il ne faut point faire de mauvais souhaits, il n'est que bon qu'il n'y ait point de termes pour les exprimer.

# Sus, sus pied.

Il faut dire mettre une armée sus pied, et non-pas surpied ny sur les pieds. Et M. de Malherbe ayant dit dans sa Traduction de Tite-Live, Du tems que Philippe estoit encore sur ses pieds, il a mal parlé. Il falloit, estoit encore sus pied. Et c'est icy la seule exception qu'il y ait à cette reigle générale: Qu'il faut tousjours dire sur, et non sus, quand c'est une préposition qui va devant le Substantif. Comme, Il luy a mis la couronne sur la teste, et non sus la teste. Je sçay bien que

ceux qui n'ont aucun soin de la politesse du langage. dont le nombre est infini, négligeront cette Remarque, et se serviront du premier qui leur viendre au bout de la plume : mais je sçay bien d'ailleurs que M. le Cardinal du Perron, M. Coëffeteau, et généralement tous ceux qui se rendent exacts en la pureté de nostre Langue, ne se servent jamais de sus pour préposition auprès des Noms. Ils disent tousjours sur. Il est vray que l'on dit courir sus aux ennemis, comme je l'ay déja remarqué: mais qui ne voit que sus en ce lieu-là ne tient point lieu de préposition, puisque l'on se sert de cette mesme phrase, en disant. Il leur a couru sus. Ce que l'on ne diroit pas si sus estoit là une préposition, qui ne va jamais toute seule, et qu'elle ne soit suivie immédiatement du mot qu'elle régit et précéde, comme son Nom mesme de préposition le signifie et le dénote assez.

# AUTOMNE de quel genre.

Automne est tousjours féminin, L'Automne a été fort belle, Nous avons eu une Automne pluvieuse.

# Suppression d'article.

M. de Malherbe dit, Vous tourniez le visage vers la Provence. Il ne faut point d'article devant visage, et il faut dire, Vous tourniez visage vers la Provence.

#### Affecté et appété.

Ce sont deux mots ausquels beaucoup de gens se trompent, parce qu'y ayant quelque apparence qu'affété vient d'affecté, d'autant qu'il n'y a point d'afféterie sans affectation, ils les confondent ensemble : et cependant on dit une femme affétée, et non-pas affectée. Et la différence est si grande, que celuy-cy a la signification passive, et l'autre l'a active. On dit aussi un stile affété, et affecté ne vaudroit rien en ce sens-là.

MOLLIR, AMOLLIR, et SE PIQUEE DE QUELQUE CHOSE.

Mollir est nouveau, et il s'introduit fort depuis peu pour dire ployer, stéchir. Exemple, C'est un esprit qui ne mollit point, c'est-à-dire qui ne ploye point, qui ne stéchit point, instéxible. Amollir est tousjours actif : mais mollir est neutre. Je ne l'ay jamais leu dans aucun bon Autheur, et je ne voudrois pas me haster de l'escrire. Ce mot peut mesme servir d'exemple à cette reigle qu'il faut observer entr'autres en escrivant, de n'user pas de plusieurs mots ou de plusieurs façons de parler nouvelles de la Cour, sur-tout si l'on escrit d'un stile grave et sérieux. Je ne voudrois pas escrire pour rien du monde, Il se pique de bravoure, qui est une façon de parler de nos Courtisans. Il n'est supportable que dans une Lettre, et encore faut-il que ce soit en raillant : ny je ne voudrois jamais escrire, Il se pique de chanter ou de saire mieux des vers que personne du monde; parce que cette phrase est encore trop moderne: et il seroit à craindre que dans les Provinces on ne m'entendist pas, ou que les hommes doctes qui ne hantent point la Cour, ne m'entendissent point non-plus. C'est pourquoy en la définition de l'usage j'ay joint, La façon d'escrire de la plus saine partie des Autheurs modernes, parce que ce sont eux qui font choix des mots et des façons de parler de la Cour, et qui modérent et corrigent les désauts qui s'y rencontrent.

#### ALERTE.

Alerte est un mot que l'on dit assez communément, mais que je n'ay jamais veu escrit dans un bon Autheur, si ce n'est un qui en a usé et qui en a aussi été repris avec raison. C'est un mot barbare qui vient, comme je croi, de l'Italièn; mais qui n'est point encore bien naturalisé. Ceux qui s'en servent luy donnent divers usages dont je ne proposeray point d'exemples, parce qu'ils ne valent tous rien.

## Son Pronom.

Son ne se met jamais avec un Pluriel, ou, pour mieux dire, ne se rapporte jamais à un Pluriel: et ainsi M. de Malherbe a mal dit: Celuy qui est fol n'a pas tous les vices en son extrémité. Il faut en leur extrémité.

# Autre Remarque sur Son, SA, SES.

Son Pronom possessif en tout genre et en tout nombre s'employe quelquefois vicieusement par d'excellens Ecrivains qui n'y prennent pas bien garde, s'en servans au lieu du relatif luy et leur, et de l'article joint au Nom qui suit le Verbe. Quoique je pense avoir bien exprimé la chose, elle ne se peut néantmoins bien entendre sans exemple. Le voicy : Un loup enleva un enfunt sans entamer sa peau. Je dis que c'est mal parler, et qu'il faut dire, Un loup enleva un enfant sans luy entamer la peau. En quoy vous voyez l'usage de la Remarque que je viens de saire: car au-lieu de sa Pronom possessis, il saut mettre luy Pronom relatif devant le Verbe entamer et mettre après le Verbe l'article du Nom qui suit, comme est icy la peau. La raison en est toute claire: c'est que le Pronom possessif sa fait une équivoque et se peut aussi tost entendre du loup que de l'enfant, et, qui plus est, se doit entendre du loup, puisqu'il est vray que si on entendoit parler de la peau du loup, on ne le diroit pas autrement: Au lieu que si on entendoit parler de celle de l'enfant, on diroit sans luy entamer la peau.

Il est vray que cela n'a lieu que lors que le Substantif qui suit le Verbe peut convenir à l'agent et au patient, comme peau convient icy au loup et à l'enfant. Car si ce Substantif qui suit le Verbe ne convient qu'à un, alors, parce qu'il n'y a point d'équivoque, il faut user du Pronom possesif. Par exemple: Un loup enleva un enfant sans luy entamer

la peau et sans déchirer ses habits, et non-pas sans luy déchirer les habits; parce qu'habits n'est point équivoque, et qu'il ne convient qu'à enfant: et pour le faire mieux juger, au-lieu de ces mots, sans déchirer ses habits, mettons sans luy crever les yeux, vous verrez qu'il faut dire ainsi, et non-pas sans crever ses yeux ou sans luy crever ses yeux, parce que ce mot yeux est équivoque et convient également au loup et à l'enfant.

Au reste, cette reigle qui me semble assez facile à observer en nostre Langue, (quoyqu'une des plus excellentes plumes de la France y ait quelquesois manqué) a sa pratique si mal-aisée en la Langue Latine, que ses meilleurs Autheurs y ont failli, et ont mis souvent suum pour ipsius, et ipsius pour suum. Ce qui est plus encore à remarquer et à admirer, c'est qu'Aulugelle, si je ne me trompe, Macrobe, et Laurentius Valla, excellens Grammairiens, sont tombez dans la mesme saute aux mesmes endroits où ils la reprenoient en autruy: comme je ne doute pas aussi que dans ces Remarques je ne péche aussi contre mes propres reigles: tant il est naturel à l'homme, et sur-tout à moy, de faillir.

#### ABISME.

Abisme est tousjours masculin, Cestoit un grand abisme, et non-pas une grande abisme, comme parlent quelques-uns.

#### SUPPLICIER.

Supplicier, pour faire endurer le supplice, exécuter, ne vaut rien, et est un de ces Verbes qui ne se peuvent pas former de leur Substantifs.

#### ATROCE, ATROCITÉ.

Atroce, épithéte de crime, est fort bon et usité par M. Coëffeteau, qui sans contredit est celuy de tous

nos Escrivains qui a escrit le plus purement, et qui s'est montré le plus religieux à ne jamais user d'un mot ni d'aucune façon de parler qui ne fust receuë à la Cour. Mais atrocité au Substantif n'est pas encore bon, je ne sçay si avec le tems il le pourra devenir.

#### SEUL.

Seul suivi d'un Pronom relatif veut avoir l'article devant, je suis le seul qui me puisse vanter, et non je suis seul qui me puisse vanter. M. de Malherbe dit pourtant en parlant des semmes : De tout ce que nous possédons elles sont seules qui prennent plaisir d'estre possédées.

#### APPRENDRE.

Apprendre pour enseigner est fort bon, Je luy ay appris les belles Lettres, Il luy apprend les principes de la Philosophie. La raison ne le voudroit cependant pas, puis qu'apprendre a une signification seulement passive, j'ay appris les Mathématiques, j'ay appris à servir Dieu. Et il semble mesme que le sens actif ne devroit pas luy convenir. L'action et la passion ne pouvant guéres subsister en un mesme sujet : mais l'usage est le maistre.

#### MILLE pour BEAUCOUP.

On se sert ordinairement de ce nombre pour dire beaucoup. Par exemple, Il m'a fait mille caresses, on luy a dit mille injurés, pour dire force caresses et force injures. Cela se dit et s'escrit tous les jours, et néantmoins M. de Malherbe condamnoit absolument cette façon de parler. Mais je puis dire avec tout le respect que l'on doit a sa mémoire, qu'il condamnoit un innocent, et qu'on n'est pas obligé de l'imiter en cela comme en mille autre choses dont il a enrichi nostre Langue.



#### AUCUNESFOIS, SOUVENTESFOIS.

Aucunessois est un mot qui commence à sentir le vieux et le rance, aussi bien que souventessois. Il saut dire parsois, quelquessois, maintessois, plusieurs sois, qui sont tous en usage.

#### MILLE au figuré.

Monsieur Coëffeteau disoit, après mille fatigues et mille peines. M. de Malherbe condamnoit cette façon de parler; mais c'estoit à tort, puis qu'elle est usitée généralement de tout le monde.

#### SOUVENANCE.

J'ay employé le mot de souvenance dans mon Quinte-Curce. Cependant ce terme a été depuis condamné comme vieux par l'Académie. Il faut dire souvenir en prose, mais en vers souvenance est bon.

#### CR pour IL.

Ce pour il ne vaut rien. Par exemple on demande, Quelle heure est ce? Et celuy à qui on le demande, répond quelle heure c'est. Il faut dire, Quelle heure est-il? et répondre quelle heure il est. Mais parce que c'est une faute particulière de quelques Provinces de France et de leurs voisins, nous traitterons à part des fautes qui ne se font que dans certains païs.

#### MASSACRE, MASSACRER.

Massacre ne se dit pas si proprement d'une personne que de plusieurs, si ce n'est que cette seule personne ait reçu plusieurs coups et qu'on se soit comme acharné sur elle. Massacrer au contraire se dit mieux d'une seule personne.

#### SI PEU pour CE PEU.

Monsieur de Malherbe dit, Il ne faut rien prendre des Rois, que la fortune fait trop grands pour recevoir si peu que nous avons moyen de leur donner. M. de Colomby Académicien en use encore ainsi, ce qui me fait douter que ce ne soit une façon de parler de Normandie: car ce peu me semble bien meilleur. Cependant comme j'avois employé dans ma Traduction de Quinte-Curce cette locution, si peu, en ces termes, afin que si peu de prudence qu'il y ait parmy les Barbares ne soit pas frustré du tesmoignage de l'Histoire; l'Académie ne condamna pas absolument si peu, nonplus que, Afin que si peu que j'ay me soit conservé ou ne se perde pas; Afin que si peu que nous mangerons soit appresté proprement. Quelques uns vouloient distinguer en disant que cette façon de parler estoit bonne quand elle estoit affirmative, mais non pas quand elle estoit négative. Cette distinction fut pourtant rejettée. D'autres ne demeurérent d'accord ny de si peu ny de ce peu; mais tous furent bien d'avis que le peu, ny ce peu, n'ont pas la mesme signification que si peu. Pour mon passage, je le corrige ainsi par l'avis de M. de Giry, de M. de Gombaud, et de toute la Compagnie: Afin que ce que les Barbares ont de prudence ne manque pas de sa recommandation. M. de Giry disoit, ne perde pas sa recommandation: et M. de Gombaud a trouvé plus élégant de dire, ne manque pas de sa recommandation. Et je suis de son avis.

#### CAR 1.

Il y en a qui ont voulu retrancher ce mot, quoy

"

"
Ceux qui liront cette Remarque de M. de Vaugelas sur car, auront autant de sujet de s'étonner qu'elle n'ait point été imprimée en 1648 avec les autres du même auteur, qu'ils auront de contentement de la voir icy. Je croy que la raison qui engagea M. de Vaugelas à la supprimer, fut que M. de Voiture fit une fort jolie lettre sur la deffense de ce mot. »

(Note d'Aleman.)



qu'il soit fort nécessaire en nostre Langue. Qui ne s'estonnera de cette bizarrerie? et qui se seroit jamais douté qu'on en pust vouloir à ce terme, qui n'est pas moins nécessaire au discours que le feu et l'eau le sont à la vie? Je ne veux pas dire qu'il y ait quelque apparence que l'on ne se sert guéres de la raison quand on condamne un mot sans lequel on ne peut raisonner. Chacun a ses infirmitez, et tel n'a pas raison en cela qui l'a en toute autre chose. Mais quoy qu'il en soit, on accusoit le bon-homme M..... 1 d'estre auteur du meurtre de car : dequoy il avoit conceu une telle colére qu'il s'en plaignoit à tout le monde, et m'a dit à moy plusieurs fois que pour se justifier pleinement de cette calomnie, il estoit résolu de faire un Sonnet qui commenceroit par Car. Ce n'est pas que quand il l'eust banni de ses Escrits, il l'eust pour cela banni de nostre Langue. Car, comme nous avons dit en quelqu'autre lieu, quand un homme seroit déclaré par les Etats Généraux du Royaume le Pére de la Langue et de l'Eloquence Françoise, il n'auroit pourtant pas le pouvoir d'oster ny de donner l'usage à un seul mot. Certes j'ay leu un juste volume tout entier d'un des plus excellens Esprits de ce tems, où je n'ay trouvé car employé qu'une misérable fois, qui sans doute lui estoit encore échappé; veu qu'il fait bien paroistre par-tout ailleurs qu'il affecte de ne s'en point servir. Il est certain qu'il l'évite dextrement en beaucoup de rencontres, où j'avouë qu'il m'eust été impossible de m'en passer: mais néantmoins avec toute cette adresse, qui est plus à admirer qu'à imiter, il n'a sceu si-bien faire, que pour l'avoir suï en un endroit, il ne soit tombé dans une grande obscurité, laquelle ayant été attribuée d'abord à quelque faute de l'Imprimeur, parce que ce n'est nullement la coustume de cet Autheur-là d'estre obscur (car son style

<sup>&</sup>quot;« Je ne sais qui c'est. Les uns disent que c'était M. Chapelain, les autres que c'était M. de Priézac. » (Note d'Aleman.) Il est peu probable que ce soit ni l'un ni l'autre, surtout Chapelain, pour qui Vaugelas avait une grande considération. (A. C.)

brille de toutes sortes de lumiéres) j'ay enfin trouvé, aprés en avoir bien examiné la cause, qu'elle ne procédoit d'autre chose que de la reticence qu'ils appellent, ou, pour mieux dire, de la suppression de cer. Ce qui m'a paru tout visible, lors que l'ayant mis au lieu où je voyois qu'il manquoit, il m'a semblé que c'estoit un flambeau que je venois d'allumer, qui chassoit ces ténèbres et éclairoit toute la page. Mais il faut croire qu'il ne s'est abstenu de ce mot que pour se jouër et se donner le plaisir d'essayer s'il se sçauroit bien passer d'une chose si nécessaire, ou bien pour montrer la souplesse et la dextérité de sa plume qu'il manie comme il veut: et cela peut estre sur une gageure qu'il en avoit faite contre quelqu'un qui luy avoit maintenu qu'il étoit impossible de s'en abstenir, comme d'un des principaux liens du discours et du raisonnement. Car il s'en est servi depuis, comme fait tout le reste du genre humain (chacun en sa Langue) aux autres volumes qu'il a fait imprimer en suite sur le mesme sujet du premier où il l'avoit évité 1. Que s'il se trouvoit encore quelqu'un qui demeurast opiniastre dans cette erreur et dans l'inimitié qu'il auroit conceuë injustement contre ce pauvre mot, de qui l'on tire de si grands services, et qui ne fait mal à personne; qu'il se corrige par l'exemple et par les raisons que j'ay alléguées, et qu'il se réconcilie au plustost avec luy, ou bien qu'il se résolve d'avoir affaire au plus grand Prince des Poëtes de l'Empire Romain, qui s'en vient armé le combattre et le foudroyer avéc un namque fatebor enim, où car est employé deux fois en



trois mots, se servant de l'un sans doute par nécessité, et de l'autre par ornement; tant-s'en-faut qu'il crust que ce fust un mot de mauvaise-grace.

Il reste à dire surquoy se peuvent estre fondez, ou plustost quel prétexte peuvent avoir pris ceux qui l'ont condamné les premiers. C'est qu'il est passé en proverbe de raillerie dans la Cour de dire, La raison en est car, sans la sçavoir déduire ny en sortir à son honneur, comme aura fait sans doute autrefois quelqu'un de la Cour qui aura donné lieu à cette raillerie: si-bien que ce mot estant devenu ridicule dans ce proverbe, ils se sont imaginez qu'il en falloit aussi-bien fuir l'usage que de face et de poitrine: parce que toutde-mesme qu'on ne peut pas nommer ces deux Noms qu'à mesme-tems vous ne peigniez à la mémoire et n'exposiez à l'imagination deux sales objets; aussi l'on ne scauroit dire car que vous ne vous attiriez par une certaine vertu sympathique ce qu'il y a de ridicule dans le proverbe. Mais tout ce rassinement n'est qu'une chimére et une pure resverie. Et voilà trop de discours pour dessendre une innocence reconnuë de tout le monde. J'ay peur qu'on ne dise que les autres ont tort de rejeter cette particule, et moy de m'y trop amuser.

#### Substantifs.

Deux Substantiss ne régissent pas le pluriel quand ils sont joints par avec. Exemple, Lorsque la puissance se rencontre avec la volonté, elles sont capables. Ce seroit une saute si lorsque ne sauvoit cette construction: mais s'il y avoit seulement La puissance avec la volonté sont capables, ce seroit un solécisme.

#### CICATRICE.

Jamais M. Coëffeteau n'a voulu user de ce mot: il le trouvoit trop rude et peu François, et néantmoins il est nécessaire, et nous n'en avons point d'autre pour exprimer ce qu'il veut dire: on le dit, plusieurs bons Autheurs l'escrivent : pourquoy donc ne le diroit-on pas, n'y en ayant point d'autres?

#### CHÉRISSABLE.

Chérissable pour aimable est un mauvais mot dont il ne faut point user.

#### QUOY.

Quoy pour ce que ne vaut rien, comme quand on dit quoy faisant, pour dire ce que faisant.

CELUY mal placé en tout genre et en tout nombre.

Plusieurs abusent en deux façons de ce Pronom démonstratif, les uns le mettant aprés deux Substantifs de mesme genre et de mesme nombre, l'appliquent pourtant au plus éloigné. Par exemple, si l'on dit à un fils, luy parlant de son pére, La source de sa libéralité augmente celle de vos finances; le sens de ces paroles et l'intention de celuy qui les profére, est que celle se rapporte à source et non-pas à libéralité; et néantmoins, selon la raison et la construction grammaticale, il se doit rapporter au plus proche, qui est libéralité, et non-pas à source, qui est le plus éloigné. Que si le dernier Substantif estoit d'un autre genre que le premier, alors il n'y auroit point de faute: comme si l'on disoit, La source de son honneur augmente celle de vos finances. Car de cette façon il n'y peut avoir d'équivoque, ny par conséquent d'ambiguité, qui est la raison pour laquelle la façon de parler de l'autre exemple ne vaut rien. Que si le dernier Substantif est d'un autre nombre que le premier, et cependant d'un mesme genre, il ne sussit pas que le Pronom soit du mesme nombre que le Substantif plus éloigné. Par exemple, La source de ses libéralitez augmente celle de vos finances, parce que celle, quoyqu'au singulier, se peut rapporter à libéralitez qui est pluriel, celle n'estant pas comme un Adjectif qui doive

convenir en genre et en nombre avec son Substantif; mais au contraire il signifie un Substantif qui est source: au-lieu que, selon la construction grammaticale, il signifieroit libéralitez. C'est pourquoy l'équivoque y estant, et par conséquent l'ambiguité, cette façon de parler ne vaut encore rien.

#### Articles du Génitif.

Il faut prendre garde qu'il n'y ait pas trois Génitifs de suite, ou un Ablatif ou deux, qui avec un Génitif vous obligent à vous servir trois fois de suite d'un mesme article en quelque genre et nombre que ce soit. Par exemple, je suis hors de la jurisdiction de la justice de Normandie. Qui ne voit que cela est vicieux? et, pour parler plus proprement, qui peut ouïr cela sans que son oreille en soit ossensée quand elle voit ces trois de la de suite? Que si au dernier Génitif il y a un Pronom possessif au lieu de l'article, comme, je suis hors de la jurisdiction de la Ville de ma naissance, il sera sans doute moins rude : mais encore faut-il l'éviter. Il est vicieux aussi à l'autre genre et au pluriel: mais moins, à cause que l'article n'estant pas double, la répétition en est aussi moins rude de la moitié. Exemple, je suis sorti du ressort du païs du Turc, Je suis sorti des Terres des Princes des Barbares. Le plus exact de tous nos Escrivains a fait une fois seulement cette faute, et encore au féminin.

#### PROU.

C'est un vieux mot François pour dire assez, dont plusieurs usent encore en parlant: mais il ne vaut rien à escrire.

## QUELQU'UNS, QUELQU'UNES.

Quelqu'un et quelqu'une font au pluriel quelques-uns, et quelques-unes, et non-pas quelcuns et quelcunes, vaugelas. 11.

comme escrivent plusieurs personnes, qui mesme ont la réputation de bien escrire.

#### TENDRETÉ, TENDREUR.

Tendreté ne vaut rien, tendreur encore moins : il faut dire tendresse.

#### SENTIR.

Sentir pour l'odorat, aussi bien qu'en tout autre sens, regit l'Accusatif, et non-pas le Datif. Il faut dire sentir le vin, et non-pas au vin.

#### TRAISTREUSEMENT.

Cet Adverbe ne vaut rien; car il n'est point en usage à la Cour parmi ceux qui parlent bien, ny dans les bons Autheurs, et il ne faut que cela pour luy faire son procès et le condamner. Mais si l'on y veut ajouster la raison, c'est que les Adverbes qui viennent des Noms, se forment tousjours des Adjectifs communs, et du féminin quand il est différent du masculin, comme bellement de belle, courageusement de courageuse, également d'égale, et fidellement, richement de sidelle et riche, qui sont Adjectifs communs servans au masculin et au féminin. Or est-il que traistreusement n'ayant point cette formation-là, parce que le féminin de traistre c'est traistresse, et non-pas traistreuse, il s'ensuit que traistreusement est un mot barbare et contre l'usage et les reigles ordinaires de nostre Langue. On ne dit pas non-plus traistressement: et si on me demande comme on dira donc, je répondrai qu'il n'y a point de mot venant de traistre qui se puisse dire en Adverbe, si l'on ne veut se servir en sa place de méchamment, que j'avouë estre trop général et dissérent de traistreusement, comme le genre l'est de son espèce. Il faut donc user de circonlocution, et que là-dessus on ne blasme point nostre Langue d'estre stérile : car

toutes les Langues sont sujettes à cela et en fournissent mille exemples. Je ne veux alléguer que le possibile et l'impossibile des Latins, qui sont deux mots barbares parmy eux, dont les bons Autheurs ne se sont jamais servis, quoiqu'ils soient d'un usage si nécessaire; mais ils ont emprunté le δύνατον et l'αδύνατον des Grecs.

#### TYMPANISER.

Tympaniser pour publier et divulguer, est un mot de raillerie qui ne doit jamais estre employé en une matière sérieuse.

#### AUTREMENT.

Autrement est un mot dont M. Coëffeteau, à l'imitation d'Amyot, usoit souvent en un sens qui signifie rabais, avec ironie, comme vous verrez par les exemples que nous en donnerons. Ce mot se dit aussi à la Cour, et néantmoins M. de Malherbe le condamnoit absolument comme mauvais. Toutesois il en use souvent luy-mesme dans ses Bienfaits<sup>1</sup>, pag. 2, sans nous incommoder autrement (c'est-à-dire beaucoup), la volonté suffit à nous acquitter. Vologéses voyant bien que la roye des armes ne luy estoit pas autrement heureuse contre un si grand Capitaine, dit M. Coësseteau en la vie de Néron. On dit encore, C'est un homme qui n'est pas autrement riche, pour dire qu'il n'est guéres riche. Je ne sçay pourquoy M. de Malherbe rejettoit ce mot; car il me semble qu'il a beaucoup de grace et d'emphase en ce sens-là, auquel les Italiens employent aussi fort heureusement leur altrimente, qui veut dire autrement.

#### QUE pour AVEC.

Que ne se met pas tousjours bien pour arec et pour

<sup>1</sup> Traduction du De Beneficiis de Sénèque. (A. C.)

quelque autre préposition: Dans la confusion que d'abord ils se présentent à elle. Qui ne voit qu'il faut dire, Dans la confusion avec laquelle d'abord elles se présentent à elle?

#### AUSTÉRE.

Monsieur Coëffeteau ne se sert jamais de ce mot-là que pour le vivre et pour les autres austéritez du corps: et luy-mesme m'a dit qu'il ne le pouvoit employer au sens dont beaucoup de gens usent disans, il a une mine austére, pour dire rude et renfrognée; mais il dit seulement Mener une vie austére, Sa façon de vivre éloit simple et austère, Cet Ordre est fort austére. Et une preuve que c'est la propre signification de ce mot, c'est que l'on ne se sert point du Substantif austérité pour dire la rudesse d'un homme renfrogné et rébarbatif, encore qu'on se serve de l'Adjectif en appellant cet homme-là austére: outre qu'il est tout visible que quand on l'appelle ainsi, c'est par métaphore: comme si l'on vouloit dire que sa mine par sa rudesse fait autant de peur que feroit un visage have et défait par de grandes austéritez. Pour moy, je voudrois suivre l'avis de M. Coëffeteau, et n'en user jamais que comme il en use.

#### PIERRERIES.

Il ne faut pas dire de la pierrerie au singulier. Par exemple, Il a de l'argent et de la pierrerie; mais, Il a de l'argent et des pierreries. Ce mot de pierreries ne se dit jamais au singulier pour signifier quoy que ce soit.

Donner La Chasse, ou Donner Chasse.

Donner la chasse aux ennemis, Revenir de la chasse des ennemis, Au retour de la chasse des ennemis: Toutes ces façons de parler sont fort ordinaires à M. Coëffeteau et à M. de Malherbe aussi, qui s'en servent souvent aprés Amyot: mais il est certain qu'elles ne sont plus en usage aujourd'huy sur la terre, où l'on dit pousser et poursuivre l'ennemi, et que ce n'est qu'à la guerre qui se fait sur mer que l'on use de ce terme. On dit tousjours Donner la chasse à un vaisseau. Il est vray que presque tous les gens de marine disent donner chasse, et non pas donner la chasse: mais les bons Escrivains mettent l'article, et disent donner la chasse.

#### PERSONNE.

Personne pris pour un Substantif féminin s'employe d'une façon digne de remarque, à sçavoir au singulier en parlant de plusieurs personnes. Par exemple on dira, Le Prince a esté offensé en la personne de ses Ambassadeurs, et non pas aux personnes. Et cela, à mon avis, parce que personne en cet endroit est relatif à la personne du Prince : Comme si l'on disoit, Le Prince n'a pas esté offensé en sa personne, mais en celle de ses Ambassadeurs. Qui est encore une bonne façon de parler. Ou plustost parce que les Ambassadeurs représentent une seule personne, à sçavoir celle du Prince. C'est pourquoy cette manière de parler n'est usitée qu'en ces paroles en la personne, qui ont relation au Prince. Car on ne dira pas simplement, On a outragé la personne des Ambassadeurs; mais On a outragé les Ambassadeurs en leurs personnes, lors qu'on parlera des Ambassadeurs sans aucune relation à la personne du Prince.

#### CULTE.

Culte en matière de Religion est un mot dont aujourd'huy tous nos bons Escrivains et Poëtes et Orateurs ne font nulle difficulté de se servir : mais M. Coëffeteau n'en a jamais usé, le rejettant à cause de sa rudesse et de sa mauvaise équivoque, en quoy l'on ne doit pas le taxer d'avoir été trop superstitieux, puisqu'il est vray que j'ay veu plusieurs personnes

de la Cour, et hommes et femmes, qui encore maintenant le condamnent comme luy, et ne le peuvent souffrir. C'est à-cause sans doute que ce terme est nouveau dans nostre Langue, et que non seulement Amyot n'en a point usé que je scache; mais qu'il n'y a pas dix ans qu'il commence à s'introduire, et à se naturaliser François. La nécessité qu'il semble que l'on a de ce mot pourra l'établir tout-à-fait. Nous en avons pourtant un en nostre Langue, lequel encore qu'il soit fort général et qu'il signifie plusieurs autres choses, ne laisse pas néantmoins d'être extrémement François et propre à exprimer ce que les Latins appellent cultum, c'est le service de Dieu. M. Coëffeteau l'a traduit de la sorte dans son Florus: Ille sacra et cæremonias, omnemque cultum deorum immortalium docuit: CE sut ce sage Roy qui enseigna la sorme des sacrifices, les cérémonies, et tout ce qui concerne le service des Dieux immortels.

#### TRES TOUS.

Tres tous se dit pour dire tous sans exception: mais il ne vaut rien et ne s'escrit jamais.

#### Construction.

Cette construction me choque, je vous en supplie tres-humblement, et de trouver bon, etc. M. de Malherbe a parlé de la sorte.

## A PART MOY, A PART SOY.

A part moy, à part soy sont fort bons; mais il faut dire part, et non par : Je disois à part moy, comme si je voulois dire, Je disois en moi-mesme. A part, c'est-à-dire séparé et hors de la connoissance de qui que ce soit. Je ne dis pas cela sans sujet, ayant remarqué qu'il y a de bons Auteurs modernes qui imitent Desportes, qui dit entr'autres:

Je n'ay contentement qu'à blasmer l'inconstance, Et demeurer tout seul, bastissant à part moy Les estranges desseins d'un homme hors de soy.

#### Construction des Noms arec le Verbe.

Lors qu'en une période il y a un pluriel, et puis un singulier, mais qu'entre-deux il y a quelqu'autre chose qui les sépare que la conjonction et, par exemple combien; alors le dernier Substantif régit le Verbe, et non pas le premier, ni les deux ensemble. Par exemple, Vous sçarez combien de raisons et de devoirs, et combien ma propre inclination me porte, etc. C'est ainsi qu'il faut dire, et non pas me portent, nonobstant les pluriels précédens. Cela a quelque chose de semblable à la construction des deux Verbes qui régissent divers cas, parce qu'en l'un et en l'autre on sousentend au cas et au nombre qui convient, le Nom et le Verbe qui suit.

#### AFFECTUEUSEMENT et AFFECTIONNÉMENT.

Affectueusement que tant de gens disent et escrivent, ne vaut rien, non plus qu'affectionnément qui est pourtant moins mauvais que l'autre.

#### Construction ou arrangement.

Le bon arrangement des paroles oste beaucoup d'équivoque, et par conséquent contribuë extrémement à la clarté du langage. Un de nos meilleurs Autheurs dit, La Poësie arrice à sa sin qui est d'instruire et de plaire d'une façon toute particulière. Il y a là une équivoque qui engendre de l'obscurité: et quoique le sens l'éclaircisse toujours, on donne de la peine à celuy qui lit ou qui écoute: et c'est à celuy qui parle ou qui escrit de prendre cette peine, et non-pas aux autres. Qui ne croiroit d'abord que ces paroles? d'une façon toute particulière, se rapportent à celles qui précédent immédiatement, d'instruire et de plaire, et

non-pas à celles-cy, La Poësie arrive à sa fin, ausquelles néanmoins il est certain qu'elles se rapportent. Comment falloit-il donc mettre? Je répons, En quelqu'autre façon dont le nombre est infini, par le moyen de laquelle on eust évité cette équivoque et cette obscurité. Mais si l'on se vouloit servir des mesmes mots, il faudroit dire ainsi: La Poësie arrive d'une façon toute particulière à sa fin, qui est d'instruire et de plaire. Que si l'on dit que cette période ne sonne pas si-bien que l'autre, l'on répond qu'il n'est pas question de contenter l'oreille au préjudice de l'esprit, lequel il faut satisfaire premiérement; et après avoir satisfait au principal, qui est la perspicuité, on satisfera aux accessoires.

#### APPRILER A TESMOIN.

Appeller à tesmoin est bon, et non-pas pour tesmoin, on dit aussi prendre à tesmoin, et non pas pour tesmoin, comme escrit une de nos plus excellentes plumes.

#### QUE aprés SANS DOUTE.

Que se doit tousjours mettre aprés sans doute, quand si a précédé. Exemple, Si cela eust esté, sans doute que les ennemis eussent eu de l'avantage: et non, sans doute les ennemis eussent eu de l'avantage, comme l'a escrit un de nos plus excellens Ecrivains: ce qui me l'a fait remarquer.

#### ASSENER.

Assener est un bon mot, et il n'est pas sculement d'Amadis, comme le prétendent quelques-uns, M. Coëffeteau s'en sert assez souvent.

### Que trop souvent employé.

Que soit Pronom relatif, soit conjonction, estant mis

trop souvent dans une période, la rend trop longue, l'embarrasse, et a fort mauvaise grace. Vous en pouvez voir des exemples de M. de Malherbe à Madame la Princesse de Conty 1.

#### CULTURE.

M. de Malherbe dit, Comme un bon Laboureur je vaincray par la culture l'infertilité du terroir. Ce mot là ne vaut rien, quoique le composé agriculture se dise.

#### Plus comparatif.

Plus comparatif peut estre mis avec des Substantifs. Ainsi on dit Le plus homme de bien, Les plus gens de bien, parce que bien tient icy lieu d'Ajectif: car de soy le Substantif, c'est-à-dire la substance, non recipit nec majus nec minus, comme disent les Philosophes.

#### ARGENT VIF ON VIF ARGENT.

Argent vif qu'a dit un de nos excellens Escrivains, ne vaut rien. Il faut dire vif-argent, nonobstant qu'on ait accoustumé de dire en raillant que blanc bonnet et bonnet blanc soit tout un: car il est vray que c'est tout un pour la substance de la chose, mais non-pas tout un pour la pureté du langage. Comme blanc bonnet ne se dit jamais, à-cause que les Adjectifs de couleur, comme nous avons dit ailleurs, se mettent tousjours aprés les Substantifs sans exception; ainsi disons-nous Sage-semme pour une qui aide à accoucher, et non pas Femme-sage, qui se prend en tout un autre sens, comme chacun sçait.

Allusion à la Lettre de consolation de Malherbe à la princesse de Conti, qui était estimée son « chef-d'œuvre », d'après d'Arbaud de Porchères, de l'Académie (Discours sur les œucres de Malherbe).

(A. C.)

#### PASSER.

On se sert indifféremment des deux Verbes auxiliaires avoir et estre, avec le Verbe passer pris pour transire. Par exemple on dit fort bien, Il a passé par icy, et Il est passé par icy. Il semble que il a passé est encore plus élégant que l'autre. M. de Malherbe dit, suivant l'intérest de ceux à qui le livre a passé par les mains.

#### Auprés pour au prix.

Auprés pour au prix est un vray barbarisme. Exemple, La vie n'est rien auprés de l'honneur. Il faut dire au prix. Il y a des fautes si grossières, comme est celle-cy, qu'on dira que je n'avois que faire de les remarquer. Mais quand je vois que plusieurs de nos meilleurs Autheurs y sont tombez, je dois croire que beaucoup d'autres y peuvent tomber aussi ou de leur chef ou par imitation. C'est pourquoy il est bon de les noter.

#### PARTICIPER.

Participer, ce me semble, régit seulement le Datif: néantmoins M. de Malherbe dit: Quant à l'aris dont vous voulez que je participe, Ce dont tient toujours lieu de Génitif ou d'Ablatif: et ainsi il n'est pas bien en cet endroit.

#### ACHARNER.

Acharner régit à, et non sur. Ainsi je croi qu'il faut dire, S'acharner à la proye, et non sur la proye.

#### TOUT PLEIN.

Tout plein pour beaucoup, comme, Il y a tout plein de personnes, tout plein de dissicultes; pour dire, Il y a

beaucoup de personnes, beaucoup de dissicultez, est sort bon. M. Coëffeteau et M. de Malherbe en usent volontiers. Il y a néantmoins des gens qui s'amusans à éplucher certaines façons de parler que nous avons en nostre Langue, comme est celle-cy et plusieurs autres dont il ne me souvient pas maintenant, les condamnent, ne trouvant pas qu'elles soient conformes à la raison. Car il est vray que si l'on veut considérer de-prés cette phrase, tout plein de personnes et tout plein de difficultez, pour dire beaucoup, il semble qu'il n'y ait point de sens ni de raison, si ce n'est qu'on le veüille prendre métaphoriquement, en attribuant aux personnes et aux choses intellectuelles, comme est difficultez, ce qui n'appartient qu'aux choses matérielles, desquelles on dit qu'un vaisseau est tout plein: mais il faut tousjours se souvenir qu'en matière de Langue l'usage l'emporte pardessus toutes sortes de reigles et de raisons, et cela en toutes sortes de langages, et particuliérement dans l'Espagnol, qui blen souvent paroist exorbitant et monstrueux en cela. Mais tant-s'en-faut que ces phrases extraordinaires soient vicieuses, qu'au contraire elles ont d'autant plus de grace, qu'elles sont particulières à chaque Langue: Tellement que lors qu'une façon de parler est usitée à la Cour et des bons Autheurs, comme est icy tout plein, il ne faut pas s'amuser à en faire l'anatomie ny à pointiller dessus, comme font une infinité de gens: mais il faut se laisser emporter au torrent et parler comme les autres sans daigner écouter ces éplucheurs de phrases.

#### AIDER.

Il faut constamment dire, Il a aidé à faire cela, et non, Il s'est aidé à faire cela, comme l'on dit en Savoye.

#### PLORER OU PLEURER.

Plorer ou pleurer est un mot dont plusieurs se ser-

vent, et M. Coëffeteau mesme a accoustumé de l'escrire: mais il n'est point de la Cour, et pleurer est beaucoup meilleur et plus doux. Nous avons quelques mots en nostre Langue où l'o se change de bonne grace en eu diphthongue, afin de l'adoucir: comme épleuré est mieux dit qu'éploré, quoyque tous deux soient bons.

#### ATTEINDRE.

Atteindre à la perfection ne vaut rien. Il faut dire Atteindre la perfection.

Articles qui ont un usage excellent.

Les articles ont encore un usage excellent en nostre Langue, et qui a d'autant plus de grace, que non-seulement il est sans raison, mais contre la raison : car c'est une Remarque qu'il est à-propos de dire icy, et qui est trop belle pour la passer sous silence, que toutes les fois que l'usage, entendu comme nous l'avons défini, a receu une façon de parler directement contraire à la Grammaire, ou qui en quelque façon que ce soit secouë le joug de la Grammaire; cette manière-là de parler non-seulement n'est pas vicieuse, mais a une merveilleuse grace. Par exemple au sujet des articles dont est question, quand on dit, Que sont devenus les Scipions, les Aléxandre, les Césars, les Annibals? etc. Et de mesme aux autres cas, Rome a porté de grands Hommes pour les Armes et pour les Lettres; elle a eu des Scipions, des Césars, des Cicèrons. et ainsi des autres. Là où l'on voit que contre toute grammaire et toute raison on donne et l'article et la terminaison du pluriel aux Noms propres et aux surnoms qui ne se déclinent jamais qu'au singulier, et cela néantmoins avec une grace nompareille.

A UNE AUTRE, OU A L'AUTRE.

D'une extrémité à une autre, que tout le monde dit

et escrit maintenant, ne me semble point bon. Il faut dire d'une extrémité à l'autre: car il n'y peut jamais avoir que deux extrémitez opposées: et quand on dit à une autre, cette façon de parler dénote qu'il y en a plusieurs, ou qu'il y en peut avoir plusieurs. Comme quand on dit Il passe d'un lieu à un autre, le terme un autre présuppose plusieurs lieux.

FIN DES NOUVELLES REMARQUES.



i

## SUPPLÉMENT

## REMARQUES INÉDITES

#### TIRÉES DU MANUSCRIT DE L'ARSENAL

(Mss. infol. 3105)

#### ADVERSITÉ.

Adversité se doit tousiours éscrire et prononcer avec le d, comme fait admirer parmy les verbes. En quoy les Gascons ont accoustumé de faillir, qui prononcent tousiours amirer au lieu d'admirer. Il n'en est pas ainsi d'aiouster, où il ne faut ni escrire ni prononcer le d, comme font d'ordinaire les Parisiens, prononçants non sans beaucoup de rudesse j'adiouste, au lieu de dire j'aiouste.

#### A POSTUME.

Aposteme ne vaut rien. Il faut dire apostume.

1 Mot qui signifie abcès, grosseur. Marot a dit dans son Epistre au Roy:

Ce venerable hillot fut adverty
De quelque argent que m'aviez departy,
Et que ma bourse avait grosse apostume.

Et La Fontaine, Fables, V, 8:

J'ay, dit la beste chevaline, Une apostume sous le pied.

(A. C.)

#### ASSEMBLEMENT.

Assemblement et assemblage. Malherbe dit les deux.

#### AYDER.

Ayder n'a que deux syllabes, ce que ie dis affin qu'on ne soit pas trompé par la prononciation ordinaire des Parisiens, qui disent distinctement a, y, der, et en font trois syllabes en le prononçant. Nos poëtes sçavent bien qu'il n'y en a que deux, et on ne le dispute pas. C'est pourquoy il faut prononcer ay, comme une diphtongue qui ne fait qu'une syllabe, et non pas la separer en deux. Et encore y faut-il mettre un i en bonne orthographe, et non pas un y grec, qui ne se joint point en nostre langue avec a pour former une diphtongue!

#### CONGRATULER.

Congratuler ne vaut rien du tout, et est barbare.

CONTRIBUER, INTERROMPRE, elc.

Il y a plusieurs mots excellents, ausquels ie vois des personnes de grand esprit auoir une merueilleuse auersion, i'en rapporteray icy quelques uns de ceux dont il me souvient, à sçavoir contribuer, interrompre, dautant, qui sont neantmoins si bons, et l'on pourroit dire auec verité qu'il n'y a presque per-

A la place de cette Remarque, il y a dans l'édition de 1647 une simple allusion à la prononciation parisienne d'ayder (t. I, p. 441). Malgré la remarque d'orthographe par laquelle Vaugelas termine cette note, il écrit partout j'ay. qu'il ayt, etc. (A. C.)

sonne qui n'ayt à contre cœur quelque mot, qui ne laisse pas d'estre bon et delicieux au goust des autres!

#### DIFFORME et DEFORMITÉ.

Difforme et deformité. C'est ainsi qu'il faut dire, et non pas difformité, quoy qu'on die difforme, n'estant pas nouveau en nostre langue qu'il y ayt changement de voyelle entre l'adiectif et le substantif d'une mesme chose, ou le concret et l'abstrait, pour parler en logicien. Nous en avons plusieurs exemples dont il ne me souvient pas maintenant, ie n'en allegueray qu'un seul, qui se presente à ma memoire, qui est parfait et perfection. L'adverbe se dit parfaitement, non perfaitement, comme quelques uns disent. Ainsi faudroit-il dire difformement, si cet adverbe estoit bien en usage, et non pas deformement. En quoy on peut faire cette reigle que l'adverbe suit la nature de l'adjectif, dont tous les adverbes se forment, et non pas du substantif.

#### DESPIT.

Despit, adjectif, me semble fort mauvais, et par consequent je ne crois pas que ce soit bien parler de dire, je suis despit contre vous. J'en doute, ie ne le condamne pas.

#### EN TABLE.

En table, que plusieurs disent, pour dire a table (nous estions en table) ne vaut rien du tout, et choque

<sup>1</sup> Cette Remarque se trouve, dans le manuscrit, comme conclusion de la Remarque sur Car (t. II, p. 460). Elle commence ainsi : « Il y a donc plusieurs mots excellents... » (A. C.)

merveilleusement l'oreille, au moins certes la mienne. Et tant s'en faut qu'il faille mettre en là où et l'Usage et la Raison veulent qu'on mette à, comme icy, que là où le mesme Usage et la Raison aussi font dire en, comme en mesme temps, il est plus elegant de dire à mesme temps, ainsi que le dit presque tousiours M. Coëffeteau. On dit aussi au mesme temps, mais quelquefois on le dit en des lieux qu'on ne pourroit pas dire en mesme temps. On dit tousiours en ce mesme temps, et iamais à ce mesme temps.

#### EXCOGITER.

Excogiter ne vant rien, non pour estre trop latin, car la moitié de nostre langue est composée de semblables mots, comme exceller, exhorter, qui ne sont qu'exemples de verbes que je donne parce qu'ils commencent comme excogiter; mais ce mot ne vaut rien, parce qu'il n'est pas en usage parmy ceux qui parlent et escrivent bien 1.

#### Fuir.

Foüir, pour fuyr ne vaut rien, quoy que plusieurs le disent à la Cour. Foüir, c'est fodere en latin, comme quand on dit foüir la terre.

#### HARANGUE OBLIQUE.

Quelques uns tiennent qu'aux harangues obliques il se faut tousiours servir du temps present, et iamais de l'imparfait, mais ils se trompent grandement, tesmoing tous nos bons escrivains, ausquels je les renvoye, outre qu'en parlant on s'en sert tout de mesme qu'en escrivant. Malherbe en sa traduc-

<sup>1</sup> Voyez la Remarque sur Rriger, t. II, p. 409.

tion de Tite Live: Que tant que les ememis aucient l'espée à la main, il leur salloit saire la guerre à bon escient, mais que depuis qu'ile estoient par terre, il n'appartenoit qu'aus ames lasches de leur mettre le pied sur la gorge. Il ne dit pas que tant que les ennemis ont l'espée à la main, il leur saut faire la guerre, etc. quoy qu'il soit bon ausai, et pour diversifier se sort tantost de l'un et tantost de l'autre, comme sait M. Coëffeteau.

#### MENSONGE.

Mensonge est tousiours masculin, quoy que M. de Malherbe l'ayt fait feminin.

#### MEERY.

Merry pour marry est un mot de Paris qui ne vaut rien', quoy qu'en beaucoup d'autres mots nostre langue se plaise à changer l'a en e, comme à guérir, qui est bien plus doux et plus de la court que guarir, et l'on dit maintenant Mademoiselle et non Madamoiselle. Toutefois M. de Malherbe a escrit, p. 547, Je suis tres merry. Il faut croire que c'est la faute de l'imprimeur. Il est vray qu'il affectoit extremement de parler comme le peuple, et plus encore comme la lie du peuple.

# Persodes viciouses en la rime, en la cadence, en la mesure.

La periode en ce qui est des rimes peut estre vitieuse au commencement, au milieu ou à la fin. Au commencement, si le premier mot de la periode rime avec le dernier de la periode precedente, ou avec

<sup>1</sup> Voyez t. I, p. 391.

quelque autre mot proche du dernier. Au milieu, comme, Il a fait paroistre datantage de courage en cette action. Et à la fin, quand le dernier mot rime avec la fin de quelqu'un des membres de la periode. Car c'est là où est le plus grand vice des rimes, quand elles se rencontrent à la cadence des periodes ou des membres des periodes.

Que si un des mots est au singulier et l'autre au pluriel, le defaut en sera moindre, mais c'est tousiours un defaut.

La periode peut aussi estre vitieuse en sa cadence, si vous la faites terminer par un mot dont la cheute soit mauvaise. Il en faut donner des exemples. Volontiers les periodes ne finissent pas bien avec les adverbes. Nous tascherons de remarquer le plus qu'il nous sera possible tout ce qui peut donner une mauvaise cadence à une periode. Maintenant je n'approuve pas le soing que M. de Malherbe vouloit que l'on apportast à diversifier les cadences des periodes pour ce qui estoit des rimes masculines et feminines, par exemple quand il auoit fini deux ou trois periodes par des masculins, il vouloit que l'on finist la quatriesme par un feminin, et que l'on meslast, finistant tantost par l'un tantost par l'autre, affin de diuersisier et par cette diuersité diuertir davantage l'oreille. J'auouë que cette diuersité est fort bonne, et que de finir tousiours d'une mesme façon seroit un grand defaut, mais i'en condamne le soing comme inutile et gesnant sans necessité, parce que sans y penser un homme qui sçait escrire euitera ces ressemblances. Outre qu'une periode qui a plusieurs membres dont la cadence est differente, empesche qu'il n'y puisse avoir du vice en la ressemblance de la fin de plusieurs periodes de suite. Cela seroit bon en de simples periodes coupées, qui n'auroient point de membres.

La periode peut aussi estre vitieuse en sa mesure,

<sup>1</sup> On trouve quelque chose de semblable dans les Remarques, t. I, p. 374.

quand elle est trop longue à perte d'haleine, V. Quintilien, quand plusieurs periodes sont trop courtes et qu'il s'en fait un stile coupé et mauvais comme celuy de Seneque, et quand il y a des vers soit communs, soit alexandrins, surtout alexandrins. Mais cela s'entend si le sens finit avec le vers; car si le vers finissant le sens ne finit point, il n'y a pas grand danger. Il y en a qui tiennent qu'il n'importe pas que le vers achève avec le sens, pourueu que les paroles dont le vers est composé ne soient point magnifiques et poetiques, c'est-à-dire qu'elles sentent le vers, mais ils se trompent, encore que j'auouë qu'il y a moins de mal. Que si ce sont d'autres vers que de communs ou alexandrins, ou que ce ne soient que des hemistiques des uns ou des autres, il n'importe 1. Je ne parle pas des periodes vitieuses en la transposition des mots ni aux equivoques. Je ne la considere qu'en son exterieur et pour l'oreille.

#### PRESAGIER.

Presagier ne vaut rien, il faut dire presager.

#### PROFONDER.

Profonder ne vaut rien, il faut dire approfondir.

## Suspect et soupçonneux.

Une infinité de gents commencent à dire soupconneux pour suspect, et suspect pour soupçonneux, qui est une chose insupportable. Il faut de bonne heure s'opposer à ces monstres et les estousser dans le berceau; car si une sois on les laisse croistre et s'esta-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vaugelas a rédigé disséremment cet alinéa dans sa Remarque intitulée Des vers dans la prose (t. I, p. 188). (A. C.)

blir dans l'usage, il n'y aura plus de remede, et ce seroit une tache bien vilaine à la beauté de nostre langue. Soupçonneus est celuy qui soupçonne, et suspect est celuy qui est soupçonné ou qui peut estre soupçonné. Mais ce qui est cause, à mon advis, que tant de gents disent soupçonneux pour suspect, c'est que l'on dit soupçonné pour suspect, et de soupçonné ils sont venus à soupçonneux. Ceux qui ont tant soit peu de connaissance de la langue latine ne sauroient faire une si lourde faute.

## **ADDITIONS**

#### A FAIRE AUX REMARQUES DE VAUGELAS

ET AUX NOTES DE PATRU

I.

#### SORTIR SON EFFET 1.

[A la fin de la Remarque sur SORTIR] il y a ces mots: Il est malaisé de juger d'où vient cette façon de parler : SORTIR SON EFFET. L'autheur a appris depuis qu'elle venait de sortiri effectum; ce qu'il n'auoit peu s'imaginer, parce qu'il n'y a pas un bon autheur Latin, qui l'ait jamais dit. Et de fait Robert Estienne, dans son Thresor de la langue latine, qui est si copieux, met huit usages differens de ce verbe sortiri, sans faire aucune mention de sortiri effectum. Il ne se trouve que dans le Code en la loy unique si de momentanea possessione fuerit appellatum, où il y a, lata sententia sortitur effectum; mais c'est du latin barbare de Tribonien ou du siècle d'Arcadius. On ne le verra jamais dans le Digeste, ny dans les endroits du Code, qui n'ont point esté corrompus, apres auoir esté tirez des anciens Jurisconsultes. Au lieu de sortiri effectum, ils disent tousiours avec tous ceux qui ont bien

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces lignes, tirées de l'*Erratum* de l'Edition originale de Vaugelas (1647), ont été omises au cours de l'impression de la présente édition.

parlé latin, habere effectum, obtinere effectum, perduci ad effectum. Ce n'est pas que l'autheur veuille dire que sortir son effet ne vienne de sortiri effectum, pour barbare que soit la phrase.

Note de Patru. — Cette façon de parler vient de sortiri effectum, qui est une phrase des jurisconsultes; mais hors le palais, cette façon de parler est très basse.

#### 11.

### Prononciation de la diphthongue 01.

(Tome I, page 184.)

Notes de Patru. — Crois, droict, pour jus, soit en toutes façons se prononcent avec l'oi; droit pour reclus se prononce avec ai ou dubie. Droit pour dexter et dextera se prononce ai: le costé drait, la main draite.

Croire et accroire se prononcent oi et ai. Mais en parlant

en public, il faut prononcer oi.

Effroyer, effroye, se prononcent effrayer, effraye, mais effroy se prononce oi. Quelques-uns néamoins (sic) le prononcent ai, effray, mais mal.

#### III.

#### (Tome I, page 185.)

Dans la note de Patru, page 185, ligne 15°, le manuscrit porte: Il est vray que plusieurs disent avoine, et la grande A parloit ainsy.

Cette grande A n'est autre que l'incomparable Arthénice, Madame de Rambouillet. (A. C.)

## TABLE DES MATIÈRES

A. — Perdre le respect à quelqu'un, pour perdre le respect envers quelqu'un. — « Cette façon de parler est de la cour. Mais il faut estre retenu à en user , II, 240.

Aage est toujours masculin .. Malherbe le fait féminin, II,

444.

Ablancourt (Perrot d'), I, 222; II, 54, 111, 267, 367.

Abondant (d'). Cet adverbe a

vieilli , I, 365.

Accent circonflexe. — Vaugelas propose de mettre ce signe sur l'i (i) pour remplacer deux i à de certaines personnes de l'imparfait et du subjonctif des

verbes en ier, 1, 198.

Accoustumance. — • Co mot commence à vieillir... On dit maintenant coutume, quoy que ce soit un mot équivoque. II, 98. — Objections de La Mothe Le Vayer et de Chapelain. — Selon le P. Bouhours, ce mot s'est rétabli peu à peu . (Ibid.)

Accroire. — Faire accroire est un excellent mot, distinct!

de faire croire. Il ne faut pas écrire faire à croire, 1, 402.

Accueil, en mauvaise part, II,

Acharner (s') régit à, et non sur, 11, 474.

Acquitter (s') envers quelqu'un, et non s'acquitter à quelqu'un, II, 137.

Adjectif. — Quand il est invariable, demi-lune, demi-année, etc., II, 431.

 Quand il veut un article à part, outre celui du substantif . I, 154.

- • Epithète mal placé •, I.

- Du féminin des adjectifs terminés en il (gentil, civil), II, 173.

- Règle de l'adjectif avec deux ou trois substantifs de différent genre, I, 163; II, 90; après deux substantifs, dont un est complément de l'autre. et partitif, II, 81, 97.

- De l'adjectif devant ou après le substantif. I, 309.

- Deux adjectifs après un substantif, II, 401.

— · Si l'adjectif de l'un des deux genres se peut appliquer

son , II, 188.

- Adjectifs possessifs. Voyez mon, ton, son, demi, quelque,

– Adjectifs verbaux (faisable, pardonnable, excusable, etc.). · On abuse de ces adjectifs. · 11, 349.

- De l'adjectif après personne, I, 58; après quelque chose, II, 242; après sorte, 11, 262.

Adverbes. — Voyez mesmes, voire, à présent, quasi, où, y,

tout, quelque, etc.

Des adverbes terminés en ment. Il faut écrire esperdument, ingénument, etc., et non esperduement, ingenuement, etc., etc., II, 158.

- · L'adverbe veut tousjours estre proche du verbe, II,

239.

Affecté et affété. Dissérence de ces

deux mots, II, 454.

Affectueusement, mot douteux, I, 34.— • Ne vaut rien, non plus que affectionnément, qui est pourtant moins mauvais que l'autre •, 11, 471.

Agrément et non agréement, 11,

136.

Aider à, et non s'aider à, II, 475. Aimer mieux que... ou que de... · Je voudrois establir cette reigle générale sans exception, que toutes les fois que le second infinitif est esloigné du premier, il faut mettre le de après le que. . II, 311.

Ains. n'est plus en usage parmi les bons autheurs. M. de Malherbe en avertit M. Coëffeteau, mais on dit en raillant ains au contraire,

II, 426.

— al, ail. — Plusieurs des noms en -al, -ail, II, 65-67.

*Alerte,* • vient de l'italien, mais n'est point encore bien naturalisé, II, 455.

à l'autre dans la comparai- Aller, sa conjugaison anomale, 1, 24. — Voyez vais (je) ou vas (je); voise, pour aille.

Il va employé pour il s'agit,

II, 421.

Allier (8') avec quelqu'un et s'allier à quelqu'un. • Ce dernier passe pour plus elegant : 11, 137.

Allusion de mots. — Voyez jeux

de mots.

Ambitionner. • Ce mot n'est pas du bel usage , Vaugelas, II, 33. — • On peut l'employer avec grāce • (Académie), II, 35.

A moins que de faire cela, et non à moins de faire ou à moins

que faire, II, 59.

AMYOT, cité par Vaugelas, I, 36, 70, 160, **174**, etc.; II, 212,

etc.

Dans · ces deux grands maistres de nostre langue, Amyot et Coëffeteau , les phrases ne sont jamais longues et embarrassées, e elles ont des reposoirs ., II, 372.

An et année, s ne s'employent pas indifféremment .. — Leur

différence, II, 450.

Analogie (de 1) en matière de

langues, I, 21-23.

Ancien, antique, antiquité, ancienneté. (Remarques du P. Bouhours et de T. Corneille, 11, 86).

Apostume, II, 479.

Appareiller, e est toujours neutre », I, 442.

Apprendre, pour enseigner, est

fort bon , II, 458.

Approcher. • Ce verbe regit elegamment l'accusatif pour les personnes, mais non pas pour les choses , I, 259.

Après. — • On dit après tout seul, et non par après, en après, 1, 357. — Après, préposition et adverbe, ibid. — Après, ou après de, devant un infinitif, II, 11.

Arabesque (à l'), vaut mieux que à la mode d'Arabie, II, 430,

Arc-en-ciel, et non arcanciel. —
Pluriel de ce mot: arc-en-ciels,
et non arcs-en-cieuw, II, 202.
Argent. — On dit vif argent, et

non argent vif. II, 473.

Armes.— Sur les armes et sous les armes. Tous deux sont bons , II, 116. Il faut dire sous les armes, et non sur les armes . (Académie), II, 117.

Arrhes, et non pas erres, II, 447.
Arroser, et non arrouser. Voyez

prononciation.

Arsenal ou arcenal (Les deux orthographes sont données indifféremment par Vaugelas et par T. Corneille qui en fait la remarque), et non arsenac, II, 206. — Ménage, d'après Balzac, se prononce pour arsenac, II, 207.

Article. — Son emploi avec l'adjectif au superlatif, I, 154.

— L'article devant les noms propres, I, 397; au pluriel devant les noms propres au singulier, II, 476.

— Exprimé ou sous entendu après la préposition en, II,

412, 419.

- De sa suppression dans quelques locutions, comme il a esprit et cour, I, 282; d'houre à autre, II, 232. Recevoir lettres, II, 411. Tourner visage, II, 454.
- Reigle nouvelle et infaillible pour sçavoir quand il faut repeter les articles, ou les propositions, tant devant les noms que devant les verbes , I, 347.

— De et des, articles (il y a d'excellents hommes, et non des excellents hommes), II, 6.

— De ou du: Vent de midi ou du midi, de septentrion ou du septentrion, etc. Tous deux sont bons, II, 135.

Il scait la langue latine et la langue grecque; il scait la langue latine et la grecque; il scait la langue latine et grecque; il scait les langues latine et grecque. De ces quatre expressions, les deux dernières sont mauvaises, et les deux premières sont bonnes », II, 230.

— • Que le changement des articles a bonne grace •, II, 252.

 Qu'il est nécessaire de répéter les articles devant les substantifs , II, 253.

Quel est l'usage des articles avec les substantifs accompagnez d'adjectifs, avec particules ou sans particules.
 11, 255.

— Emploi de l'article indéfini de après point (au lieu de dμ,

de la), II, 406.

Aspreté n'est pas bon , II, 443. Assemblement, assemblage, II, 480.

Assener est un bon mot, II. 472.

Asseoir. — Conjugaison de ce verbe, I, 272-275.

- Assooir, pour establir, n'est en usage qu'en cet infinitif seulement, II, 317.

Assez, joint à un substantif, doit le preceder, et non pas le suivre, II, 411.

Atroce est fort bon ; atrocité n'est pas encore bon , II, 458.

Atteindre à • ne vaut rien •, II. 476.

Attendu que commence à se rendre fort commun dans le beau stile, II, 250.

Aucune fois, locution douteuse, I, 34; commence à sentir le vieux et le rance . II, 459.

Augure. — Prendre à bon augure, 11, 406.

septentrion, etc. Tous deux Aulugelle, excellent gramsont bons , II, 135. mairien , II, 457. Auparavant, est adverbe, et non préposition. — · Auparavant que, pour devant que n'est pas aussy du bel usage, II, 207. Auprès de, pour au prix de, est

un vray barbarisme ., II, 474. Austère, austérité. — Vrai emploi de ces mots, II, 468.

Autant que, et non autant comme, 1, 481.

- Autant (d'). - Il faut dire: d'autant plus... d'autant plus; — ou bien: d'autant... d'autant, II, 186.

- · Pour autant que, pour dire d'autant que, est tout à fait

barbare, II, 421.

Auteurs (les bons). — Leur autorité et ses limites, I, 13, 14, 15, 17, 21, 38; II, 263, etc.

— De leurs fautes, I, 43-45. Autre.— D'une extrémité à l'autre, et non à une autre », II,476.

Autrement, dans le sens ironique et « de rabais », « a beaucoup de grace . Malherbe l'a attaqué à tort, II, 466.

Autruy est bon : L'autruy

est vieux , II, 290.

Aux. — On ne dit pas tomber aux mains, mais entre mains, 1, 276.

Avant que, devant que. • Tous deux sont bons 🕠 I, 435.

Avaux (D'), diplomate, auteur de Lettres, II, 263.

Avec, avecque, avecques, 1, 424. Avenir ou à venir, II, 449.

Aventure est un fort bon mot, mais l'adverbe qui en est composé, d'aventure, n'est plus gueres en usage parmy les excellens escrivains ., II, 99. — Objections de La Mothe Le Vayer et de Chapelain. Selon l'Académie, d'aventure « n'est plus du tout en usage ..

Aviser, · pour apercevoir ou des-

125. — Vaugelas, contredit ici par Patru, Chapelain et La Mothe Le Vayer, est défendu par T. Corneille et par l'Académie française, II, 125.

Avoir fait, à la 3° pers. sing. du subj., *ayt* et non *aye*, 1, 171. Avoisiner, in 'est gueres bon

en prose , I, 410.

Ayder a 2 et non 3 syllabes, II, 480.

#### В

Bailler (pour donner), a vieilli, 11, 39.

Baisemain est un mot qui ne vaut pas grand chose , II, 376. BALZAC, I, 172, 269, 346, 366,

399; II, 23, etc.

Banquet. — • Ce mot est vieux et n'est plus guere en usage que parmy le peuple, II, 197.

Barbarismes de mots, de phrases, II, 222, 351.

Barguigner est un mot de la lie du peuple , II, 378.

Basme, pour baume, ne se dit plus, II, 430.

Battant, invariable dans certaines locutions, II, 380.

Beau. — Ce mot est pris tantot sérieusement, tantôt par moquerie, dans les expressions bel esprit, beau jugement, II, 380.

Beaucoup. — • Ce mot, estant employé pour plusieurs, ne doit pas estre mis tout seul. Il faut ajouster personnes... — Quand beaucoup est adverbe, il y faut necessairement ajouster de .. II, 220.

BELLAY (Joachim Du), II, 340.

Bembo (le card.), I, 14.

Benin, benignité. — • Ces termes ne sont pas usitez par les bons autheurs, II, 382.

couvers, no peut pas estre ab- | Benst, bens. I ous deux sont solument rejetté, mais est bas bons, mais non pas dans le et de la lie du peuple., II, mesme usage., I, 387. Bertaut, II, 38, 54, 108, 258.

Bestail, bestial. — Tous deux sont bons, mais bestail est beaucoup meilleur, II, 18. — Bestial n'est plus du tout en usage (Académie), II, 19.

Bien, au commencement de la periode, sent son ancienne façon d'escrire, II, 305. — Bien à peine, II, 376.

Bienfaiteur, bienfaicteur, bienfacteur. — Bienfaiteur est le
meilleur, et c'est comme il
faut escrire, (Vaugelas), II,
16. — Il faut dire bienfacteur, (Patru), II, 17. — Avis
différents de Voiture, de La
Rochefoucauld, de Balzac, de
Pellison, de Ménage, de Chapelain, du P. Bouhours, de
l'Académie, ibid.

Bizarre et bigearre.— Tous deux sont bons, mais bizarre est tout à fait de la Cour, II, 5.

Bonheur. — Si l'on dit bonheurs au pluriel Vaugelas n'ose blàmer ce pluriel, mais déclare qu'il n'oserait s'en servir, II, 279. — Ailleurs, il le déclare un barbarisme, II, 352. Bouger. — Ce verbe est abso-

lument neutre , II, 377.
BOUHOURS (Le Père), cité dans les notes de T. Corneille, I, 2, 4, 53, 61, 106, 108, 116, 138, 157; II, 7, 34, 86, 174, 191, 204, 372, etc., etc.

Brelan et non berlan, II, 131.
Bris pour débris, vieilli, II, 375.
Brocker, pour effacer ce que l'on a escrit, ne vaut rien, mais il est fort bon pour dire une chose brockée d'or . II, 384.

C

Cacophonie, I, 80, 121.
Calvin, II, 203.
Caniculaires (jours). meilleur que caniculiers , II, 60.

Car. — Discussions pour et contre ce mot, « dont il est impossible de se passer », II, 460-463.

Cas (Vaugelas appelle ainsi les sujets et les compléments). Le nominatif est le sujet; l'accusatif le complément direct; le génitif et le datif le complément indirect.

— · Verbes régissans deux cas, mis avec un seul · . (Vaugelas condamne cette construction),

I, 159.

- Un nom et un verbe régissans deux cas différens, mis avec un seul . (Vaugelas condamne cette construction), I, 161.

Cas. — Mauvaise équivoque sur la locution prenez le cas. Selon Vaugelas il faut dire: poser le cas, II, 379.

Ce, devant le verbe substantif (c'est...) de son emploi, I, 412. — C'en est fait, et non c'est fait,

II, 415.

**416.** 

— Ce fut pourquoy, au lieu de c'est pour quoy, I, 419.

Ce, avec le pluriel du verbe substantif (ce sont...), I, 413.
Ce que, pour si. Il est bien françois, et il a une grace non pareille en nostre langue », I,

— Ce dit-il, ce dit-on, I, 418.

Outre ce, à ce que... I, 418.
A ce faire, en ce faisant, l, 420.

— Ce pour il, « ne vaut rien », II, 459.

— Ce qu'il vous plaira, et non ce qui vous plaira, I, 156.

Cela dit, locution blamée par Vaugelas, comme hors d'usage, et bien qu'il accepte cela fait.

On dit ordinairement ayant fait cela . II, 300.

Celuy. — Abus du pronom démonstratif celuy., Il. 237. — Ingrat est celuy., pour

celuy-là est ingrat, i transposition vicieuse ., II, 397.

- Celuy, mai place en tout genre et en tout nombre ., II, 464,

Collocy, pour lettre, e est bas 1, 11, 226.

Cependant e est toujours adverbe , à la différence de pendant, qui est lantot adverbe, tantôt préposition, on dit pendant que, et non cependant que, I, 358; 11, 207.

Christ (Philippe-Habert, abbé de), II, 217, 263.

Chear, I, 31; II, 265.

Cesse. - Avoir cesse, pour cesser, · ne me semble point bon 1, II, 432.

Cesser, · verbe neutre de sa nature... Depuis quelques années, on le fait assez souvent actif , I, 404.

C'est que, e où il est mauvais (dans la location parisienne : quand *c'est que* je suis malade). Mais quand est-ce qu'il viendra, pour quand viendra-4-il est une façon de parler fort bonne 🔸 11, 236.

Chacun a n'est jamais adjectif. Néanmoine Malherbe dit chacun jour, mais mal, ce semble , 11, 393.

Chaire, chaise on chaize. — Différence entre chaire et chaise. Vaugelas écrit chaise, mais semble admettre l'orthographe chaize, II, 167.

CHAMBRE (abbé de La), I, 4; II, 430.

Change, pour changement, . bon en vers, mais en prose il ne vaudrait rien ., II, 417.

Chapelain, I, 4, 38, 45, 84, 85, 90, 105, 108, 111, 113, 114, **115**, 117, 122, 126, 133, 138, 143, 144, 220, etc., etc. — Son opinion est citée dans presque toutes les Observations de T. Corneille. — Vaugelas l'ap-

pelle « un des plus grands génics do sostre ladgue », el fait l'éloge de son urbanité, II, 345.

Chasse. — Sens et emploi de la locution donner la chasse (et non donner chassel, II, 468.

Chérissablé est un mauvais mot ., II, 464.

Chez. — • Ches Plutarque, chez Platon, est insupportable, pour dire cans Plusarque, dans les œuores de Platon , I, 403.

Chommer. — Vrai sens de ce mot, 11, 43**€**.

Chose. — • Cest chose glorieuse. cette locution a vicilli, et l'on dit maintenant C'est une chose gloriouse >, I, 353.

Quelque chose, « Ces deux mots font commé un nom neu-

tre >, 1, 354.

Le mot chose prétant à « de sales équivoques , certaines personnes s'en abstenaient à leur scrupule est combattu par Vaugelas, II, 409.

Chypre et non Cypre, I, 57. Cicatrice, mot condamné par Coëffeteau, approuvé par Vaugelas, II. 463.

Cickron, I, 31, 33, 412, 269;

11, 275, etc.

Clarté du langage. — • Nostre langue l'affecte sur toutes les langues du monde, II, 401.

Clarie, et non elairie, qui a vieilli, II. 418.

Coeffeteau (M.), I, 3, 16, 34, 36, 47, 101, 103, 112, 163, 176, 211, 269; II, 144, 320, 370, etc., etc. — Mots de Coeffeteau vieillis, II, 5, 9, 135, 159, etc. — Mot de Coëffeteau défendu du reproche de barbarie, II, 447.

· · Avait formé son stile sur Amyot, avec les changements ct les modifications qu'il y fal-

lait apporter ., 11, 248.

- Fait paroistre en tous ses escrits combien il éétoit religieux et exact à ne point user d'aucun mot ny d'aucune phrase qui ne fust du temps et de la Cour , II, 249.

- Est toujours si clair et si intelligible, qu'en toutes ses œuvres qui sont en grand nombré, je soutiens qu'on ne trouvera pas une seule période qu'il faille relire deux fois pour l'entendre. Nouvelles Remarques, II, 419. — Même témoignage, exprimé en termes moins affirmatifs, dans les Remarques, II, 369.

Collectifs. — Voyez Pluriel. Colomby (M. de), académicien, II, 460.

Comme, comment, comme quoy, II, 12.

- Comme pour aussi bien que.

Je ne sçay s'il est fort bon .,
II, 437.

- Comme je suis. De cette locution, 11, 48, 433.

- Comme ainsi soit, façon de parler vieillie depuis Coeffeteau, II, 249.

Commencer à et non commencer de, 11, 149.

Compagnée pour compagnie. — Ce mot est barbare, s'il en fut jamais , II, 15.

Comparaison. — Faire comparaison, pour être comparé est fort mauvais , 11, 403.

Complaintes, pour plaintes, II, 54.

Composés (mots). Nostre langue n'aime pas les mots composez d'un verbe et d'un nom; et quoyqu'en une infinité d'autres choses elle ait de grandes conformités avec la langue grecque, qui est copieuse et élégante en ces sortes d'adjectifs; si est-ce qu'en ce point elles ne se ressemblent pas ., II, 377. — Il blame les mots

baisemain (II, 376), trembleterre (II, 393).

Comptant, invariable, II, 392.

Compte. — Je fais compte, ne me semble pas bon à escrire, bien qu'on le die , II, 391.

Condouloir (\$6) avec..., est fort bien dit, II, 11; — n'est plus en usage à la Cour, II, 12; condamné par Bouhours, T. Corneille et l'Académie française, II, 12.

Confluent ne s'emploie guère qu'au singulier. De la vient le mot de Conflant, II, 148.

Congratuler • est barbare •, II. 480.

Conjonctions. — V.: ne plus ne moins, ny, pour que, si bien que, soit que, en somme, de cette sorte surplus (au), si, ou, ni; comme, comment, comme, quoi; et; répétitions.

Conjoncture. Ce mot est très

excellent , I, 345.

Conjouyr (se). — • On dit plustost se resjouyr •, 1, 346. • Conjurateur n'est pas français,

il faut dire conjuré , 1, 299.

Conquérir: — fait au subjonctif

conquière et non conquère, malgré l'autorité de Balzac, 11, 24.

CONRART OU CONRARD (allusion à), I, 45. — Complément à Conrart, II, 285.

Considéré que, pour ou que, n'est plus guères en usage, II, 250.

Consolider, • ne s'escrit point parmy les bons autheurs , II, 436.

Consommer et consumer. Ces deux verbes ont deux significations bien différentes, 1, 408. Consonnances à éviter dans la

prose, II, 141.

Constructions. — • Exemple d'une construction estrange •, 1, 324.

bonne, en vostre absence, et de

Madame vostre mère , I, 341. 🗕 • C'est chose glorieuse. Cette locution a vieilli; on dit maintenant c'est une chose glorieuse, I, 353.

- « Certaines constructions et façons de parler irrégulières. II, 117, 429; construction double, II, 399.

- Constructions renversées ; les unes blamées, les autres approuvées, II, 397-398.

Constructions blamées par

Vaugelas, II, 54, 471.

- Construction approuvée par

Vaugelas, II, 235.

- Afin, etsi avec deux constructions différentes en une même période ., II, 114 et 115.

Voyez: netteté de construction; négation supprimée, etc. Contemptible, contempteur. • Ces deux mots me semblent bien rudes, et particulièrement le dernier • (Vaugelas).— • Contemptible a vieilli, et contempteur n'est point de la langue • (Académie), 11, 227.

Continence, II, 424.

Controoller, et non contrerooller, 11, 397.

Controuver, mot employé par Vaugelas, blamé par l'Académie, II, 415.

Corrival · n'est plus guère en usage , 11, 54.

Cour (la), son autorité en fait de langue, I, 13, 13, 17.

- Voyez Langue.

- Locutions de la Cour, II,

240, 313, 394.

Prononciation de la Cour, quelquefois vicieuse (Voyez

(Prononciation).

- En cour, pour à la Cour, • est insupportable •. T. Corneille objecte: • Etre bien en cour , que l'Académie juge d'un emploi moins ordinaire que d'etre bien à la Cour , vains n'usent plus de ce mot, ils disent convoitise , II, 23.

Courir, courre. - Tous deux sont bons, mais on ne s'en sert pas tousjours indifféremment. La différence de leur emploi dans diverses locutions est réglée par l'usage, I, 400.

- Courir sus. — De la construction de cette locution avec un régime indirect, II, 159.

Courrouce. — • Ce mot, dans le propre, est vieux; mais, dans le figuré, il est fort bon 🧸 II, 78. — Selon T. Corneille, il faut écrire couronce, II, 79.

Courroucer, · régit l'accusatif avec la préposition contre, et non pas le datif (me courroucer contre vostre douleur, et non me courroucer à vostre dou-

leur), 11, 385.

Court, pris adverbialement (ils sont demeurés court), I, 444.

Courte-pointe, e se dit par corruption et par abus, pour contre-pointe, II, 124.

Crainte, dans le preterit : (au participe passé féminin), à évi-

ter, II, 343.

Croire, · régit un accusatif et non pas un datif , II, 388.

Croistre. • Ce verbe est neutre, et non pas actif , 1, 436.

Cueillir. — · S'il faut dire cueillera et recueillera ou cueillira et recueillira . Vaugelas se prononce pour cueillira, recueillira, Patru, T. Corneille et l'Académie française pour cueillera, recueillera, 11, 259, **262.** 

Culte, mot qui pourra « s'establir tout à fait, mais auquel Vaugelas présère la locution · le service de Dieu ·, II,

470.

Culture, . ne vaut rien, quoyque le composé agriculture se

dise , II, 473.



— Selon l'Académie, cupidite est un fort bon mot, même en cette construction, blamée par Bouhours « la cupidité des richesses , II, 23.

Cy et icy, après un mot; Ex.: cet homme cy, cette année icy. La première façon de parler est de la ville, la seconde de la Cour; aussi Vaugelas préfere-t-il la seconde; mais il n'admet l'une et l'autre que dans le stile le plus bas, II, 68. — Bouhours et l'Académie condamnent la locution cet homme icy, II, 69.

## D

Dautant que (et non d'autant que), pour parce que, II, 1.

1. De (préposition).— · Sil faut dire il y en eut cent tuez ou il y en eut cent de tuez >, 1, 286. - De, mis pour qui soit, m'est fort suspect >, II, 392.

— De, nécessaire entre men et

un adjectif, II, 400.

— De moy, pour quant à moy, semble consacré à la poësie •, 1. 325.

- De employé d'une manière extraordinaire et bien françoise (un maraud de valet), 11, 400.

- De, selon Vaugelas, ne doit jamais être séparé par un adverbe des compléments qu'il marque. Ainsi il blame cette façon de parler: De presque tous les casuistes. Il veut qu'on dise: de la plupart des casuistes. L'Académie, tout en lui donnant raison pour presque, fait remarquer que la règle de Vaugelas est trop absolue, et qu'on peut dire; une perte d'entiron 400 hommes, I, 445.

particule de est vitieuse  $\rightarrow$ , II. | vent vicieux,  $\rightarrow$  II, 400.

398. — De doit être répété après ou, II, 399.

- Il n'y a à dire que ou que de,

11, 393.

- De, sprès il y a de la honte; · à est beaucoup meilleur ·,

 De, doit se mettre devant l'infinitif, quand cet infinitif précède la locution c'est; Ex. « Il me semble que d'estre consolé de cette façon, c'est presque gagner autant que l'on a perdu . — · Cette remarque est essentielle pour la pureté de nostre langue, et non pas un simple rassinement dont on se puisse passer, II, 431.

2. De (préfixe). — Remarque sur les mots qui commencent par de ou des, II, 228-230. Voyez

Des.

Debiteur et non detteur, II, 294. Debrutaliser, mot fait depuis peu, heureusement inventé. II. 229. — Il est de Mm· de Rambouillet, II, 230.

Deçà, delà. — De l'emploi de ces locutions comme prépositions et comme adverbes, I,

384.

II, 151.

Décerner des honneurs, • bon , II, 398.

Découdre. — Préléril : décousit, et non *décousut*, II, 391.

Défalquer, e est un mot italien qui est barbare parmi nous ., II. 389.

Deformité et difforme, II, 481. Délice, au singulier, est une façon de parler très basse , I, 390. — Ailleurs il le déclare un barbarisme, II, 352.

Demain matin et demain au matin. • Tous deux sont bons .,

Demeurant (au). — • Ce terme a vieilli depuis peu. • II, 5.

- La triple répétition de la Demeurrer, pour rester est sou-

Demi-heure, et non demis heure, Ц, 56.

Démosthène, I, 33.

Demoiselle, et non damoiselle, I,

Denis d'Halicarnasse, II, 3/1. Dénombrements. — Comment ils se sont : en premier lieu, en deuxième lieu, en troisième lies, e puis, il faut diversiflet... On dit bien premièrement, secondement, troisiemement, mais après, on ne dit plus quatrièmement, cinquièmement, ni aucuns des autres nombres qui suivent , II, 407.

Dependre, depenser. — L'un et l'autre est fort bien dit (dans le mesme seus) , I, 388.

Dériver. — • Ce verbe est neu-

tre 1, II, 385. Depuis et non du depuis, I, 287. Dérivation des mots. — Verbes

formés de substantifs: • Vaugelas accepte affectionner, se passionner, et blame invectiver, ambitionner, occasionner, prétexter, so medeciner, I, 211. L'Académie française accepte invectiver, ambitionner, pretexter, ibid.

Des. — Remarque sur les verbes qui commencent par des: desbarquer, desgager, desvelopper, etc., II, 198. — Voyez De (préfixe).

Descouverts et descouverture (du nouveau monde). — • Les deux sont bons : (Vaugelas), 11, 224.— Le mot descouverture n'est pas français, selon Patru, Bouhours, T. Corneille et l'Académie, II, 225.

Dermarets de Baint-Borlin, I. 39.

Des mieux, · façon de parler très basse , I, 214.

Despit, adjectif, est mauvais, II,

DES PORTES, I, 70; II, 418. - DUPLEIX, I, 3; II, 105.

On lui doit le mot pudeur, II, 320.

Detromper. • J'ai veu venir ce mot à la Cour . II, 228.

Devers, mot vieilli. On dit vers, I, 285.

Devouloir, e pour dire cesser de vouloir, Malherbe s'est servy de ce mot... Il seroit à désirer qu'il fust en usage, 11, 228.

Diminutifs, . ne sont pas fort en usage dans nostre langue. - Vaugelas approuve islette, pour petite isle. — En général, on les adoucit avec l'épithète de petit, un petit livret, un petit oisillon ., II, 412.

Dire, dans le sens de prier, commander; Ex.: il m'a dit de faire, I, 440. — On dit : quoy qu'il die et quoy qu'il dise, II, 38.

· Discord pour discorde, ne vaut rien en prose, mais il est bon

en vers ., II, 234.

Donc peut se mettre au commencement d'une période. — Et donc a aussi été établi par l'usage. Néanmoins Vaugelas craint que cette dernière locution ne soit gascone, 11, 225. Chapelain la condamne comme un gasconisme. De même l'Académie, II, 226.

Dont, · particule très commode et d'un grand usage dans nostre langue , II, 30. — Son emploi pour d'où, II, 31, 32 et 33. - Dont se rapportant à la fois à deux substantifs, II, 31.

Doug est un mot excellent.

11, 403.

Doutes sur la langue. — • De quelle façon il faut demander les doutes sur la langue ., II, 286. — Des autorités en fait de langue, II, 284. — Que faire en cas de doute sur un mot. S'en abstenir, II, 280.

Duel, et non dueil, II, 230.

Bon, -el. — Des adjectifs terminds on see at on al (bel, been ; nouvel, nouveau), Il, 4. Riobours, pour travaille, i n'est

point françois », II, 404. Estoyable, « applique à des

choses excellentes . II, 62. **Blover les your vers le siel, lo**eutlon blämde par Vaugelas (gene lever les yeux vers le ciel), défendue par La Mothe Le Vayer, II, 222-3

Ellipses, suppressions ou omissions de mots , blamées

par Vaugelas, II, 416, 421.

Einder est excellent , II, 449.

Eminent. - Selon Vaugelas, il faut dire peril eminent, et non péril imminent, malgré l'étymolegie letine ; il y voit « un exemple de ce que l'usage fait souvent contre la raison es la remarque de Vaugeles est ap-prouvée par l'Accdémie, I, 24 et 411.

Emmy, • se vaut rien du tout à

escrire -, II, 437. Bussier et rempier. — Différence de sens de ces deux mote, I, 255.

1. En pronome, - Sur les locutions semblables à celles-ci : il en est des hommes comme des animaun ; il en sera de sa fidélité comme de ces choose, l. 366. - Divers empleis de en, pronom, II. 451.

2. En préparition. — Dans quels cas il faut metire ou ne pas metire en, l. 365, 369. — En travail d'enfant, et non au travail d'enfant, II, 430. - En table, pour à table, « ne vaut rien du tout », II, 481. — Es matme temps, of mak & means temps, ibid.

position d'après Vaugalas et le P. Bouhours, II, 183 et 184. · Ka no se doit pas mettre deux fole proche l'un de l'autre en une mesme periode .. Ц, 419.

En suite de quoy. — « Cette fa-cou de parter ne doit pes es-tre employée dans le beau

stils ., I, 266. Encontre (è l') de. — : Ca verba est purement du pelais en l'un de ses useges; car il en a deux, en l'un desquels il est préposition, et en l'autre com-

me adverbe . 1, 393.

Bacore. — . Il faut tous jours dire encore, et jamais encor ni encores. Exception pour en-cor en poésie, I, 395.

Encore bien que, pout encore que, e est berbere :, 11, 246. Endross. — Can fucone de parler, en mon endrois, à l'endrois d'un tel, ne sont pas du beau langage. On dit envert .,

I, 434. Enterdir, mot blâmé par Vau-gelas, bien qu'il prédise sa prochaine adoption, II, 414.

*Entacké.* — . Ce mot est dans la bouche de tout le monde. mais il est extrêmement bas ., II, 326.

Battriner, at non interiner, II. 416.

Barenllir, — Vaugeles préfère visillie, II, 420.

Rescoçues, le plus grand de tous les vices contre la net-teié : Il, 367. Br ou é à la fin des substantifs :

on dit semper et soupe, manger et mange; le desmester vaut mieux que le desmeste; on dit la procédé et non le procéder, I, 254.

Briger, met approuvé par Vetgeles, et défendu contre quelques etteques, II, 409.

- Divers emplois de cette pré- Es pour sur. . Cette pertieule

est bannie du beau langage . | I, 277.

Eschapper, • a trois régimes différens pour une mesme signi-

fication ., II, 19.

Esclavage est beaucoup plus usité que esclavitude , mot que « Malherbe disoit et escrivoit souvent , II, 124.

Espagnole (langue). — Mots ou tours français tirés de l'espagnol, II, 298, 388. — Tour espagnol blamé par Vaugelas, 11, 452.

Estimation, estime. Mots à distinguer, II, 427.

Estrange, estranger, mots à distinguer, II, 427.

Estre (le verbe). — Il est, il n'est, pour il y a, il n'y a, II, 19-21.

- Estre avec pour; Ex. ils estoient pour avoir encore pis. · Cette façon de parler est françoise, mais basse , II, 27.
- · Verbe substantif mal placé · (Ex.: et sut son avis d'autant mieux receu). « C'est | escrire à la vieille mode, II, 27.

- Estant, pour ayant esté, 11,

Et. - Si dans une mesme periode on peut mettre deux participes ou deux gérondifs, sans la conjonction  $et \cdot 1$ , 315. — On peut mettre au singulier le verbe qui a pour sujet deux substantils synonymes, I, 35f.

- La conjonction et répétée deux fois aux deux membres d'une mesme période, II,

119, 433.

Eu et non eü (participe du verbe avoir), 1, 433.

Eviter, « régit l'accusatif et non le datif +, 1, 389.

Exactitude, et non exacteté, I, 377. exaction, Exceller, est un verbe neutre. et non pas actif , II, 424. Excogiter, . ne vaut rien ., II.

482.

Exercite, pour armée, est un bon mot françois , II, 445.

Expédition, c'est-à-dire · voyage de guerre en pays éloigné .. - Vaugelas, sans blamer ce mot, qui commençait à se répandre en ce sens, est d'avis d'ajouter le mot militaire : une expédition militaire, II,

F au lieu de ph. — Vaugelas blâme ceux qui mettent fau lieu de ph dans les mots tirés de mots grecs où il y a un φ, I, 337.

Face, no s'emploie que dans quelques phrases consacrées, I,

134.

Facon. — De façon que, e locution peu élégante. II, 160. Faire. — Locutions diverses formées par ce verbe:

- Faire mourir. — Vaugelas blame la locution fut fait mourir, pour dire fut execute

à mort, I, 394.

- Se faire fort de ; locution in-

variable, I, 22, 444.

- Du verbe *faire* employé pour éviter la répétition d'un autre verbe, II, 264, 266.

- Ne faire que..., ne faire que

de, 11, 390.

Faisable. — Sens et emploi de ce mot, II, 228.

Faix. — Mourir sous le faix des playes, est fort bien dit ... II. 385.

Fallacieux, e ne vaut rien ny en prose ny en vers , II, 390.

Falloir, faillir. — Peu s'en est fallu, I, 421.

Faner, fanir, fener. - Ces

trois mots sont bons. Mais faner est encore plus usité que les deux au-

tres •, 11, 385.

Fatal. - · Ce mot le plus souvent se prend en mauvaise part...; mais il ne laisse pas de se prendre quelquefois en bonne part ., II, 193.

Faute de, à faute de, par faute de. — · Tous les trois sont bons, mais le meilleur c'est de

dire faute de , II, 202.

Favori, non favorit, malgré l'é tymologie italienne favorito. II, 391.

Fe, pour phe; orthographe déjaproposée au xvii siècle et blàmée par Vaugelas dans les mots tirés du grec, 1, 202.

Feliciter. — • Aujourd'huv nos meilleurs escrivains usent de

ce mot , 1, 346.

Femmes. — Voyez Langue.

Feu. — Brûler comme le feu. comme un feu, comme feu. Ce dernier est bas . II, 395.

Feu, pour défunt, est indéclina ble, 11. 394.

Fier (se) a, en, sur, II, 315.

Fil d'archal écrit fidarchal à tort, et même fil de richar, II. 121.

Fin. — A celle fin que, à icelle fin, pour à icelle fin, locutions blàmées par Vaugelas, II, 427.

Flandre ou Flandres, I, 19. Florissant, fleurissant, II, 203. Fol, mol, col, se prononcent fou.

mou, cou. 1, 68. Fond et fonds. — • Ce sont deux choses differentes , II, 35.

Force. — Il faut dire : il es' force, il lui fut force, et non c'est force, ce lui fut force, II.

Formules de politesse. — Voyez Lettres. — Des mots Monsieue et Monseigneur, et de leu: place dans le discours, I. 329, 333.

également | Fors, pour hors, hors-mis, e est aujourd'huy tout à fait banni de la prose, I, 398.

> Fortune, est bas dans la signification de malheureux , II, 175. • Ce mot n'est plus du tout en usage dans la signification de malheureux • (Academie), II, 176.

> Fournir. — • Il a trois constructions différentes 🧃 I, 437.

> Française (langue) comparée aux

autres. 1, 48.

· Qu'on ne reproche point à la langue françoise sa pauvreté; car c'est bien souvent celle des mauvais harangueurs ou des mauvais escrivains et non pas la sienne. Elle a des magazius remplis de mots et de phrases de tout pris, mais ils ne sont pas ouverts à tout le monde... , II, 290.

- Voyez usage, Cour, peuple, autheurs, honnestes gens, néologisme, pureté, notaire (stile

de).

Façons de parler très étranges et très françoises tout ensemble (se louer de guelqu'un, s'attaquer à quelqu'un, etc.), H, 240, 251.

Tournures contraires à la grammaire et à la raison, et cependant très françoises, II,

452. et passim.

- • Ces deux grands maistres de nostre langue, Amyot et

Coëffeteau , II, 372.

- Défauts de nostre langue : Quelques-uns ont remarque ceux-cy, de joindre deux contraires ensemble (bien mal. beaucoup moins, etc.), II. 387. Frapper avec un régime direct. et frapper sur. - Différence de sens de ces deux locutions, non vue par Vaugelas, établie par l'Académie, II, 327.

Fratricide. — • Ce mot n'est pas

françois ., II, 22. - Chape- Genre des noms suivants : sage, lain accepta os néologisme; l'Académia le coudemne comme Vaugelas, Il, 22.

Fronds at non pas fonds, I, 83. Fuir. — · Si fuir a l'infinitif et aux preterits defini et indefini de l'indicatif est d'une syllabe ou de deux, : -- Vaugelas est pour deux syllables, Patru et l'Académie pour une seule, II, 178, 182. - Proponciation de

ce mot, II, 482.
Fureur, fure. — Différence de sens de ses deux mote, II,

172.

Futur. -- Ce mot : est plus de la poèsie que de la bonne prose -, II, 192.

Galant. - Diverses significations: 1º de ce mot employé et comme substantif et comme adjectif; 2° du mot galand; 3° de l'adverbe galamment. Remarque étendue de Vaugeles, evec observations nom-breuses de Patru, et résumé de l'Académie française. Il. 208, 211.

Galimathias (ce qu'on appelle le), I. 211.

Gallicismes. — Voyes Française (iangue).

Gangreine et non congreine, II, 61.

Garde. — Be donner de garde, plutôt qua se donner garde, II, 425.

Garder, pour empereher, · fort douteux , II, 425. Garrote, II, 424.

Gescons (les), « ont accoustumé de faire actifs plusieurs verbes neutres, comme quand the dinent ancellar tous les antres, tomber de l'eau, tomber quelqu'un, oto. ., II, 424.

H, 444; abiame, H, 457; abainthe, H, 306; affaire, I, 386;
aigle, I, 497; amour, H, 407;
anagramme, I, 85; automae,
H, 354; cymbale, H, 67; comté, H, 75; date, H, 29; délice,
I, 390; doute, I, 407; duché,
H, 71; ébène, H, 78; épigramme, I, 93; épisode, II, 67, 68; épithalame, I, 94; épitaphe, I, 94; épithète, I, 185 et 260; équivoque, I, 85; erreur, I, 225 et II, 285; espace, II, 226; estude, I, 309; evesché, II, 74; exemple, 1, 429; foudre, I, 408; fourmi, I, 407; gens, II, 191; hémistiche, II, 87; horoscope, I, 94; intervalle, II, 226; intrigue, I, 990, intervalle, II, 226; intrigue, I, 220, ivoire, II, 78; limites, II, 422; maxime, I, 141; men-songe, I, 97-98, II, 483; navire, I, 234; offre, II, 416; angle, 422 ; oratoire, II, 67; ordres (au pluz.), II, 70; muvre, I, 97-98; ouvrage, II, 170; periode, I, 184, plaur, II, 146; poison, I, 97-98 et II, 308; poste, II, 237; pourpre, I, 16; préface, I, 140; réguelisse, II, 132; relatche, I. 97-98; rencontre, I. 74; reproche, I. 97-98; the risque, II. 122; tymbele, II. 87; ulcare, II. 80; voile, II. 188. féminin , II, 410.

Gérondif (du) en français, Ex.: il es disant, I, 313. - En do-

vant le gérondif, Ex.: en fas-sant, I, 315.

- De la situation des géron-dits estant et ayant :, II, 295.

Gestes. - Co mot au pluriel, pour dire les faits memorables de guerre, commence à s'apprivoiser en nostre langue .. II, 176. – • Ce mot a visili • (Académis), II, 177. Grav (M.), de l'Académie, I, 39, I, 233; II, 423, 460.

Glisser, employé par Malherbe HABERT. — Voyez CERISY. dans le sens de se glisser; Vaugelas préfère se glisser, II, 423.

Godrau, évêque de Vence, II, 40, 217, 371, 389.

GOMBAUD (M. de), II, 217; II, 305, 376, 402, 424, 430, 460. Gomberville (de). Son Po-

lewandre cité, II, 420. — Sa haine du mot car, II, 462.

Grace. — On dit gagner bonnes graces, et non gagner la bonne grâce, I, 390.

- Graces à Dieu, et non grace à Dieu, II, 407.

Gracieux. — Ce mot ne me semble point bon, quelque signification qu'on lui donne. • Cependant Vaugelas accepte mal-gracieux, 11, 306.

Grand. — • Quand il faut dire grande devant le substantif, ou grand' en mangeant l'e,

I, 277-279.

Gueres. — On dit gueres et non de guares, qui ne se dit que quand une quantité est comparée avec une autre, Ex.: elle ne la passe de gueres, 1, 404. — Guere et gueres, 11, 15.

# H

H aspirée ou consonne, et h muëtte , I, 326-321. — • Reigle pour discerner l'à consonne d'avec la muette . I, 322-324. - H non aspirée, et cependant comptant comme telle dans huit, huitième, huitain, 1, 152.

- • De l'h dans les mots composez , I, 324. — Comme il faut proponcer et orthographier les mots françois venans des mots grecs dans lesquels rations ., I, 325, 341.

H non aspirée dans kalte, II, 335.

Hair. — Sa conjugaison, I, 75. Halte ou alte. — Vaugelas se prononce pour alts (fairs alte,

etc.), II, 334.

Hampe, I, 19. — On dit kampe et hante, mais hampe est incomparablement meilleur plus usité, II. 336. — Déjà hante n'était plus en usage du temps de Ménage et de T. Corneille, II, 337.

Héros, héroine, heroique; pronon-

ciation de l'h, 1, 51.

Hésiter, avec h aspirée, d'après

l'Académie, I, 53.

Hirondelle, — • On dit groudelle, hirondelle, et herondelle, mais herondelle, avec un e, est le meilleur 🕠 (Vaugelas). — Patru et La Mothe Le Vayer préserent arondelle. L'Académie déclare que hirondelle : est le seul des trois qui soit présentement en usage , II, 292-**293.** 

Honnestes gens, leur langage, l.

26.

HORACE, I, 37; II, 352. Horrible, · appliqué à des choses excellentes ., II, 62.

Hors mis, 1, 398. Humilité. — · Sens purement chrestien de ce mot en nostre langue , I, 373.

## I

Iceluy, icelle. — · Cosont les plus mauvais mots et les plus bar-

bares , II, 418.

— ient. — Prononciation de cette terminaison dans les mois ingredient, expedient, inconvenient. escient, I, 89. — Sa prononciation dans chrétiente, 1,90. il y a une ou plusieurs aspi-[11. — Quoy qu'il arrive, quoi qu'il en soit, - , C'est ainsi qu'il faut dire, et non quoy

qui arrive ., I, 438.

Ц, 440.

Immoler (s') à la risée publique, phrase de Coëffeteau défendue par Vaugelas contre les critiques qui la blâmaient, I, 212.

Impardonnable, mot fait par Segrais, 11, 350.

Improviste (a l'), plus elegant que à l'impourveu, 1, 323.

Inaccoustume, pour non-accoustume, • ne vaut rien •, II, 420. Incendie, mot nouveau. En quoi il dissère du mot embrasement,

Incliner, et non encliner (de enclin), II, 9.

Incognito, mot invariable, II,

Inculquer, • ne vaut rien, et passe pour barbare ., II, 436. Inébranlé, « ne vaut rien », II, 443.

Infinité. — Une infinité de... (avec un substantif au pluriel) • régit le pluriel •, 1, 108; II,

Infinitifs. — Trois de suite e ne sont pas tousjours vicieux ., 1, 238.

Ingénieux et ingénieur, cont deux , II, 413.

Inonder sur... — Façon de parler d'Amyot et de Coëffeteau, non blamée par Vaugelas. — L'Académie n'admet que inonder avec un régime direct, II, 327.

Innombrable, et non innumerable, qui « se disoit du temps du cardinal du Perron et de M. Coëffeteau , I, 383.

Insidieux, approuvé avec quelques réserves, I, 107; blâmé par Patru, Chapelain et l'Académie, I, 107-108; approuvé par Ménage, ainsi que *insidia*teur, insidiatrice, I, 108.

Insigne (adj.), excellent mot françois, II, 483.

Imaginer (s'), et non imaginer, Instigation, peu élégant selon l'Académie. Vaugelas dit « s'en estre servi pourtant dans son Quinte-Curce , II, 413.

> Insulter. • Ce mot est fort nouveau, mais excellent ., II, 320. Interceptes ou interceptées (lettres), • ne vaut rien •, 11, 438. Interrompre « est excellent », 11, 480.

> Intrépide : ne vaut rien ., II.

Italiennes (façons de parler), II, 249, 375, 389, 391. — Un italianisme reproché à Malherbe. II, 404. — Un italianisme approuvé par Vaugelas, II, 467.

# J

Jamais plus, locution italienne approuvée par Vaugelas, I, 284.

Jardrin pour jardin e est un mauvais mot , IL, 402.

Je. — · De la première personne du présent de l'indicatif, devant le pronom personnel *je* , I, 343. — Je, après un verbe, ne se met jamais au commencement de la période, 11, 438.

Jeux de mots (sur les); Vauge las ne les blame pas, mais conseille de n'en pas abuser, I, **268-270.** 

Jumeau et non gemeau, excepté pour le signe du zodiaque les gemeaux, 11, 174.

Jusques et non jusque, selon Vaugelas, I, 77. — Jusque ad-mis par Ménage, T. Corneille et l'Académie, I, 77.

Jusques à et jusqu'à, admis tous les deux par Vaugelas, I,

Jusques à aujourd'huy ou jusques aujourd'huy. Opinions pour et contre ces deux locutions, II, 301-305.

L

L redoublé dans paralelle, modelle, fidelle, I, 193.

La pour le (dans les phrases comme celle-ci : Êtes-vous ma-lade? Je la suis), blâmé par Vaugelas, I, 87.

Là où, pour au lieu que, locution fréquente chez Amyot, blâmée par Vaugelas, Th. Corneille

et l'Académie, I, 115.

Laisser. — Vaugelas blâme les abréviations lairrois, lairray, pour laisserois, laisseray, I, 210.

Landy, landit, II, 297.

Langage employé au pluriel par Malherbe. Emploi douteux, selon Vaugelas, II, 423.

Langue. — Voyez française (lan-

gue), stile, poésie, etc.

Que, dans les doutes de la langue, il vaut mieux pour l'ordinaire consulter les femmes et ceux qui n'ont point estudié que ceux qui sont bien sçavans en la langue grecque et en la latine , II, 284.

Le, pronom relatif oublié , I,

— Les pronoms le, la, les transposez, I, 96.

- Le pronom relatif le, devant deux verbes, qui le regissent. Il faut dire : envoyezmoy ce livre pour le revoir et l'augmenter, et non pour le revoir et augmenter, II, 232.

— Emploi ou suppression du pronom *le* dans certaines

phrases, II, 425.

Le quel, la quelle, sont rudes pour l'ordinaire, et l'on doit plustost se servir de qui , I, 207-210.

Légèrement armez et armez à la legere. — Vaugelas accepte les deux, I, 270.

Lettres. — Remarque sur quel-

ques formules de politesse en usage dans des lettres, I, 230, 270; II, 266, 329, 333.

Liberal arbitre, blamé, pour libre arbitre ou franc arbitre,

1, 174.

Libéralité • ne se peut dire de l'inférieur au supérieur •, II, 401.

Lierre vient du latin hedera, II, 298.

Lieutenant général des armées, et non dans les armées, II, 411.

Lignes. — Ces lignes, pour cette lettre, blamé, II, 408.

Limites est feminin, et ne se dit guère qu'au pluriel , II, 422.

Loin de, ne doit pas se dire en prose, • où il faut tousjours dire bien loin de >, II, 59.

Loisible. — • Ce mot sent le vieux •, I, 380.

Loisir, vient du latin otium. II, 298.

Long. — On dit le long de la rivière; mais on ne dit plus du long, au long, I, 282.

- La locution tirer de longue est blûmée par Vaugelas, qui accepte tirer de long, mais préfère tirer en longueur, II, 296.

Longuement • n'est plus en usage à la Cour... On dit longtemps • (Vaugelas), I, 130. — En quels cas il peut se dire encore (Académie), I, 130.

Lors, avec un génitif, n'est guero elegant, I, 206.

- Pour lors et pour l'heure.

Dans le beau stile il faut dire pour lors , I, 323.

— Lors et alors, I, 360-363; II, 408.

Lui. — Vaugelas blame les locutions comme lui aller audevant; on doit dire: aller audevant de lui. II, 76.

L'un et l'autre, se met avec le singulier et avec le pluriel, I,

234

Zues, luoure, mota à distinguer, | II., 420.

Macnova, excellent grammai-ries e, II, 457.

Magnifier, mot approuvé par Vaugeles, bien qu'il mence à vieillir, I, 228. COUR-

Moint, maintefuie, mola nigna-lés comme vicillie et ne pou-

vant être employée qu'en poé-sie, I, 252; II, 410. Mais. — N'es pousoir mais, façon de parler ordinaire à la Cour, mais bien basse pour s'en servir en escrivant ., selon Vaugelas, I, 240, très-françoise et très-naturelle, celon Ménage, soid.; familière, selon l'Académie française, I, 241.

Mass que, pour quand, mot bes, et qui ne s'escrit point dans le beau stile . (Vaugelas, I, 268); — : façon de parler qui ne doit estre receue dans sucun stile + (Acad. Jr. Ibid.) Maistres en la langue, I, 45,

Maistree en la langue, I, 45, 111, 163, 445.

MALEEREE, I, 47, 60, 101, 107, 108, 111, 112, 163, 182, 183, 227, etc., etc.; II, 40, 91, 134, 144 (note), 146, 212, 214, 258, 291, 295, 297, 369, et surtout tome II, à pertir de la p. 375, Nouvelles Remarques.

- De son opinion qu'il fallait, pour la langue, en deferer à la populace . II, 284, — Mota signalés comme du cru de

son pays . II, 376, 377. contribué à la pureté de la langue, mais n'e jamais connu la netteté du sule, soit en la situation des paroles, soit en la forme et en la masure des périodes , II, 361. — Exemples de manques de netteté dens le style de Malherbe, II, 405; de locutions basses, II, 426.

- Avertit Coeffeteau que cons est hors d'usage, II, \$26, - Se pièce des Lermes de seint

Pierre, e indigne de tenir rung permy see autres poèmes e, II, 444.

Maitraiter, di mai, II, 423, distinct de troiter

Mdues, e mot tousjours massulin et tousjeurs au pluriel ., I, 378.

Manière. — De manière que, locution peu élégante . II. 160.

Maatment, et non maniement, U., 432.

Manor, II, 146, MARTIAL, I, 154.

Massacre, i no as dit pas si pro-prement d'une soule personne

que de plusieurs », II, 489, Matinous, matinal, matinier. — De l'emploi de ces mots, I, 253.

Massais, e no so mot jamais immédiatement après le sub-

stantif ., II, 432. Manage, cité dans les notes de T. Corneille, I, 4, 58, 62, 76, 77, 81, 85, 92, 94, 98, 106, 132, 142, 180, etc., etc., II, 82, 103, 105, 195, 197, 201, atc., etc.

Mercredy doit, solon Vaugelee, s'écrire et se propencer me-credy, II, 147. — Avis con-traire de Patru et de l'Académie, II, 148.

Methuy, des meshey, locutions vicilities, I, 285,

1. Mesme, s'accorde avec le pro-

façon de parler très-mauvaise. 11, 190.

2. Mesmes et mesme, adverbe; - mais masme of mais aussi, I, 79-81. — L'Académie préstre mesme & mesmes, I, 81. — On sorit de mesme et jamais de mesmes (T. Corneille), I, 81: [Vaugelas, qui avait d'abord écrit de mesmes, le donne comme faute à corriger dans son Erratum],

- Mesmes, et sos mesmement, qui passoit desja pour vieux, il y a plus de 25 ans . 1, 384.

Mettre pous demeurer, rester, – · Ne mettez gueres : — facon de parler françoise, mais basse •, II, 171.

- Mettre bas les armes, se dit mieux que mettre les armes bas, II, 381.

MÉZERAY, II, 424.

Mien, tien, sien ne s'emploient plus dans le sens de man, tan, son, 11, 64, 452. — Capendant il accepte la locution à la mienne volonte, II, 452.

Micus. - . A qui mieup mieus. Cette locution est vieille et basse. Il faut dire & f'envy >, 1, 359.

- *Voyez* des mieux.

Mille pour beaucoup, blamé par Malherhe, approuvé par Vaugelas, II. 458-459.

Mine. — Plein de bonne mine, pour plein de majesté, locution blamée par Vaugelas, II, 420. Minuit (sur le), et non sur la

minust, 1, 158.

MITON (M.), I, 4. Mollir, amollir, Leur distérence,

II, 455.

Mon, ton, son, au masculin devant un substantif séminin commençant par une voyelle,

— M'amie, m'amour. Bur cette locution, II, 42-44.

Monde (un) dans le sens de infi-

nité; locution acceptée par Vaugelas, blamée par l'Académie, I, 280.

- Monds, avec la pronom possessif, dans le sens de domestiques, de troupes, est un « terme bas 1, 1, 281,

Monosyllabes; peuvent so mettre plusieurs à la suite, I, 223.

MOTHE LE VAYER (LA), I, 1, 3, 28, 36; II, 79, 90, 103, 212, 219, 221, 223.

Mourir, sa conjugaison (Asadémie), I, 101.

# N

Naguere et nagueres, et non pas n'a-gueres , II, 15.

Naulis, vaut mieux que naulage, II, 420,

Naviger, d'après la cour et : tous les bons autheurs : naviguer d'après les gens de mer. Le premier prefere su second par Vaugeles, I, 143, par Th. Corneille et l'Académie, I, 144.

Négations. — Négation supprimée: N'ont-ils pas fait et ont-ils pas fait? L'un et l'autre est bon , I, 342; II, 293 (quelque usage de la négative se).

- Négation après le verbe sier,

I. 104.

- Ne plus ne moins e et non bas ny plus ny moins, du reste signalé comme hors d'usage, I, 101–102.

Néologisme. — Il n'est jamais permis de faire des mots . I. 35, 212. — Interdiction moins absolue, I, 39-40, -- Il approuve le mot pudeur, insulter, etc., qui sont récepts (Veyes ses mots). - Il cite comme auteurs malheureux de mots nouveaux Ronsard, Du Vair, etc., II. 352.

Netteté de construction, de style.

- Voyer style,

Nettir pour nettoyer, II, 443.

Nicod, I, 133; II, 16.

Nier. — Quand nier est précédé d'une négation, il peut être ou n'être pas privé d'une négation; une seconde négation est plus élégante selon Vaugelas, elle est nécessaire, selon l'Académie, I, 104.

Niger, nigerie, mots fort bas.

II, 438.

Noms propres. — Soit que les noms propres soient grecs ou latins, il faut les nommer et prononcer selon l'usage, I, 145-151.

— Noms propres terminés en en ou en an, I, 242.

- Noms substantifs. - Voyez

substantif, genre.

- De certains mots terminés en e séminin et en es. On dit tousjours Charles, Jacques, Jules, et jamais Charle, Jacque,

Jule, etc., • 11, 109.

Noms de nombre. — Vaugelas n'approuve pas qu'on dise Henri quatre, au chapitre neuf, et préière l'emploi de l'adjectif. — Henri quatriesme, au chapitre neuviesme, I, 215. — Patru, Ménage, le P. Bouhours et l'Académie française déclarent que l'usage a autorisé l'emploi des noms de nombre quatre, neuf, etc.

— Pluriel de vint, cent, millier, million... Mais mille n'a point de pluriel , II, 111.

Nonchalant, nonchalance, mots approuvés par Vaugelas; mais il juge vieilli l'adverbe non-chalamment, I, 389.

Notaire (stile de), I, 35.

Notamment, n'est pas du bel usage; il faut plustost dire nommément, II, 64.

Nue, nuée. — Différence entre ces deux mots, II, 440.

Nu-pieds. — Jamais les bons autheurs ne l'escrivent (Vau-

gelas), I, 144. — On ne dit pus nu-pied, I, 144. — Chapelain écrit nu-jambe. Selon l'Académie, il faut écrire, nujambe, I, 144.

Ny devant la seconde épithète d'une proposition négative, I, 102. — Ny devant deux verbes (Patru). — Voyez ne plus ne

moins.

- Ny doit se répéter devant

divers noms, II, 438.

— Ny. — S'il faut le singulier ou le pluriel après la conjonction ny. Opinion de Vaugelas, de T. Corneille, de l'Académie française, I, 250-252.

### 0

Obeissance. — • Mes obeissances. Cette saçon de parler n'est pas française, elle vient de Gascogne •, II, 45.

Observance, ce mot ne vaut

rien , II, 407.

Offenser (8') contre quelqu'un, et non s'offenser de quelqu'un, II, 137.

On. — Si on et si l'on, I. 25, 63. — On, l'on, et t-on, I, 64. — En quels endroits il faut dire on, et en quels endroits l'on. I, 67. — Que devant on et devant l'on, I, 68.

— On, après le verbe est souvent élégant , II, 429.

Onguent pour parfum, blamé, II, 236.

Oi prononcé ai, I, 183-187.

Onze, onzième. — Plusieurs disent et escrivent le onziesme, mais très-mal. Il faut dire l'onziesme. I, 156. — Patru soutient qu'il faut dire le onzieme; le P. Bouhours accepte les deux; T. Corneille est de l'avis de Vaugelas; mais l'Académie française se prononce pour le onzième, 1, 157-158.

Orthographe. — • D'ordinaire on orthographie aimay-je, au lieu de aimé-je , I, 343. -Exacte au masculin, blamé par Vaugelas, 1, 377.

- Voyez oi, f pour ph, avec,

uvecque, aveques.

- Orthographe, orthographier; anomalie de la formation de ces mots, signalée par Vaugelas, I, 202.

Usté employé adverbialement, II,

- 1. Ou et eu. Vaugelas accepte trouver et treuver, etc., mais présère trouver, prouver, esprouver; il fait seulement remarquer qu'on dit pleuvoir et non plouvoir, I, 229. — Le son eu n'est accepté que dans pleuvoir par Patru, T. Corneille et l'Académie françoise, soid.
- 2. Ou, conjonction. S'il faut le singulier ou le pluriel après cette disjonctive. Opinion de Vaugelas, de l'Académie française, 1, 249-250.
- 3. Où, adverbe. • L'usage en est élégant, pour le pronom relatif , I, 173. — Vers où, locution condamnée par Vaugelas, 11, 50.

Oublier à, et non pas oublier

de 1, 11, 425.

Outrecuidance, outrecuide, mots peu goûtés de Vaugelas, II, 404.

Ouy. — • Ce mot veut que l'on prononce celuy qui le precede tout de mesme que s'il y avoit une h consonante devant ony, I, 382.

Ovide, I, 225; II, 278.

# P

· Pact ne vaut rien du tout; pacte est bon, mais paction est le meilleur , II, 77. —

· Pache pour pacte ou paction n'est point françois, II, 351. Je ne connais point pache, pour pacte · dit T. Corneille (II, 354), qui prouve qu'il ignore la langue de Montaigne: le mot pache se trouve dans Les Essais, livre 1, ch. vi. Pancher • est un verbe neutre •.

11, 444.

Panégyrique, et non pas ny panegerique, ny panigirique, ny panygérique, II, 382.

Par. — Endroit où cette préposition est présérable à avec, II,

384.

Par ainsi, pour ainsi, par entre, pour entre, par ensemble, pour ensemble, blamés par Vaugelas, I, 163; II, 430, 432.

- Par trop, pour trop, e ne vaut rien , II, 383.

- Par sus tout.— « Cette façon de parler est vieille • (pour pardessus tout), II, 307.

Parallèle, s'écrit paralelle au figuré, selon Vaugelas, 1, 19; I, 193. — L'orthographe est la même au propre et au figuré, selon l'Académie, I, 195.

Parce que et pour ce que. • Tous deux sont bons, mais parce que est plus doux et plus usité. (Vaugeles), I, 116. Chapelain présère pource que, Bouhours parce que, I, 116. — · Personne ne dit présentement pource que. . (Académie).

- · Il ne faut jamais dire par ce que en trois mots, à cause de la confusion possible avec

parce que, I, 172.

Parcourir, mot à éviter, II, 376. Pardessus pour superficiellement, • ne vaut rien •, II, 376.

Pardonner • ne se doit jamais mettre sans un cas qu'il régisse •, II, 416.

Pardonnable, • ne se dit jamais des personnes, mais seulement des choses , II, 349.

Parfeitement on infiniment avec | Passer se construit avec l'auxitrès humble, II, 266.

Paris, 1, 45, 49, 86. — Locutions parisiennes, II, 235, 417, etc.

- Voyez prononciation. Parricide, • ne se dit pas seule-

ment de celuy qui a tué son père •, 11, 22.

Parsemer, mot à éviter, II. 876. Part. — A part moy, • est fort bon •, II, 470.

Partant. - Ce mot commence à vieillit », 1, 360.

Participe:

- 1º Participe actif (participe présent). — Règles des participes actifs, IL, 152-159. Difficultée sur le pluriel de ces participes, surtout au féminin).

- Voyez gérondif.

- 2º Participe passif (participe passé). — De l'usage des participes passifs, dans les preterite ., I, 289-309. - Participe invariable après la locution adverbiale de la façon que, II, 83. - Règle du participe après la locution le peu de, II, 100. — Belle et curieuse exception à la reigle des preterits participes 1, 11, 270. — Observations et compléments de T. Corneille, II, 271-274. — Alle, au prétérit, comme il faut en user, II. **28**1-283.

Participer • régit le datif, et non le génitif ou l'ablatif . (On dit participer A et non de), 11, **4**74.

Particularité et non particuliarite, I, 115.

Pas, pour passage, a n'est en usage que pour exprimer quelque détroit de montagne », II, 318.

Pas et point. - Leur emploi, leur place dans la phrase, II, 426-131; II, 377.

- Suppression élégante de pas,

liaire *Are* ou l'auxiliaire accir, 11.474.

Passionaer, est un très mauvais mot 🧃 II, 33. — L'Acamie est de l'avis de Vaugelas, 11, 35,

Patru, I, 45, 49 ; II, 424. Peindre. - Be conjugation, II. 378.

Pellisson, I, 3.

Pencher. - Voyez pancher.

Pénitentiel, au pluriel péniten-ciano, II, 65. — De même, universel, au plufiel universaus, II, 66.

Périodes trop longues, II. 372. 381. - Viciouses en la cadence, on la rime, on la mesure, II, 483.

Perron (le cardinal du), I, 16,

101, 160, ets.

284.

Personne. — Les deux significations et les deux genres de ce met, l. 58. - Emplei de ce mot dans la locution en la personns de (avec un pluriel), II,

*Pew.* — Bens et émploi de la locution à peu près, I, 363-365. - Si pen pour se pen..., 11, 460. Peuple (le) n'est point le maistre de la langue, 1, 27, 46; II,

Peur pour de peur, crainte pour de crainte; locutions blamees par Vaugelas, T. Corneille et l'Académie ; défendues Patru, 1, 114.

Phrases (tournures), 1, 34. - On peut en faite quelquefois (é'esta-dire on creer), 1, 85.

Pièce. — Sur la locution fire pièce, I, 430.

Pierrerie e ne se dit jamais au

singulier 🕠 II, 468.

Piquer (se) do quelque chose, phrase encore trop

derne , II, 405.

Plaindre (se), de ce que (avec l'indicatif) ou, plus élégamment

se plaindre one (avec le sub-jonetif), II, 429.

Plaire. — Il platt, sulvi on non suivi de la préposition de, Ex. : La fevour qu'il vous a plu de me faire, su me faire : II, 51. — Selon Vaugelas et l'Académie, il faut exprimer de, quand il plait marque une volonté absolue : il faut le supprimer, quand c'est un mot de courtoisie, II, 52-53. — Sens de ce mot dans Pisise à Dien! Vous platt-il ? atc., II, 453.

Plier et ployer, Différence entre ces deux mots, II, 132.

Pluriel et non plurier, 11, 199. - Ménage préfère sincier, II. 201. - L'Académie se prononce pour pluriel, Il, 202. Pléonasme, I, 263.

Pleurer et plorer se disant. : Malu plearer est beaucoup meilleur et plus doux ., II, 476.

Pluriel après le peu de ..., II, 41, Plus, comparatif, peut estre mis avoc des substantifs. Ex.: plus homme de bien . II. 473. — Plus répété. « Sa place est au commencement des deux constructione de la période 🔩 II. 405.

— Pins tost, 1, 232, — Sa place dans la phrase, II, 379.
Pius part (la), — « La plus pert regit toujours le pluriel, et la plus grand'part régit toujours le singulier », I, 109. Possie (langue de la). — « Il

n'y a point de mot particulier en toute nostre possie françoise dont l'on ne se puisse servir en prose, que de gent su sin-guiler, et de maint, mainte... Notez que je ne parle que des tacte, et non pes de la phrase, qui peut estre al poétique qu'elle ne vaudroit rieu en proce : comme je ne parie I, 131-133.
point ansai de la transposition Perceir. — Je perce : est bequ-

des mots, qui d'ordinaire est très vicieuse dans la prose, et a fort bonne grace en vers quand elle est falte comme il faut..., : II, 415.

Point du tout : me cemble fort bon. Du tout point no me nomble point bon du tout :, Il, 397

Poitrine, eignalé comme hors d'usage, excepté en médecine. Ce mot sureit été condamné par Malherhe, d'après Chapelain, qui soutient qu'on peut l'employer sans scrupule. L'Académie est du même avis, I, \$3; L 133.

Pomponius Marchelus, 1, 40. Porter (se). - On dit so porter herstier ou pour herstier, II. 43t.

Portreit, « et non pas pourtrait ». II, 24.

Possible pour peut-estre, . Coux qui veulent secrire poliment ne feront pas mal de s'en abstenir ., 1, 248.

dete pour detecia, . no ma comble pas fort bon ., II, 375.

Pour répété deux fois dans une période ; & éviter. I. 119. -· Pour afin est hatbare, pour et à celle fin est insupportahie; pour et à scelle fin est le dernier des barbarismes ., II, 313. — Pour avec l'infi-nitif; cette préposition ne doit rien avoir entre elle et l'infihitif qui les sépare, si ce n est qualque particule d'une ou deux syllabes , I, 139. — Pour que, différents emplois de cette locution, 1, 72.

Pour ce, pour à cause de ou partent, blamé per Vaugelas, I, 162.

Pourpre, maindie, est mesculin;
— étoffe, est féminin, 1, 131.— Bst-il adjectif ou substantif?

coup mieux dit et plus en usage que je peux. Vauge-las, I, 142. — Chapelain condamne absolument je peux, I. 143. Th. Corneille le défend, surtout en poésie. L'Académie le proscrit, I, 143. — Conjugaison du verbe pouvoir !Académie, I, 101. — Pouvoir employé a la cour dans le sens de contenir. On ne l'escrit point dans le beau stile. I, 245.

Preallable (au), preallablement.
Nous n'avons guères de plus mauvais mots en nostre langue., II. 219.

Précipitément et précipitamment. Vaugelas accepte les deux, I, 270.

Préposition. — La préposition pour exprimée ou sous-entendue après le verbe enroyer.

L'un et l'autre est bon , II, 90. — Des prépositions à, arec, etc., marquant le régime indirect de certains verbes, II, 137, 149. — D'une même préposition employée en plusieurs sens dans une même phrase, II, 141.—Voyez à. de, près, etc.

Près et auprès. — Dissérence de l'emploi de ces deux prépositions; près du fleuve et près le fleure, II, 72.

Premier que, pour devant que; façon de parler ancienne. 1, 200.

Prendre. — Son subjonctif prenne, prononcé preigne par les courtisans, I, 143. — Il faut dire prit, princent, et non print, prindrent, princent, I, 183.

Près. — Remarque sur l'emploi des locutions à beaucoup près, à peu près, II, 423.

Préposition — Leur répétition n'est nécessaire aux noms (devant les noms) que quand ils ne sont pas synonimes ou équipollens (Vaugelas), I, 120.—

Omission vicieuse de prépositions. II, 416. — Distinctions des prépositions et des adverbes, de sur et de dessus, de sous et de dessous. I, 217: II, 338. — Voyez jusque, après, rers, etc. — « Reigle nouvelle et infaillible pour sçavoir quand il faut repeter les articles, ou les prépositions, tant devant les noms que devant les verbes », I, 347.

Présager et non présagier, II. 485.

Précoir. — Au prétérit, je précis. et non, je précus, II, 74.

Prier, et non supplier Dieu, I, 35. — On dit prier les dieux. et non prier aux Dieux, qui s'est dit autrefois, II, 137. — Prier à, ancienne forme de langage, II, 213.

Présent. — A présent, locution blamée par Vaugelas, comme n'étant pas de la Cour; T. Corneille et l'Académie déclarent que c'est un fort bon

mot , I, 34 et 359.

position employée en plusieurs PRIESSAC (M. DE), de l'Acadésens dans une même phrase, mie, II, 384, 391, 431.

Prochain, n'a ni comparatif ni superlatif, selon Vaugelas, I. 175; a l'un et l'autre, selon

l'Académie, I, 176.

Proches pour parents. Coëffeteau
• ne pouvait souffrir ce mot •;
Vaugelas ne se prononce pas,
I, 176. — Patru le déclare
• fort bon •, I, 176. — L'Académie ne le blâme point, mais fait remarquer qu'il ne s'emploie qu'au pluriel, I, 177.

Profonder, muuvais, pour appro-

fundir, II, 485.

Profusion, se peut dire en

bonne part ., II, 433.

Promener, tantost neutre, tantost actif, I, 76. — Ménage, T. Corneille et l'Académie n'admettent que se promener, I, 76.

# Pronoms:

- Personnel ; comme il faut le placer dans la phrase pour parler élégamment, II. 84. -· La suppression des pronoms personnels devant les verbes à très bonne grâce, quand elle ee fast à propos . II, 143. — Quand l'on doit répéter les pronome personnele . II, 382.

- Possessif, mis sprès le sub-stantif, I, 111; Remarque de l'Académie sur cette tournure,

– Démonstratif. — + Jameis ou ne doit user du pronom démonstratif avec la particule là. quand il est immédiatement suivi du pronom relatif est ou leguel . I. 446. — . Un certain usage du pronom demonstratif, et qui est nécessaire . II. 3. — Voyez celse, celle-cy. — Relatif (c'est-à-dire ici per-

sonnel) supprime sans raison (pour luy donner, an lien de pour le lus donner), 1, 16,

Releuf. Le pronom reletif (que, que) ne se rapporte ja-mais au nom qui n'a que l'article indéfini , II, 102, — . Il no se rapporte pes non plus è un nom qui n'a pas d'article, II., 10**3**.

- Voyes le ; la pour la ; ce qu'il vous plaire; on; personne; quelque; qui; que; quoy, ou, y, egs, je, quiconque, dont.

Prononciation i\* de la cour : Preigne pour prenne, vieigne pour rienne, I, 143, (Cotto prononciation est passée au bas peuple, d'après Th. Corneille, 1,143). — Prononciation identique de creyance et ceence, 11, 325. — Аї роцген, 1, 183. — · Durent sorxente ou quatrevingts ans on a prononce plus à la cour sans i, comme si l'on east eacrit per, Depuis neuf

ou dix ens, cels e changé -, l, 365. — « Toute la ville de Paris dit serge, merry et toute la cour. sarge, marry ., I, 391.

La cour dit guarer pour gutrir, 11, 483. — Vaugelaa blame ceux qui, à la cour, prononcent accemple, pour exemple, Il, 61. jardrin pour jardin, II, 402, fouir pour fuir, 11, 482. - 2º de la ville, des provinces:

 Dans les provinces de là Loire, on prononce sime-je, ou lieu de simé-je , I, 343.

— Toute le cour dit filleul, et toute la ville fillol, II, 25. -On dit dans plusiours provin-ces vefve pour veuce, II, 134. On prononce souvent à Paria quemencer pour commenrer, ajetter pour acheter, bur-reas pour sureas, arest pour arrest, II. 150; arresac pour arrenal, II, 206-7. - Les Gescons prononcent emirer pour admerer, les Parisiena adjouster pour ajouster, 11, 479; ayder an trois syllabos (a, y, der), Il. 480; merry pour marry, I, 391; Il. 483.

· 3º en général :

- Guerre, marque, et non guarir, mergue, etc., I, 391.

Madmoiselle, pour mademoiselle, 1, 240. — Mademoiselle et nou Mademoiselle ; « notre langue se platt à changer l's en s. - II, 483,

Il faut dire parfaitement at

non perfastement, II, 481. Er, à la terminaison de l'infinitif, prononce air, non-seulement en Normandie (+ c'est le vice du païs +), mais à Paris et à la cour, au moins dans le discours public, II, 163.

O: pour ei. 1, 183; II, 488. —On prononçait et on écrivait abeyer (aboyer), II, 375 (de même dans Le Dictionnaire de

Nicod).

— Il faut prononcer tomber et |non tumber, I, 162.

- • Deux mauvaises prononciations qui sont très communes, mesme à la cour . (cheuz moy pour chez moi, on-z-a, on-zouvre, pour on a, on ouvre), II,
- Arroser et non arrouser, etc., 1. 352.
- Portrait, chose, arroser, etc., et non pourtrait, chouse, arrouser, etc., I, 352; II, 24.

— Oust, ayder, et non a-oust, a-y-der, I, 441; II, 480.

— Duel et non pas dueil, II, 230. — Vais et non pas vois, comme prononçait le peuple de Paris, 11, 417.

- Remerciment et non remerciement: agrément et non agréement, 11, 136.

- On dit dans les vers payray, louray et non pas payeray, loueray, II. 136.

- Nonpareille se prononçait nonparelle; car Malherbe le fait rimer avec mortelle, 11, 431,

- h aspirée ou non aspirée dans heros, heroine, heroique, I, 51; - dans huit, huitiesme, huitain, I, 152.—Voyez onze, ouy.

- Au temps de Vaugelas, on prononçait faire halte sans aspiration (fair'alte), II, 335. - Secret et non segret, 11, 61.

— Vagabond et non vacabond (Vaugelas admet du reste, comme l'Académie, que l'on prononce cangreine pour gangreine), II, 61.

Acheter et non ajetter, 1, 433. — • Quandilfaut prononcer le D aux mots qui commencent par AD, avec une autre consonne après le D. Règles de Vaugelas à ce sujet, II, 164-166. Selon l'Académie, qui contredit ici Vaugelas, on ne pro- Provinces (les), I, 15, 46, 64, 99, nonce point le D dans adjudi- 105. — Mots et locutions de cation , II, 166.—Voy.II, 477.

– Fidarchal pout fil d'archal, II, 121.

Il liquide (c'est-à-dire mouiliée), dans gentille, fille, 11. 173. — Remarques de T. Corneille sur la prononciation du masculin (gents garçon; gentill homme). — Voy. pupille.

- Temple et non tempe (Voir le

mot temple).

Convent se prononce couvent, comme monstier, moustier, II, 283*.* 

- Berlan se prononce et s'écrit aussi brelan, II, 131.

Mercredy se prononce me-

credy, II, 147.

· On dit respondre sans prononcer l's, et correspondre en prononçant l's . II, 75. — Satifuire, satifaction pour satisfaire, satisfaction, I, 262.

Persécuter et non perzécuter, I, 204-205. — Quand s se présente comme z, t. II, 204-206.

« En nostre langue, on mange souvent des consonantes a la fin des mots, et surtout l's (par ex. grâces à Dieu se prononce grace à Dieu). On mange bien aussi nt à la fin des troisièmes personnes plurielles des verbes, et l'on prononce aiment autant comme s'il y avait escrit aime autant . 11, 408.

Propreté et non pas propriété, 1, 56.— · Je doute que *propretez*, au pluriel, soit bon ., 11, 384. *Prospérer* « est un verbe neutre,

et non pas actif , II, 381.

Prou, vieux mot, se dit en parlant, mais ne vaut rien a escrire •, II, 465.

Professe, ce mot est vieux et n'entre plus dans le beau stile qu'en raillerie . U, 123.

Proverbes, II, 375.

quelques provinces (Norman-

die, Gascogne, Bourgogne, etc.), I, 231-234; I, 356, II, 134, 149, 376, 377, 388, 423, 426, 443. -- Annonce d'une « liste à part des fautes qui se commettent en chaque province de France •, II 424, 459.

Provinciaux (les), I, 12, 14. Voyes Gascons.

Public, publique - sont tous deux bons pour adjectifs meacu-

hns ., II, 384. Pudeur, . beau mot, dont on ne s'est servy que depuis M. Des Portes, qui en a usé le pre-mier , II, 320.

Pupille et non pupil. II, 385. Pureté du langage, - Voyez

Qu'ainm ne soit, . une des facons de parler qui semblent dire tout le contraire de ce qu'on lour fait signifier ., II, 339.

Quant à moy et non quand à моу, І, 122.

Quant et moy pour acec moy, locution blamée par Vaugelas. Th. Corneillo et l'Académie; scceptée par Chapelain, I, 121-122.

Quant et quand, quant et quant moy pour dire aussitest, aussitost que moy, locutions blamées, 1, 123.

Quantesfois, peut s'employer en vers, mais non en prose, selon Vaugelas; ne peut s'employer ni en vers ni en prose, selon l'Académie, II, 214, — Blûmé, II, 388, 410.

Quasi, blumé commo un mot bas, 1, 82.

1. Que, pronom. — A quoi se rapporte que dans des phrases comme culte-ci : C'est une des plus belles actions qu'il ayt jamais faites. . C'est ninsi qu'il faut escrire, et non pes au sin-gulier qu'il aut jamais faite . , I, 256. Ménage croit qu'on paut employer aussi le singuher dans ces sortes de phrases. L'opinion de Vaugelas est approuvée par T. Corneille et par l'Academie française, I. 257-258. — Que, pour acec le-quel. avec laquelle, etc., blamé per Vaugeles, II, 467. — Que c'est pour ce que c'est, locution vieillie, I. 287.

 Que, conjonction, — Vaugeles biame les locutions a rricé qu'el fut, arried qu'il estoit, marri qu'il estoit, mais il approuve celle-ci Le mulheureum qu'il estort, I, 236. — Il blame la répétition de que « dans un mesme membre de periode ... II, 196. — Sa place dans la phrase, II, 379. - Que non pas; lucution approuvée par Vaugelas, biamés par l'Aca-démie, II, 215. — Que, devent l'infinitif, pour men à (n'avoir que faire), . est très français et très élegant , ll, 266 — · Que, après », et devant tant s'en fant, veut estre repeté , II, 267. — Que doit toujours se mettre après sans doute, quand un ss a précedé, Il 472.

Quelque, pronom ot edverbe, 1.

Quelque et quel que, 1, 231-233.

— On dit quel qu'il soit, et non tel qu'il soit, II, 137.

Quelque riches qu'ils soient, et nou quelques riches ... , 11, 56. Quelque choie, - . Ces doux mois font comme un neutre .. 1. 334. — Voyez Preface, p. 20, 11, 242-245.

Quelqu'un fait au pluriel quelques uns, quelques unes at non nelgu'uns, quelqu'unes, II,

Qui répété deux fois dans une période. « Ce n'est pas une faute , I, 118. — Séparé du substantif par un verbe, à éviter, II, 401, 440-442. — Répété plusieurs fois pour dire les uns, les autres; · façon de parler fort en usage, mais non pas parmi les excellents écrivains • (Vaugelas), 1, 120; blamée par T. Corneille, I, 121 ; approuvée par l'Académie, I, 122. — Qui employé à tort au commencement d'une période (latinisme), I, 166. – Règle de qui après un nom ou un pronom de la 1<sup>re</sup> et de la 2º personne, 1, 168. — Qui aux génitif, datif et ablatif ne s'attribue jamais qu'aux personnes ou aux choses personuifiées, I, 124. — Le voilà qui vient, et non qu'il vient, II, 46.

Quiconque. — • Quand on a dit quiconque, il ne faut pas dire

il >, II, 4.

Quinte-Curce, I, 167. — Fréquentes allusions de Vaugelas à sa traduction de Quinte-Curce, dans ses *Nouvelles Remarques*, 375 et suiv.

Quintilien, I, 31, 129, 220; II,

2; II, 81, 360, 370.

Quoy, pronom, d'un usage fort élégant pour suppléer au pronom lequel, I, 123. — Vaugelas va jusqu'à approuver des phrases comme celle-ci : le cheval sur quoy j'ai couru la bague, I, 126, phrase contestée par Th. Corneille, I, 127, mais acceptée après discussion par l'Académie, I, 128. — Quoy pour ce que, e ne vaut rien , II, 464.

Quoy que. Il faut quelquefois lui substituer bien que, par cu-

phonie, I, 174.

# R

RACAN, II, 46.

Rachet, que dit M. de Malherbe, pour rachat. • Je doute que rachet soit bon •, II, 385.

Rais (les) de la lune; ne se dit pas des rayons du soleil, I, 324.

RAMBOUILLET (Mme DE), allusions à, II, 230, 488.

Ramener, remener, remmener. Différents sens de ces trois mots, II, 394.

Rancœur pour rancune, n'est plus du bel usage, II, 412. Rapporter, reporter, remporter. Différents sens de ces trois

mots, II, 394.

Ravager est un verbeactif, et non neutre, comme le fait Malherbe, II, 398.

Réciproque, se dit proprement de deux, et mutuel de plusieurs. II, 113.

Réconcilier (se) avec quelqu'un, et non à quelqu'un, qui s'est dit autrefois , II, 137.

Reconvert pour recouvré; reconvrir pour reconvert. Vaugelas accepte reconvert, mais non reconvrir, I, 69-71.—Patru accepte les deux, I, 71.— T. Corneille et l'Académie condamnent reconvrir et reconvert dans le sens de reconvert, I, 71.

Redondances de mots, blamées, II, 392. Reguelisse (sic) est du féminin,

II, 132.

Reliques, aussi bon que restes.
dans tous les sens, II, 395.

Remerciment et non remerciement, II, 136.

Remporter la victoire, approuvé, I, 17.

Rencontre, blâmé au masculin, I, 74.— Cette phrase, aller à la rencontre de, pour dire aller audevant, quoy que très com-

mune, n'est pas approuvée de ceux qui font profession de bien escrire , I, 356. — Celle-ci, avoir à la rencontre, pour dire rencontrer, est encore pire , II, 112.

Répétitions. — · Nostre langue aime grandement les répétitions des mots, lesquelles aussi beaucoup à la contribuent clarté du langage 11, 401. Même remarque, II, 396. Répétition du substantif devant deux adjectifs contraires ou fort différens, II, 401.-Répétition d'une phrase, d'un mot dans une même page, II, 138, 139, 262 et suiv. — • Les conjonctions que, bien que, quoy que, encore que, ne doivent pas estre repetées dans une mesme periode •, II, 246, 472. — II faut répéter les articles, II, 253; les pronoms possessifs, II, 300; les prépositions, II, 316, 378, 393, 399; l'adjectif tout devant plusieurs substantifs, II, 341. — • Quand l'on doit répéter les pronoms per-sonnels , II, 382. — Voyez farre, que, si.

Reservation. — • A la réservation de. Cette phrase est barbare, il faut dire à la réserve

de ., I, 356.

Réservé : est indéclinable, com-

me excepte  $\cdot$ , II, 386.

Résoudre. — Sa conjugaison, I, 135. — Ce verbe peut être neutre et actif, I, 136.

Hessouvenance, e ne vaut rieu ., II, 390.

Resouvenir (se), pour considérer, songer, I, 201. — Blâmé en ce sens par l'Académie, I, 202.

Ressembler, avec l'accusatif, est vieilli; quelques personnes très sçavantes en la langue le souffrent en vers à l'accusatif, II, 258.

Restauration. est un mot à fuir, II. 396.

Rester, dans le sens de demeurer, blâmé comme une locution normande, I, 232.

Rétribution, pour récompense,

mot douteux, II, 398.

Rien, • ne se doit jamais mettre devant que ce que • II, 386.—
Des locutions : Rien autre chose. I, 437. — Il n'y a rien de tel, il n'y a rien tel. • tous deux sont bons •, I, 443.

Rimes. — Il faut avoir un grand soin d'éviter en prose les rimes et les consonances. Du génie de nostre langue sur ce point, I, 374-377.

Rimes à éviter dans la prose, II,

141, 483.

ROMAN DE LA ROSE, II, 208.

Ronsard, II, 71, 352.

Ruer, pour jeter, a ne me semble pas bon en prose, II, 386.

### 8

S. — Quand cette lettre se prononce avec le son dur; quand elle se prononce comme un z; I, 204-206. — A la fin des mots gueres, nagueres (on dit aussi guere et naguere), II, 15.

Sans point de... — Locution blamée par Vaugelas et par l'A-

cadémie, I, 267.

Sans dessus dessous, approuvé par Vaugelas, qui blâme sens dessus dessous, c'en dessus dessous, I, 113. — Chapelain est pour sens dessus dessous, I, 114 — L'Académie est de l'avis de Vaugelas, I, 114.

Savants en la langue. — Voyez

LANGUE.

Savoir. — De ce verbe, suivi d'un infinitif. I, 187.
SCALIGER (• le grand •), II, 105.

109. — Beau precepte de Scaliger, II, 280.

SEGUIER (Le chancelier), I, 7.

Sécurité, approuvé avec quelques réserves par Vaugelas, I, 112; rejeté par Patru et Chapelain, I, 112-113; admis par l'Académie, I, 113.

SEGRAIS (DE) a fait le mot impardonnable, selon T. Cor-

neille, II, 350.

SEISSEL (CLAUDE), traducteur

d'Arrien, I, 158.

Sénèque, corrupteur de la vraye éloquence, II. 278. — Sénèque le père, ibid.

Sentir · régit toujours l'accusatif ·, · c'est-à-dire un complément direct. On dit sentir le vin, et non pas sentir au vin, II, 466.

Septante, n'est français que dans cette locution: La traduction des Septante, II, 143.

Seraphin, II, 136.

Seriosité, « ce mot s'establira un jour ». Vaugelas le préfère à sérieux, substantif, I, 399. — Il est contredit par Chapelain, par Bouhours et par l'Académie française, I, 400.

Servir avec l'accusatif, et non servir à, comme s'en sert ordinairement Amyot et les anciens escrivains. II, 212;

II, 285.

Seul, suivi de qui, veut avoir l'article devant, II, 458.

Seulement pour mesmes ou au contraire, II, 122. — Cette locution, blamée par Vaugelas et par Chapelain, est déclarée hors d'usage par T. Corneille et par l'Académie, ibid.

Severus (Pomponius), I, 30.

- (Cassius), I, 30-31.

Si. conjonction conditionnelle; au lieu de la répéter, il vaut mieux la remplacer par que dans le second membre de la période, en mettant le second verbe au subjonctif, I, 137: — Il en est de même de quand, mais on ne change pas de mode (Th. Corneille), I, 137. — Si · mange · l'i devant, il, ils (s'il, s'ils), II, 77. Si pour si est-ce que, approuvé, 1, 138. Ces deux locutions sont vieillies (Académie). 1, 138. — Pour adeo en latin (ou plutot pour tam... quam) veut que après lui et non pas comme Ex.: en si bonnes mains que les votres, I, 138. — « Le que est meilleur, mais comme n'est pas mauvais. • II, 314. — Si *pour* adeo, doit être répété, II, 268. — Si pour aussi après une négation (Th. Corneille), I, 139. — Si pour avec cela, outre cela; est vieilli et bas. II, 176. — Si bien, conjonction, ne se dit jamais qu'il ne soit suivy immédiatement de que . 1, 17; II, 249. — Si que, locution blamée (pour tellement que), II, 160.

Sied (il). — Anomalies de la conjugaison de ce verbe, II.

321-324.

Sieger pour assieger • ne vaut rien. • I, 156.

Signe, signal. — Différence entre faire signe et donner le signal, II, 122.

Simples (mots) employés à tort pour les composés. Ex. : jaillir, tasser, sièger, froidir, pour rejaillir, entasser, assièger, refroidir, II, 328.

Soit que, ou soit... Locution préférée à celle-ci : soit que... soit que; I, 91. — Soit que... ou soit que, condamné, I, 91.

Solécisme (du), et exemples de

solécismes, II, 356.

Solliciter pour secourir, est du plus bas usage, (Vaugelas). I. 129, locution défendue par Patru, I. 129, condamnée par

1, 130. — Nouvelle remarque sur ce mot, expliqué par avoir soin de, et écrit soliciter, 11, 204-206.

Somme. — En somme « est vieux », I. 93. — Somme pour somme, blamé, I, 93.

Somme, pour sommeil, est bon à dire et à escrire, II, 449. Son pour leur, blamé, II, 456.

- · Autre remarque sur son, sa, ses · (dans quels cas il faut les employer, dans quels cas il faut mettre l'article avec les pronoms (ui, leur), II, 456.

Songer, pour penser; accepté par l'usage et par Vaugelas, I, 165.

Sorte. — De cette sorte et de la sorte. Dissérence de ces deux locutions, I, 84.

Sortir, est neutre et non pas actif , I, 104. — Employe avec être ou avoir (opinious de Chapelain, de Ménage), I, 106. - Sortir son effet, 11, 487.

Souloit.— • Ce mot est vieux >, 1, 388.

Soumission et non submission, 1,

Soupçonneux pour suspect est insupportable , II, 120, 485. Souper ou soupe, I, 19.

1. Souvenir, verbe. — · Je me souviens et il me souvient, nos bons autheurs en usent indisséremment, I, 265. — Ailleurs Vaugelas déclare que « leur faire souvenir n'est plus dans le bel usage, et que les faire souvenir est la nouvelle façon de parler ., Il. 63.

2. Souvenir (substantif) se dit en prose, souvenance en poésie, II, 459.

Souventefois. · commence à sentir le vieux et le rance. II,

**Souveraineté,** mot approuvé, I, 34.

Th. Corneille et l'Académie, | Soy, de soy. — Particularité relative à la construction de ce pronom, I, 275. — • Ce pronom démonstratif ne se rapporte jamais au pluriel, si ce n'est quelquefois avec la préposition

de 1, 11, 269. Stile. - Voir pureté du lanyage, construction. — De la pureté et de la netteté du style, 11, 351-373. — Autres remarques sur la pureté du langage, 1, 28-36. — • Certaine reigle pour une plus grande netteté ou douceur du stile , II, 309. — Raffinement de netteté de langage. 11, 389. — De la clarté, nécessaire dans les constructions. 11, 434, 440-442 (qui). — · Arrangement des mots, un des plus grands secrets du stile. II, 215-219. — Autres remarques sur la netteté de construction, I, 202, 241; II, 404, 439 (verbe actif). — Des négligences dans le stile, II, 138-142. - De la naïfveté du style, II. 140, 141. — Barbarismes de mots, de phrases, II, 222-224, II, 351. — · La plus grande de toutes les erreurs en matière d'escrire, est de croire, comme font plusieurs, qu'il ne faut pas escrire comme on parle 🕠 II, 289-300.— · Tout ce qui est bon à escrire, est bon à dire ; mais tout ce qui est bon à dire, n'est pas toujours bon à escrire, II, 415. — · La reigle est générale et sans exception que ce qui ne se dit jamais en parlant, ne se dit jamais en escrivant . II, 426.

Suader, · ne vaut rien ·, II, 449.

Substantif, — Voyez genre et les mots hampe, héroïsme, souveraineté, propreté, sécurité, presace, maxime — Substantif collectif employé comme sujet (Voyez une infinité, la

pluspart, la plus grande part, etc. — Deux substantils unis par avec ne régissent pas le pluriel, II, 463. — Substantifs venant d'une langue étrangère, invariables ou variables; observations de T. Corneille et de Ménage à ce sujet, II, 195. — • De certains noms que nous avons dans nostre langue, qui ont tout ensemble une signification active et une passive. II, 344. — On ne peut mettre de suite trois substantifs au génitif ou à l'ablatif (c'est-àdire précédés de la préposition de), II, 465.

Substantifier; remarque de Chapelain sur ce mot, forgé par

Vaugelas, II, 167.

Subvenir à et non survenir à, I, 104.

Suc. — Plein de bon suc, locution citée par Vaugelas, sans jugement, II, 420.

Succéder pour réussir, II, 246.

Suétone, I, 30-31.

Superbe est toujours adjectif, et jamais substantif, I, 92; accepté dans les matières de dévotion par Ménage, Patru, et l'Académie française, I, 92.

Superficie est meilleur que surface, II, 413.

Supererogation, supererogatoire, et non pererogation, etc., II, 429.

- Superintendant, et non surintendant, II, 413.

Supplicier, • ne vaut rien •, II, 457.

Supplier. — Il ne faut jamais dire supplier Dieu... Il faut dire prier Dieu... Il, 355. — Avis de La Mothe Le Vayer et de Ménage à ce sujet, I, 356. Supporter de est une construction purement françoise (supporter les uns des autres). II,

405.

Surplus (au), • n'est pas dans le bel usage •, I, 34; II, 106. — Réclamations de La Mothe Le Vayer et de Chapelain. — • Au surplus peut estre encore employé quelquefois • . (Académie), II, 107.

Survivre, regit le datif et l'accusatif tout ensemble. I, 267; II, 315. — Selon l'Académie, ce mot ne régit le datif que pour les personnes, I,

268.

Sus. — Sus pied, et non sur pied, II, 453.

Synonymes. — Tant s'en faut que l'usage des synonimes soit vicieux, qu'il est souvent nécessaire... Mais, comme c'est une erreur de bannir les synonimes, c'en est une autre d'en remplir les periodes , II, 275-279. — Les synonymes sont une des richesses de nostre langue , II, 410. — Règle sur l'emploi des synonymes, II, 446.

Syntaxe. — Voyez Constructions, Stile, et les diverses parties du discours, surtout verbes (modes), participes, etc.

T

TACITE, I, 189.

Tandis • no se doit jamais dire ni escrire qu'il ne soit suivi de que • (Vaugelas), I, 141. — Il en est de même de pendant, excepté dans la conjonction cependant (Académie), I, 142.

Tant. — Tant et de si belles actions. Cette façon de parler a je ne scay quoy de vieux et de rude. Tant de belles actions est incomparablement plus doux , II, 37.

Tant plus... tant plus, blamé. Il faut dire: plus... plus, I,98.

Tardité, mot employé par Mal-

mauvais • (Vaugelas, П, 421).

Tasser pour entasser • ne vaut rien , I, 156.

Taxer • n'est plus receu dans le beau langage, pour dire blasmer  $\cdot$ , I, 355.

Temple. — Vaugelas veut qu'on prononce et qu'on écrive ainsi le mot qui désigne « cette partie de la teste qui est entre l'oreille et le front . — L'Académie française est du même avis, I, 266.

Tel, • veut que après soy, et non pas comme, II, 385. — Tel qu'il soit, mauvaise locution, pour quel qu'il soit, II, 136.

Térence, I, 263.

TERTULLIEN · le grand ·, I, 48. Tesmoin (prendre à), I, 19, 21, 22. — A temoin se met toujours au singulier (Ex.: Je vous prends tous à temoin; témoins les philosophes de l'antiquite), II, 346. — Appeler à tesmoin, et non pour tesmoin, 11, 472.

Température, tempérament, dissérence de sens de ces deux

mots, I, 153.

· Tendrete ne vaut rien, tendreur encore moins; il faut dire tendresse . II, 466.

Tenir. — · Autant d'argent qu'il en peut tenir. Dette saçon de parler est bonne, II, 391.

Terroir, terrein, territoire. Différence de sens de ces trois

mots, I, 153.

Tomber est un verbe neutre, qui se conjugue avec l'auxiliaire

estre, II, 397.

Tous deux et tous les deux, II, 443. 1. Tout.— Quand ce mot est adverbe, quand il est adjectif: opinions diverses de Vaugelas, de Patru, de T. Corneille et de l'Académie française, I, 179-182.

herbe. Il me semble fort 2. L'adjectif tout, avec plusieurs substantifs . Il doit être répété devant chaque substantif, II, 431.

> - Tout ce que nous sommes, tout ce qu'il y a d'hommes, « façons de parler fort élegantes ., 11,

432.

Toute sorie et toutes sories. Vaugelas admet le singulier et le pluriel, I, 225.

Toutes et quantes fois, toutesfois et quantes. Ces saçons de parler sentent le vieux et le

rance •, II, 388.

- 3. Tout, adverbe, se joint à beaucoup de mots pour leur donner plus de force . II,387. - Tout de mesme. Divers emplois de cette locution, II, 340. — Tout ensemble, e se met toujours à la fin ou au commencement, et beaucoup mieux à la fin 🧃 II, 399. — Tout beau, pour tout doucement. Cette façon de parler ne vaut rien . II, 417. — Tout plein pour beaucoup, · Facons de parler usitée de la cour et des bons auteurs , II,
- Traistreusement : ne vaut rien... Il n'y a point de mot venant de traistre qui se puisse dire comme adverbe . II, 466.

Transfuge. • Ce mot est nouveau, mais receu avec applaudissement , II, 175.

Transir. Emploi de ce verbe, II, 435.

Travers. — Au travers et à travers. • Tous deux sont bons, mais au travers est beaucoup meilleur et plus usité. Ils ont

différens régimes , 1, 392. Très fort, pour beaucoup, est un mot tout à fait barbare. 11, 408.

Trestous, pour tous sans exception; cette locution · ne vaut rien . II, 470.

Triacleur, et non thériacleur (bien que le mot vienne de théria-

que), II, 132.

Tympaniser, est un mot de raillerie qui ne doit jamais estre employé en une matière sérieuse. II, 467.

### U

Un ou l'un, II, 437. — Un, nécessaire à exprimer en général après la préposition en, devant un substantif, II, 448.

Unir ensemble est fort bien dit;
plusieurs neantmoins le condamnent comme un pleonas-

me , I, 263.

Usage (de l'), son autorité souveraine. I, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 33, 38, 110 ct pré-

face, passim.

Le bon usage, I, 13. 18. Le bel et bon usage, I, 25-27.

L'usage déclaré, l'usage douteux, I, 18-22. — Le mauvais usage, I, 26-28; il « gaigne toujours si l'on ne s'y oppose », I, 49. — L'usage fait beaucoup de choses par raison, beaucoup sans raison et beaucoup contre raison, I, 24, 51; II, 81. — Des changements de l'usage; leurs limites, I, 36-38.

### V

VAIR (DU), II, 352.

Vais, va. — Je vais, et je va, I, 85. — Je vais, seul accepté par T. Corneille et l'Académie, I, 86.

Valant et vaillant, II, 57.

VALLE (LAURENS). excellent
grammairien , II, 269, 458.

Valoir, prévaloir, leur conjugaison (Académie), I, 100 et 101. — Valant pour vaillant,

blâmé par Vaugelas, 1, 99. Vénération, préféré à révérence, 1, 34.

Venir. — Son subjonctif vienne, prononcé vieigne par les courtisans, I, 144. — Vindrent et vinrent. Tous deux sont bons, mais vinrent est beaucoup meilleur et plus usité,

I, 182.

Verbes. — Vaugelas accepte que la première personne du singulier soit écrite sans s au présent de l'indicatif (je croy, je fay, je dy, je crain), et nou au parfait (je couvry, comme l'écrivait Malherbe); mais il déclare que « il est beaucoup mieux de mettre toujours l's dans la prose . 1, 226, — Pour l'Académie française, la suppression de l's n'est plus qu'une licence poétique, et elle ne l'admet pas au parfait, I, 229. - · Sil faut mettre une s en la 2° personne du singulier de l'impératif , 1, 319.

- Verbes en ir. Quand ils ont la syllable iss (des verbes vestir, revestir, sortir, ressortir,

etc., I, 369.

— Verbes en ier, aux deux premières personnes du pluriei de l'imparsait et du subjonctif, I, 198.

— Voyez aller; haïr; recouvert et recouvré; vesquit et vescut; vais (je) et vas; valoir pour vouloir; pouvoir; mourir; promener; sortir; résoudre; savoir.

Verbes. — Leur accord avec le complément ( le génitif du sujet ), le nominatif , 1,24.

Verbes après deux substantifs synonymes joints par et, 1, 351.
 Deux ou plusicurs pluriels suivis d'un singulier avec la conjonction et devant le verbe, comment ils régissent le verbe . II, 88, 471.

- Les verbes neutres peuvent facilement · passer en actifs ·, I, 104, 136.

– Du complément des verbes

servir, prier, II, 212.

 Certains régimes de verbes usitez par quelques autheurs celebres, qu'il ne faut pas imiter en cela , II. 137.—Voyez

aussi cas, prépositions.

- Modes des verbes: • (verbes qui doivent être mis au subjonctif, et non à l'indicatif, II, 92. — Emploi vicieux de l'indicatif pour le subjonctif, II, 402. — Emploi du subjouctif avec comme, de même que en latin avec quum, déclaré « fort élegant · par Vaugelas dans une phrase de Malherbe, II, 423. — Voyez plaindre (se).

- Verbes entrer, sortir, monter, descendre; avec quel auxiliaire ils se conjuguent, II, 161. – Réussir, quel est son auxiliaire, II, 211.

- • Le verbe auxiliaire avoir conjugué avec le verbe substantif, et avec les autres ver-

bes •, II, 187.

- Temps des verbes: • Si, dans le stile historique, on peut narrer le passé par le présent, ou seulement par le prétérit , 11, 185.

- Remarque sur les verbes qui commencent par de ou des (desbarquer, desgager, desvelopper,

etc., etc.) II, 198-228.

Sur quelques verbes réfléchis (se louer de, s'attaquer à, etc.) II, 240-251.

Vergogneuw. • Je doute qu'il soit bon. Vergogne est plus supportable, surtout en vers. 11, 435.

Vers dans la prose; défaut grave, selon Vaugelas et Patru, I, 188-191; rencontre seulement à éviter, selon l'Académie, I, 192. — Vaugelas, ailleurs, dit qu'il faut seulement | Voiture, I, 122, 139; II, 58,

éviter « d'en faire trop souvent , II, 139.

Vers, envers. — Différence de ces deux prépositions, II, 79. Vertu, modération, continence, 11, 435.

Vesquit et vescut, Vaugelas accepte ces deux formes, I, 20, L'Académie française **19**6. n'admet que la seconde, I, 197.

Veuve ou veufve, et non vefve, · comme on dit en plusieurs provinces de France, I, 134. Vieil, vieux. — · Tous deux sont bons, mais non pas indifféremment... , II, 83.

Vieillir, e est seulement neutre , II, 413.

Villon, II, 206.

Vingt et un. — · Si après vingt et un, il faut mettre un pluriel ou un singulier , I, 246.

Viol, • qui se dit dans la cour et dans les armées pour violement, est très mauvais . II. 136. L'Académie remarque que ce mot est encore en usage.

VIRGILE · l'incomparable ·, l,

Vitupere • n'est guere bon •, vituperer · no vaut rien du tout , II, 135.

Voir pour tascher, • se dit et ne s'escrit pas 🕠 II, 437.

Voire mesme, • ne se dit plus à la cour, non blàmé cependaut. par Vaugelas, I, 110, ni par Patru, I, 111; rejeté par Th. Corneille et l'Académie, I, 111.

Voire, voirement, sont fort bons l'un et l'autre , 11, 438. Voise pour aille, e mauvais mot que le peuple de Paris dit.

II, 417.

Voisin, n'a ni comparatif ni superlatif, selon Vaugelas, I, 175; a l'un et l'autre, selon l'Académie, I, 176.

Voising pour voisinage, e mot provincial •, II, 160.

342, 379. Il dit « s'accoustu-) mer de.... ce que blame T. Corneille, II, 99. — Eloge de ses Lettres, plaintes sur ce que ses Œuvres ne sont pas encore publiées, II, 210. — Sa lettre sur car. II, 460.

Vouloir, sa conjugaison (Acadé-

mie), I, 101.

Vomir des injures, locution approuvée par Vaugelas, I, 221. Vraisemblance, et non craysemblance, II, 431.

Y pour lay, · faute toute commune parmy nos courtisans, I, 177.

- Se met devant en et non après (Ex.: il y en a), I, 178. Vouloir pour volonté, est un — Règle de son emploiaprès les terme qui a vieilli , II, 167. pronoms personnels, I, 178.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.







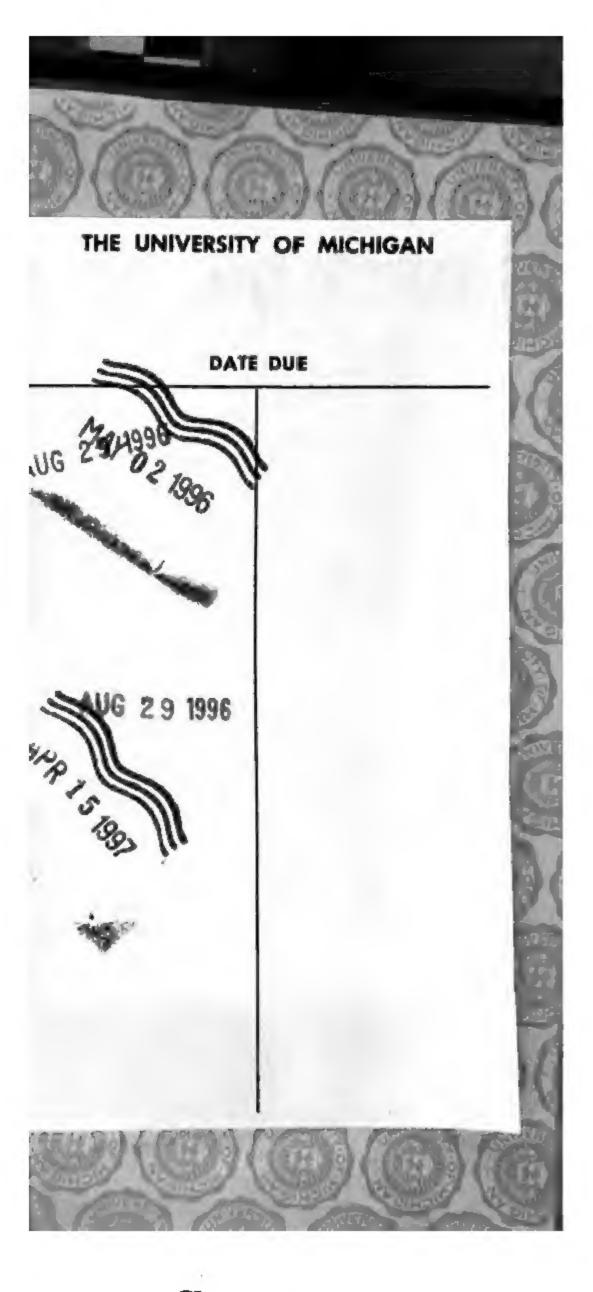

3 9015 03007 9498

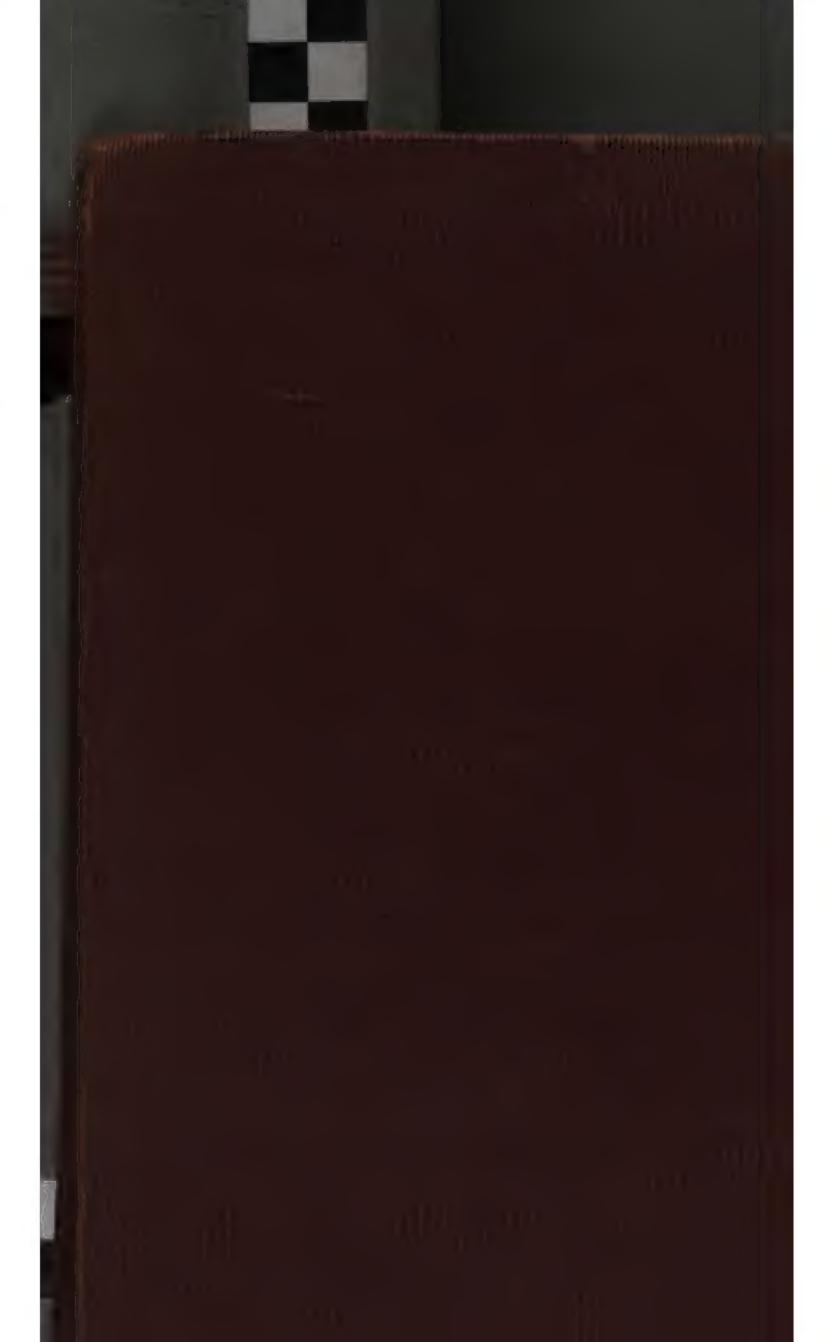